

















SOLIMAN Empéreur des Turcs

# LAVIE

DE

### L'EMPEREUR

# CHARLES V.

Traduite de l'Italien de Mr. LETI.

TROISIE'ME PARTIE.

Enrichie de Figures en Taille-douce.



A AMSTERDAM,

Chez GEORGE GALLET,

M. DCCII.





#### LA VIE

DE

L'EMPEREUR

# CHARLES

III. PARTIE. LIVRE L.

1541. 1542. 1543. 1544.

#### ARGUMENT

Rdre du Pape de lui faire une Relatione de l'entreprise d'Alger. Memoires fournis à l'Auteur par ses amis. Relation envoyée au Pape par le Secretaire Magnalotti. Recit du debarquement de l'Armée à Alger. Charles la range en bataille. Incommoditez causées par les Arabes. Signal de la bataille. Grand nombre de Chevaliers de Malte accourent à

6 LA VIE DE CHARLES V. cette Entreprise. L'Armée Chrétienne investit Alger. Description de cette ville. On commence à l'assieger. On fait couper la tête à un Espion. Grande pluye & froid. Action courageuse de Colonne & de Spinola. Des Chevaliers de Malte. On veut surprendre Alger. Les Turcs par leur diligence font manquer l'entreprise. Carnage qu'ils font des Chrétiens. Les Chevaliers en grand peril, sont secourus. Chevaliers & Soldats de leur Religion tüe's. Tempeste furieuse. Les Galeres souffrent plus que les vaisseaux & pourquoi. Resolution temeraire. Exemple de la Galere de Malte, nommés la Bastarde. Nombre des vaisseaux perdus & des gens tues par les Arabes en cette occasion. Grands objets de compassion. Galeres de Doria coulées à fonds. Courage de Charles V. dans des disgraces. Action de ce Prince digne d'une sternelle memoire. Action de Doria pleine de zele pour l'Empereur. Lettre qu'il lui écrit. Charles suit les avis qu'il lui donne. Il fait zuer les chevaux pour donner à manger aux Soldats qui mouroient de faim. Marche de l'Empereur & de l'Armée. Combien ce voyage fût perilleux & incommode. Il s'embarque avec l'Armée. Autre tempeste, & perte. Il arrive à Bugia. Le Roy de Cuco l'envoye vistter. Il arrive en Espagne. Apprend que Perpignan est assiegé. Envoye le Prince Philippe son fils pour le secourir. Levée du siege. Deplaisir

plaisir des François. François I. envoye un Ambassadeur au Turc pour le solliciter à la guerre. Charles V. arrive à Madrid. Lettre qu'il écrit au Pape. Termes de sa reponse. Octave Farnese va en Espagne. Instances de l'Empereur au Pape pour l'assemblée d'un Concile. On le publie pour la ville de Trente. Particularitez. Charles remet le Gouvernement de l'Espagne à son fils Philippe. Il travaille à le marier avec Marie Infante de Portugal. Part pour Italie. Honneurs qu'on lui fait à Genes La Duchesse de Parme sa fille le vatrouver, & caresses qu'il lui fait. Le Cardinal va à Genes. Il traite avec l'Empereur des affaires de son Oncle. Abouchement du Pape & de l'Empereur. Suites de la conference. Plaintes de l'Empereur au Pape contre François I. Du Pape contre Charles. Ils se radoucissent & puis se separent. Charles V. arrive à Spire. Muley-Assen lui demande du secours. Réponse qu'il luifait. Son Armée contre le Duc de Cleves.Il va assieger Duren. Prise de cette ville avec plusieurs para ticularitez. Le Duc recourt au pardon de l'Empereur, l'obtient & comment. Ligue entre l'Empereur & le Roy d'Angleterre. Barberousse se met en mer. Lettre de Solyman d François I. Courses & prises des Turcs sur les côtes d'Italie. Donne l'alarme à Rome. L'Ambassadeur de France accompagne Barberousse. Remarque sur l'alarme des Romains. Barberousse conduit

A 3

LA VIE DE CHARLES V. conduit son Armée à Marseille. François I. le caresse & le regale. Les François & les Turcs assiegent ensemble Nice. Levent le siege. Les Genois prenent l'épouvante. Les François fort blamez & de quoi. Noces du Prince Philippe. Siege de Landrecy. Secours de François 1. Charles se dispose à donner bataille. Fait lever le siege. Retraite honorable. Pasquinade curieuse contre ces deux Princes. Veritables desseins de Charles. Il va à Cambrai, & à quelle intention, à Spire pour la Diete. Resolution qu'on y prit contre François 1. Lutheriens contens d'un Decret publié en leur faveur. Catholiques mécontens. Charles & François également accusez de persidie. Barberousse part de France avec son Armée. Il est caressé des Genois par politique. Dommages faits au Prince de Piombino par les Turcs: autres dommages en d'autres lieux. Barberousse va attaquer Salenne. Hest battu de la tempeste. Saccage la ville de Lipari, & celle de Policastro. S'en retourne à Constantinople chargé de dépouilles & meurt. Guerre de l'Empereur & du Roy d'Angleterre contre la France. Dequoi Charles est accusé. Sujets de crainte qu'il donne de tous côtez. Prelude de la Paix; fort agreable à François I. & pourquoi. Charles signe la paix. Parole considerable de ce Prince. Opinions differentes, & rejouissances au sujet de cette Paix. Sedition au Perou.

avec

III. PART. LIV. I. 9
avec plusieurs particularitez. Deroute du Marquis du Guast dans le Milanois. Amours de Charles avec la Plombes, qui fut mére de Don Juan d'Aûtriche, avec plusieurs remarques curieuses. L'Amour des femmes en un Prince Jusqu'où cette passion peut être permise. Comment les Princes se rendent malheureux. Exemples louables de Charles.

L E Pape Paul III. avoit chargé Antonio Ordra Magnalotti qui étoit allé en Affrique en du Pape qualité de Secretaire du Legat à Latere qui journal devoitaccompagner l'Empereur à l'entrepriseexact de d'Alger, de faire un journal exact de tout ce cetteenqui s'y passeroit pour lui en donneravis. Ma- 1541. gnalotti avoit été Capitaine de Cavalerie & avoit fait cinq Campagnes lors des Guerres d'Italie, avec la reputation de bon Soldate mais soit qu'il ne trouvât pas dans cette profession la fortune qu'il cherchoit, ou qu'il crût y parvenir plûtôt par la Croix que par l'épée, ou qu'il voulût reprendre ses études où il avoit fait d'assez grands progrès, ou par quelque autre raison, il quitta la prosesfion des Armes, & embrassa l'Etât Ecclesiastique, quoi qu'il n'en eût pas encore pris l'habit quand il fit ce voyage. Le Pape avoit fait choix de lui pour accompagner le Legat en Afrique persuadé qu'il ne pouvoit trouver personne qui fût plus capable de lui faire une bonne relation de tout ce qui s'y passeroit, parce qu'il savoit & les termes de l'art militaire, & le stile du Cabinet.

A 4

LA VIE DE CHARLES V. Lors que je pris la resolution de donner au public l'Histoire de Philippe II. & penvoyez à Pauteur dant que je travaillois à cét ouvrage, j'écrivis à plusieurs de mes amis, pour les prier de vouloir m'aider à rendre service au public en me donnant quelques lumieres. Un de ceux ă qui je m'adressai fût Don Emanuel Panealbo de Turin, qui entre autres memoires me donna celui dont je me fers aujourd'huy? que je n'ay pas trouvé occasion d'employer dans l'Histoire de Philippe II. Il m'affura le tenir d'une main desinteressée, & qu'il avoit été tiré des Archives du Duc de Savoye. J'ay douté si je me devois servir de ce seul memoire sur ce fait, mais ayant consideré qu'il contient des choses de consequence, & des plus confiderables, de la vie de Charles V. quoi que le succès ne lui en ait pas été favorable, & que l'on a diversement écrit sur ce fujet, j'ay crû en devoir donner toute la connoissance possible à mon Lecteur. j'ai écrit dans un autre Livre touchant le succès de l'Entreprise de Charles en Afrique, je l'ay pris de divers Auteurs. Ce que j'en rapporte ici, n'est autre chose que la relation même que j'ay reçüe du Seigneur Panealbo. Au fonds j'ay crû ne devoir pas m'en rappor ter à cette seule Relation, & qu'il y failoit joindre ce que j'en ai dit ailleurs. Je suispersuadé que la diversité qui se trouvera entre l'une & l'autre, ne deplaira pas à mes Lecteurs, parce que chacune a des choses particulieres. Les Evangelistes, (cela soit dit sans profanation) quoi que partaitement d'accord quant au fond, ne laissent pas

III. PART. LIV. I. de rapporter chacun des choses differentes.

#### RELATION

Du succès de l'entreprise de Charles-Quint sur Alger l'an 1541. envoyée au Pape Paul III. par le Secretaire Antonio Magnalotti.

Rés-saint Pere. Aprés avoir baisé les 15415 pieds de vôtre Sainteté avec la plus profonde humiliation de mon cœur, je lui dirai que la premiere chose que nous avons faite, Monseigneur le Legat & moi, après être arrivez moitié morts en cette ville de Cartagene, ç'a été de rendre grace à Dieu de nous avoir sauvez d'un si profond abyme de malheurs; & ensuite de mettre la main à la plume, non sans larmes, pour satisfaire à nôtre devoir envers V. S., en lui faisant savoir ce qui se passe en ces pais éloignez, ce que je ne doute pas qu'elle n'attende avec impatience. Ainsi me remettant à ce qu'en apprendra V. S. par les lettres de Monseigneur le Legat, je ne vous parlerai que du succès de l'Armée navale destinée contre Alger. Il est certain que la mer n'en avoit jamais vû jusques ici de plus nombreuse, de plus florissante, ni qui cût de plus grands Capitaines & de meilleurs Soldats. Armée qui meritoit d'être commandée par un Empereur tel qu'est l'Invincible & très-pieux Charles V. Prince digne

14 LA VIE DE CHARLES. V. la Cour, il se trouva que ce corps sût plus

nombreux que les autres.

Incommoditez caufées par les Arabes.

Les Cavaliers montoient à cheval à mesure qu'ils étoient debarquez. Chacun de ces Corps d'Armée avoit trois pieces de Campagne, pour épouvanter & battre les Arabes, qui ne manquerent pas de faire des courses, & d'incommoder beaucoup les Chrétiens. Il ne fût pas possible d'achever en ce seul jour le debarquement des hommes & des chevaux; cependant avant que l'obscurité de la nuit fût arrivée, il y eut 25. mille hommes à terre, qui furent obligez de passer la nuit sous les armes, à cause des courses des Arabes qui étoient en plus grand nombre qu'eux. Gonzague voyant que l'Empereur craignoit qu'il n'arrivat du desordre, passa la nuit sous les armes comme les autres, & alla plufieurs fois à la tête d'une compagnie d'arquebusiers à la poursuite des Arabes dont il fit un grand carnage. Le lendemain au point du jour, on commença à mettre à terre le reste de l'Armée, avec tant de diligence, que les hommes & les vivres furent debarquez avant midy; & pendant que les soldats se raffraîchissoient un peu, on travailla à debarquer l'artillerie & les munitions, pour commencer le siege de la place, que l'on avoit donné ordre d'investir.

Signal de bataille.

Les Espagnols avoient l'avant-garde. Les Italiens le corps de bataille, où estoit l'Empèreur avec les gens de sa Cour & un grand nombre de Gentils-hommes volontaires. Les Allemans faisoient l'arriere-garde.

Les Arabes de leur côté se mirent en ba-

III. PART. LIV. I.

taille aussi, & faisoient connoître qu'ils la vouloient donner, se confians sur ce qu'ils étoient plus forts en nombre. En même temps ceux de la ville fortirent, & se camperent fur une colline, avec quelques pieces de canon. Je ne dois pas oublier de dire ici à V.S. quoi que je suppose qu'elle en est déja informée, qu'il y eut un si grand nombre de Chevaliers de Malte volontaires qui accoururent à cette expedition, que le Grand-Maître & le Chapître furent obligez de nommer des Commissaires pour choisir ceux qui devoient aller à cette guerre. On en choifit 4. cens des plus courageux, chacun ayant deux valets capables de porter les armes. Si on ne se fût servi de ce moyen, ils y seroient tous accourus, & la Religion auroit été defertée.

L'Empereur ordonna que le corps des Cheva-Chevaliers s'éténdît le long de l'Escadron Malte. à la gauche du corps de bataille, pour faire front à la Cavalerie ennemie. Ils étoient armés les uns de cuirasses, les autres de corfelets, les autres de bons casques, ou de piques. Ils portoient de belles manches à franges d'or & de soye, avec des éguilletes ferrées proprement. Ils étoient tous habillés d'une même maniere, de Satin, de Damas, ou de velours cramoisi, avec la Croix blanche de l'Ordre sur l'habit, ce qui faisoit un objet fort agreable. Ainsi vestus, & rangez en bon ordre au flanc de la bataille, & à la viie des ennemis, ils faisoient briller leur croix, & faisoient paroître un certain air de majesté, qui jettoit la terreur

LA VIE DE CHARLES V. terreur dans le cœur des Barbares autant qu'il

encourageoit les Chrétiens.

L'Armée au-

Quoi que les Arabes fissent tous leurs efforts pour incommoder nos Troupes par leur d'Alger, artillerie, cependant on y donnoit si bon ordre, qu'ils ne leur faisoient pas beaucoup de L'avant-garde Espagnole s'avançoit courageusement vers la montagne sur laquelle les Turcs & les Maures, qui étoient sortis de la ville, s'étoient postez. Ceux-ci voyant que leur dessein ne réussissoit pas, se retirerent dans la ville par ordre d'Assan-Aga qui les commandoit, & qui vouloit reserver ses troupes pour la deffense de la place. Cependant l'Armée Imperiale s'alloit camper autour d'Alger, qui avoit des deux côtez deux grands & profonds fossez naturels que deux rapides torrens, qui descendent des montagnes voilines, & qui se vont jetter dans la mer, avoient creusés: & ces fossés étoient si profonds, que l'on ne les pouvoit passer à pied, ni à cheval. De l'autre côté l'Armée étoit couverte de la montagne, laquelle étant bien gardée lui servoit de rempart. Il ne sera pas inutile que je fasse ici à V.S. une petite description de la ville d'Alger.

Cette ville appellée par les Anciens Julia Descrip-Cesarea, est située sur le bord de la mer d'Ation d'Alger. frique ou de Lybie, aux côtes de la Barbarie, vis à vis de l'Espagne, entre le \* vent Grec & la Tramontane. La mer lave les murailles de

<sup>\*</sup> C'est ce qu'on appelle sur l'Ocean, Nord;

de la ville de ce côté-là, qui s'éleve vers la montagne, entre le vent a Grec & le b Lebeche. La montagne est rude & inaccessible, & rend la ville imprenable de ce côté-là, étant d'ailleurs fortifiée par une muraille, en forme de dents saillantes, qui la dessendent contre la petite artillerie, la grosse n'en pouvant approcher. Cette muraille s'étend le long de la quatriéme partie de la ville du Maestral au Siroc, depuis un Bastion jusques à l'autre, & forme ainsi avec les autres murailles, qui regardent vers la montagne une espece de Citadelle, appellée par les Arabes Alcazaba, ou comme d'autres l'écrivent Alcazara, c'est-à-dire, Château. Au couchant il y a une grande tour en forme de clocher, où le Vice-Roy, ou le Gouverneur fait sa demeure. Tout auprés il y a une porte, destinée à faire entrer du fecours dans la place en cas de besoin. La Citadelle est flanquée de deux Bastions bien armez & bien dessendus, l'un au Maestral, & l'autre au Syroc.

Depuis l'un de ces Bastions qui regarde le Conti-Maestral, ou Nord, la muraille de la ville s'é-nuation. tend la plûpart du côté du midy, jusques à la 1541, mer. Elle est encore stanquée de deux autres Bastions, l'un vers le millieu, & l'autre

vers

a Termes usitez sur la Mediterranée, sur l'Ocean on appelle ce vent Nord, ou selon d'autres, Nord-est. b Lebeche vent de Lybie ou d'Afrique, qu'on appelle sur l'Ocean Sud-Ouest. Voyez les Relations du Levant, Theve-not &c.

LA VIE DE CHARLES V. vers l'angle de la muraille du côté de la mer. Au milieu des deux Bastions est la principale porte de la ville, appellée par es Maures Bebelvet, d'où on sort au a Maestral. L'autre partie des murailles s'étend depuis le Bastion d'Alcazaba au b Syroc, flanquée aussi de deux Bastions, entre lesquels il y a une autre porte nommée Beb-Azon. Là est le plus grand concours de gens à cause que le marché s'y tient. Il y a enfin la muraille du côté de la mer, qui va en droite ligne du Syroc au Maestral. Au milieu presque de cette muraille, il y a un bras de mer, à l'embouchûre duquel la terre s'élargit un peu, & fait un coude qui forme comme une presqu'Ile. C'est là le port, ou le Mole d'Alger, que l'on a fait avec beaucoup de travail, & la presqu'lle lui sert d'Arsenal. Ceux qui vont par mer à Alger, voyent la ville de bien loin, dans une fort belle perspective, en forme de triangle, dont le plus grand angle s'étend le long du bord de la mer, l'autre vers la terre ferme, & le troisieme fait un angle obtus en s'élevant vers la montagne.

Commencement du fiege.

L'Empereur ayant assemblé son Armée autour de la Place, ses Ingenieurs l'assurerent qu'il l'emporteroit en peu de temps infailliblement en la battant du côté de la merà à cause que les Turcs manquoient de gros Canon pour mettre sur les Vaisseaux, & que les Chrétiens en avoient de si grands qu'ils pouvoient faire de larges breches aux murailles. Les Espagnols surent postez au haut de

a Nord-Ouest, voyez voyages de Thevenot. Sur l'Ocean.

la montagne, qui est comme au dos de la Place. Les Allemands prirent leur camp dans les petites montagnes qui sont vers le millieu, à côté de la Tente de l'Empereur. Les Italiens parmi lesquels étoient, comme nous l'avons dit, les Chevaliers de Malte, étoient commandez par la personne même de l'Empereur, furent postez du côté de la mer, où ils étoient derriere une élevation de terre, qui les couvroit du Canon de la Place. Tout ce premier jour fût employé à se camper & fe loger avec beaucoup d'incommoditez & perte même des Espagnols qui étoient sans cesse harcelez par les Arabes, qui étoient dans des lieux élevez au dessus d'eux, jusques-à ce que le courage de Don Alvaro de Sande les en

chassa. & les obligea à s'éloigner.

Le même jour fût découvert un Espion Espion venant d'Alger qui demanda avec empressementd'être conduit devant l'Empereur. Quand il fût auprès de lui, il lui dit qu'il étoit là pour lui donner avis qu'il ne devoit pas assieger la ville de tous côtez, mais se contenter de l'attaquer du côté de la mer, afin de donner occasion aux Mores d'executer le dessein qu'ils avoient fait d'abandonner Assan-Aga qu'ils n'aimoient pas, & de s'enfuir du côté de la terre. Mais les Interpretes reconnurent par ses discours qu'il y avoit de la trahison en cét homme-là: Sur cela le Confeil de guerre lui fit donner la question. Il avous sans se faire beaucoup tourmenter qu'il avoit été envoyé par Assan-Aga, après quoi on le fit étrangler aux pieds de Gonzague, & on lui coupa la teste que l'on mit au haut d'une pique à la vue de la ville. Vers

20 LA VIE DE CHARLES V.

Pluye froide.

Vers la minuit, & comme l'Armée n'avoit pour toute couverture que le Ciel, il se leva un orage terrible. L'air s'obscurcit en un moment. On ne voyoit que tonnerres & éclairs, & il tomba une grosse grêle pendant plus de demi-heure, qui causa un des plus grands froids qu'il puisse faire; l'Empereur lui même en fût fort incommodé, parce qu'on n'avoit pas encore eu le temps de debarquer les Tentes. L'Armée navale sousfrit beaucoup aussi de cét orage, car cette pluye froide comme glace, avec un vent extrémement froid durerent toute la nuit. Les Arabes en eurent leur part. Cependant trois Compagnies que l'on avoit postées pour garder un pont de pierre, qui aboutissoit à une des portes de la ville, ne pouvant resister au froid qu'il faisoit, tomberent presque toutes transies de froid à terre. Les Turcs & les Mores s'en étant appercûs au point du jour, firent une sortie, attaquerent ces Soldats à l'improviste, & en firent un si grand carnage qu'il ne s'en sauva que bien peu, & sans qu'il leur en coûtât rien. Les plus courageux d'entre eux, ou les plus temeraires, au nombre d'environ 300. oserent bien aller jusques aux flancs de la garde qui étoit autour de l'Empereur, ce qui jetta l'épouvante bien chaude par tout, parce qu'on n'étoit pas en estat de faire aucune resistance, à cause que la grande pluye avoit esteint les méches & mouillé la poudre dans les charges; & tellement de trempé la terre, qu'il y avoit de la boue jufqu'à demi jambe.

hardie. Cela n'empêcha pourtant pas Camil-

mille Colonna, & Augustin Spinola, tous deux Colonels, voyant que la personne de l'Empereur étoit en grand danger, & que l'armée entiere alloit perir, d'assembler les Troupes Italienes de leurs Regimens, de monter à cheval, & d'animer si bien les Soldats, que malgré la grande incommodité des boues ils marcherent vers l'ennemi, le poursuivirent, & en firent retirer la plus grand, partie. Car les ennemis qui n'étoient pas moins incommodez que les autres du froid ne pouvoient pas, non plus que les autres gouverner leurs chevaux. Les Chevaliers de Malre qui combattoient à pied, & qui étoient, comme nous l'avons dit, incorporez parmi les Italiens, coururent les premiers pour soutenir la resolution courageuse des deux Colonels, & le firent avec tant de valeur, que s'étant melez parmi la Cavalerie ennemie, leurs Enseignes à la tête, avec leur lances & leur piques ils en tuerent plusieurs, & en demonterent d'autres pour leur sauver la vie. Entre autres l'action d'un Chevalier François, nommé F. Nicolas de Villegagnon, fut digne d'une particuliere louange. Voulant ouvrir le passage aux autres, par une impetuosité naturelle à sa Nation, un Turc bien monté courût à lui, & le blessa d'un coup de Lance au bras gauche. Villegagnon ayant manqué son coup de pique contre lui, sans perdre courage, & pendant que le Turc vouloit tourner son cheval pour sui donner un second coup. lui qui étoit grand de stature, & extremement fort, voyant que le cheval de son ennemi s'étoit engagé dans les boues, sauta hardi-

LA VIE DE CHARLES V. hardiment sur sa croupe, jetta le Turc à bas, & le poignarda, ce qui servit d'exemple aux autres à faire la même chose, de sorte qu'on fit un grand carnage des ennemis.

Discours 1541.

Pendant que les Chevaliers & les Soldats de Gon- de Malte étoient occupez à cette action glorieuse, le Vice-Roy Don Ferrante Gonzague ayant reçu avis de ce qui se passoit, donna des éperons & courut en diligence vers le grand Baillif Schiling, & le Commandeur de Savignac Enseigne de la Religion, & se mit à crier, à vous, à vous Messieurs les Chevaliers, animez d'une ardeur si heroique. Considerez qu'il se presente ici une occasion de faire en presence de l'Empereur, une des plus glorieuses actions que l'on ait jamais vû, ou plûtot de continuer celle que vous commençates l'année passée, lors que vous entrâtes dans un Couvent pele-mêle avec les Infidelles vos ennemis. Il ne s'agit plus de les attendre ni de les battre ici, il faut les poursuivre, & entrer dans Alger en se battant avec eux. Vous ne sauriez jamais rien faire de si capable de rendre immorteile la reputation de vôtre Ordre, que de finir ainsi une telle guerre contre les Barbares, sans Artillerie & presque sans armes, aujourd'hui que l'agitation violente de la mer ne nous permet pas de les pouvoir débarq er, o que le mauvais temps empêche nos ennemis de se servir des leurs.

Les Chevaliers animez par ce discours se On yeut Surpren- mirent à crier, Vive Dieu, Vive Charles, Vive dre Alla Religion de Malte, & pleins d'ardeur & de ger. feu, ils marcherent gayement, l'enseigne de la Croix blanche devant eux, vers la porte

d'Al-

d'Alger, pêle-mêle avec les Turcs qu'ils menerent toûjours battant. Gonzague depêcha le Regiment de Colonne, pour combattre en cette occasion sous les Enseignes de Malte, afin que les ennemis, à cause du grand nombre ne s'appercussent pas du dessein, & de la resolution des Chrétiens qui étoit d'entrer dans la ville, & qu'ils ne s'avisassent de fermer la porteavant que les Chevaliers s'en fus-

sent rendus maîtres.

Le Vice-Roy avoit resolu d'aller en per- Dessein sonne avec le reste de l'Armée pour leur donner évanoui. du secours dès qu'ils seroient arrivez à la porte, & tout étoit prest pour cela; mais le rusé Assan-Aga sçût lui rompre ses mesures, car ayant reconnu de loin les Chevaliers à leurs habits, il fit lever le pont Levis & fermerla porte, se mettant peu en peine de laisser dehors tant de malheureux Turcs, qu'il facrifia à la fureur des Chrétiens. Action digne d'un grand Capitaine, puis qu'il vaut bien mieux perdre quelques Soldats que de laisser perir une ville entiere. On ferma la porte justement lors que les Chevaliers y étoient déja arrivez, & l'on dit même qu'ils la pousserent avec leurs piques, & leurs halebardes lors qu'on la fermoit; je ne cacherai pas à V.S. que l'on assure même que le Chevalier F. Ponce de Bilinguer Sieur de Savignac François de Nation, planta fon poignard dans la porte, action bien hardie.

Assan-Aga s'étant apperceu que le nombre Carnage des Chrétiens n'étoit pas grand crût qu'il endes Chrég auroit bon marché s'il attaquoit vigoureuse-tiens. ment leur Arriere-garde, & comme la

LA VIE DE CHARLES V. pluye avoit cessé & que le vent sec & frois de Septentrion étoit renforcé, il eut moyen de se servir de l'Artillerie qui étoit sur les murailles de la ville. Il en fit conduire la plus grande partievers le pont, & ainsi, non seulement il incommoda la retraite des nôtres mais il en fit même un grand carnage; car ayant armé ses meilleurs Soldats Turcs & Maures d'Arbalestes de fer (arme très-utile parce qu'on peut s'en servir même en temps de pluye) il fortit à cheval à leur tête pour les mieux encourager, donna une terrible attaque à nos Gens, & fît un grand carnage des Chrétiens, qui étoient en tel desordre qu'ils ne se reconnoissoient plus les uns les autres, & ne savoient plus qu'étoient devenües leurs Enseignes.

On va 2u
fecours
des Chevaliers,

L'Empereur averti que la pluspart des Italiens, qui étoient des Troupes nouvelles, se laissoient tuer sans se deffendre, ou qu'ils prenoient la fuite & que par là les Chevaliers demeuroient exposez à la boucherie des Barbares, envoyales Allemans pour les secourir. Lesquels animez par les discours de l'Empereur, firent les derniers efforts pour se tires des boues, avec d'autant plus de courage qu'ils commençoient à se pouvoir servir de leurs Arquebuses, avec lesquelles ils repoulserent les Turcs avec perte de leur gens, & delivrerent les Chevaliers qu'ils voyoient prests d'être accablez par le grand nombre des ennemis. Le Baillif Schiling qui étoit Alleman, ravi de ce que ceux de sa Nation avoient fait une si belle action, les encouragea davantage, & poursuivît les ennemis si vigoureusement III. PART. LIV. I.

qu'il crût pouvoir entrer dans la ville pêlemêle avec Assan-Aga qui avoit donné ordre de laisser ouverte la porte par laquelle il étoit sorti; mais il fût si fin, qu'il courut en toute diligence vers la porte, & commanda aux plus agiles de le suivre. Il ne sut pas plûtôt entré, qu'il la fit fermer, se souciant fort peu de sacrifier encore jusques à 300. hommes de

ses Troupes qu'il laissa dehors.

Quoi que la perte que firent les Turcs & Pertedes les Arabes en cette occasion fût bien grande, Chevacelle que fit l'Armée Chrêtienne, sur tout à liers. l'égard des Chevaliers, le fût bien davantage. Entre les plus considerables furent tuez ceuxci, Frere Ponce de Savignac; Frere Diego di Contreras, Castillan; F. Lopez Alvarez, Navarrois; F. Joan di Pennas Castillan, F. Pierre de Ressay, & F. Jean Babots, tous deux François: F. Charles de Gueval, Provencal: F. Jean Pinart François: F. Joseph Della Casa, Italien: F. Jean-Marie Cavalcante, Italien: De plus trois Chapelains, deux Italiens, & un Espagnol, & plus de 350. Soldats, sans compter ceux qui moururent en fuite de leurs bleffures, ou qui furent estropiez. On croit enfin qu'il y fut tué soixante & quinze Chevaliers.

J'ay du déplaisir, Très-saint Pére, d'être obligé d'affliger encore davantage vôtre Sainteté, par la Relation de la triste & malheureusejournée de l'Entreprise d'Alger arrivée le 28. Octob. 1541. (telle que je ne sai si le Christianisme en a jamais eu de plus affligeante) car il femble que la Terre, la mer, Pair & les vents eussient conspiré ensemble Part. III. pour

LA VIE DE CHARLES V. pour favoriser les Barbares, & mortiser les Chrétiens, à cause de leurs péchez, & peut être en particulier pour punir l'orgueil, & faire évanouir les grandes esperances que l'on avoit fondées fur nôtre armée; telles que l'on ne s'attendoit pas à moins qu'à remporter la victoire en tous lieux, & planter la Croix de J. Christ dans toute l'Affrique, lors que l'on n'y a pas pû acquerir seulement un pouce de terre.

peste,

Pendant que les choses alloient si mal sur la terre, & que le sang de nos gens formoit d'aussi gros torrens que les pluyes du Ciel, il se forma sur la mer aprés un quart d'heure d'obseures tenebres, une si horrible & si furicuse tempeste, que le bon vieillard Doria avoua qu'il ne croyoit pas qu'il y en eût jamais eu de si grande, en quelque autre mer que cefût. V. S. pourra juger dans quel découragement devoit être, nonseulement l'Empereur, mais toute l'Armée Chrêtienne, si maltraitée sur la terre, de voir l'Armée Navale, non pas batue des vents, & de la tempeste, mais presque engloutie & ensevelie sous les ondes. Tantôt on voyoit les vaisseaux élevez jusques aux niies, & un moment aprés abymez dans le centre de la mer, jusques là, que pendant plus de demi-heure, plusieurs fois on crût tous les vaisseaux perdus sans ressource; Je puis bien asseurer V. S. qu'il y en avoit beaucoup plus de ceux qui recitoient le de Profun-

Les Ga-dis, pour ces malheureux, que de ceux qui leres sont disoient un miserere mei Deus, en leur faveur. plusmal-Quoi que la tempesté affligeat toute l'Argraitées que les mée navale, il est pourtant vrai que les Ga-vaisseaux leres furent plus mal-traitées que les vaisseaux, & fur

& sur tout ceux de haut bord, qui par la pesanteur de leur Ancres resistoient mieux à l'impetuosité & à la furie des ondes, au lieu que les Galeres pour être basses étoient tantôt couvertes de montagnes d'eau, & puis sortant de ces abymes elles donnoient de furieuses estrapades à leurs cables, & de grandes secousses à elles mêmes. Souvent on voyoit des torrens d'eau courir de la poupe à la proue, & puis ces eaux, battues des vents & de la furie de la mer, alloient se rompre, écumer, & devenoient aussi blanches que la neige. Les Mariniers qui étoient à la Chiourme & ceux des Galeottes, à demi noyez avoient les mains & les nerfs tellement engourdis de froid, qu'ils ne pouvoient donner aucun secours, ni être secourus des autres, & dans une si rude épreuve, ils étoient forcez de se voir perir d'une maniere digne de compassion.

En un mot les Gaieres furent reduites à une telle extrémité, que les Officiers & les misere Matelots, jugerent qu'il n'étoit plus possible fontrede les gouverner, ni de resister plus long-duites. temps à une si furieuse tempeste, d'autant plus qu'ils voyoient que les cordages leur alloient manquer: & que s'ils venoient à se romprela nuit, il n'y auroit plus aucun moyen de sauver personne de tous ceux qui y étoient, ni de les empêcher d'être miserablement noyez. On craignoit encore pis, savoir que la furie de la mer qui faisoit de ses ondes de hautes montagnes ne les allat brifer contre des écueils, & ne mît en mille pieces les vaisseaux, les armes & les hommes. Cela seroit arrivéaussi s'ils fussent aller donner contre les côtes.

LA VIE DE CHARLES V.

C'est ce qui força plusieurs Galeres à prenzion tedre la resolution, pour se sauver au plûrôt, aneraire. d'ôter les fers aux forçats, de mettre toutes les voiles, & d'aller le long de la côte, afin que la violence du vent, les fit donner à travers quelque endroit plus proche de la terre, & que du moins quelques-uns des plus heureux se pussent sauver sur quelque débris des vaisseaux. Cette pernicieuse & desesperée refolution fut suivie par un certain nombre de Galeres, qui perirent toutes miserablement, & furent brisées contre des écueils, ou des bancs de sable où la force terrible des vents les portoit; ainsi plusieurs innocens, n'avoient pas consenti à une telle resolution,

payerent aux depens de leur vie, la temerité de ceux qui l'avoient prise.

Ce mauvais exemple (ce qui est digne d'êde la Ga-tre remarqué) faillit à être imité par les Matelots de la Galere, appellée la Bastarde de Malte, qui ayant navigé depuis vingtans, & essuyé plusieurs tempestes, avoit été plusieurs fois reparée & radoubée; mais comme elle étoit vieille, elle étoit par consequent moins en estat que les autres, de resister à l'horrible impetuosité des ondes de la mer. Frerc François d'Azevedo qui la commandoit s'étant apperçu du dessein des Matelots, mit l'épée à la main, & avec une colere aussifurieuse que la tempeste, dit à haute vois sur la poupe. L'épce que je tiens sera ensanglantée du sang du premier qui osera être d'avis d'executer une action stemeraire. La Religion m'a donne le command ment de cette Galere, pour la con-Server, & non pas four la detruire, & il faut 014

Exemple lere Bafgarde.

ou perir par la tempeste, ou attendre notre salut de la misericorde de Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Après quoi ayant remis l'épécau fourreau, il fit de grandes promesses de la part de la Religion, & de lui même qui étoit fort riche de re compenser largement tous ceux qui se distingueroient dans cette occasion, & qui auroient assez de courage pour refister aux malheurs qui les accabloient. Par cette action glorieuse il sauvala Galere, quoi que pendant tout le temps que dura la tempeste, il eût fallu employer cinquante hommes que l'on relevoit d'heure en heure pour pomper & empêcher qu'elle ne coulât à fonds par la grande quantité d'eau qui y entroit.

Le dessein des Mariniers & autres personnes Pette de qui étoient dans les Galeres, de sauver leurs gens tuez gens par cette resolution temeraire ne leur sur les réussit pas, je le redirai encore une fois; & côtes par l'Empereur s'en étant apperçu, pour em-bes. pêcher que les autres Galeres & vaisseaux, ne suivissent un si mauvais exemple, souffrît que tous ceux qui s'étoient jettez à terre par cette voye, fussent mis en pieces par la Cavalerie Arabe, qui avoit accouru, & s'étendoit par tout le long des côtes. Il est certain qu'il ne se seroit pas sauvé un seul de ces gens-là, si l'Empereur qui voyoit tout ce qui se passoit, ne se fût apperçû que la Galere de Jannetin Doria, neveu d'André (qu'il aimoit com-

me s'il eût été son propre fils) par les secousses des autres vaisseaux qui donnoient tout à travers, avoit déja échoué sur un banc de sable, où elle alloit être la victime de la furie des

Barbares: ce qui l'obligea d'envoyer en diligence Don Antonio d'Arragona avec trois comgagnies d'Italiens pour lui donner du secours, & le delivrer des mains des Arabes; ce qui réussit heureusement à l'entiere satisfaction du Prince, de Doria son Oncle, & de sa Majesté Imperiale.

Navires perdus.

On a déja fait le denombrement des Vaisseaux qui ont peri par cette horrible tempête, & on en envoya un extrait hier au soir à Monseigneur le Legat, savoir quinze Galeres, & plus de 40. petits vaisseaux Espagnols, & trois navires des plus grands. Enfin depuis le matin jusqu'au soir, on perdit plus de 150. vaisseaux, & plus de 7600. hommes noyez, ou tuez par la Cavalerie des Mores sur les côtes; outre que tous les autres vaisseaux furent moitié fracassez, & que l'on y perdit encore toute l'Artillerie destinée à battre Alger, avec presque toutes les munitions de guerre & de bouche. Que peut-on ajoûter à cela! sinon que toute la plage depuis Alger jusqu'à Corcellis, étoit couverte de corps morts d'hommes, & de chevaux, & de debris de vaisseaux, en telle sorte que je puis assurer V. S. qu'il seroit difficile de decider, si le Ciel a versé à proportion plus de pluye, que les yeux ont versé de larmes à la vue d'un si triste spectacle: & qu'il n'y en a pas un seul entre tous ceux qui se sont sauvez qui n'ait crû être infailliblement perdu; aussi est-il vray que la moitié de ceux qui allerent à cette entreprise, y ont peri, ou par la tempeste, ou par l'épée des Barbares.

Pendant ces trois jours, ou consuma tous

III. PART. LIV. I.

les vivres que l'on avoit débarquez, sans elperance d'en avoir d'ailleurs, ni quoi que ce fût pour manger, la mer ayant tout englouti! Où est-ce que l'on a jamais vû de plus grand objet de compassion? Sinon que l'on y ajoûte, que c'en étoit encore un plus grand, de voir plus de 400. mal-heureux plus ou moins dangereusement blessez, qui n'avoient pas de quoi, je ne dirai pas avoir le couvert quelque part, ni de lieu où se retirer, mais non pas même où assoir le pied sur un morceau de terre seiche. Je puis assurer V. S. que j'ay vû, lors que nous allions d'un côté & d'autre avec Monseigneur le Legat, cinq Chevaliers de Malte, & plus de 30. Gentils-hommes volontaires de differentes Nations, verset leur sang dans les boües & y perir fans leur pouvoir donner aucun fecours.

Cependant l'épouvante & la crainte d'être Charles encore plus exposez à la barbarie des Infidé-dans les les, avoit saiss le cœur de toute l'Armée, & disgraparticulierement des blessez, se voyant sans ces. artillerie, ni munitions de guerre ni de bouche, & hors d'estat de pouvoir ni se deffendre, ni prendre Alger, pour s'y raffraîchir un peu, en sorte que les plus courageux tomboient dans le desespoir; & il est vray que l'Empereur seul dans toute l'Armée de terre fit paroître un courage invincible, autant que plein de compassion pour les mal-heureux. Il meritoit affurement une meilleure fortune, & d'être loué non seulement des hommes, mais des Anges. Il alloit par tout consolant & encourageant tout le monde tantôt à che-

LA VIE DE CHARLES V. 32 LA VIE DE CHARLES v. à cheval, & souvent même à pied & dans la boue, & l'on peut dire que ce fut l'unique consolation qui resta à l'Armée, dans l'abyme de mal-heur & de desespoir où elle se voyoit.

Une de fes actions morrelité.

Je supplie V. S. de me permettre de lui raconter une action de cét Empereur des plus digne de glorieuses, des plus genereuses, & des plus dignes d'être imitées, qu'aucun Monarque ait jamais faites. Son Maître d'Hôtel lors qu'on debarquoit les vivres, avoit mis à part pour la Table & la bouche de l'Empereur, certaines provisions dans des caisses & des paniers. Charles ayant appris qu'il ne restoit pas même un seul morceau de pain, que ce qu'on avoit reservé pour sa bouche, voulut aller lui-même avec son Maître d'Hôtel vois en quoi cela consistoit : après qu'il l'eut vû, il lui dit, Miserable que tu es, comment veux-tu que je me réjouisse, que je mange & que je boive, pendant que tant de mes Compagnons meurent de misere au milieu des boues? A l'instant il fit porter tous ces vivres devant lui, & les sit distribuer à un grand nombre de blessez & de malades, ce qui lui attira mille benedictions de tous ceux qui le virent.

d'André Doria.

Ce fut encore une action bien glorieuse, que celle que fit sur la mer, comme un second Neptune, le courageux & ferme vieillard le Prince André Doria, Capitaine sans égal dans la marine. Car il demeura toûjours ferme, intrepide, & invincible, contre une si terrible & si violente tempeste, sans avois jamais perdu de viie l'Empereur; en quoi il montra plus que jamais sa fidelité, & son zé-10

III. PART. LIV. I. le envers son Maître. Il avoit déja prevû la tempeste plusieurs heures avant qu'elle arrivât, par la viie de l'estoile de S. Simon, & S. Jude, tant redoutée des Mariniers, soit par superstition, ou que le pronostic soit fondé sur une longue experience, de sorte qu'il auroit pû se mettre en lieu de seureté, & se retirer avec ses Galeres dans le port voifin de Bugie. Mais il ne voulut jamais partir dulieu où il avoit jetté les ancres, afin de ne pas abandonner l'Empereur, en le laissant à terre à la merci des Infidéles, qui n'auroient pas manqué de l'attaquer & de le mettre en deroute, quand ils auroient vû qu'il n'avoit plus d'esperance de s'embarquer sur ses vaisseaux. Aussi de 18. Galeres perdües, il y en

eut douze qui lui appartenoient en propre. Vers le coucher du foleil de cette malheu-Refolereuse journée du 29. d'Octobre, Doria Doria, voyant que la violence de la mer, & l'impe- 15420 tuosité des vents commençoit à s'appaiser peu à peu, qu'on pourroit à force de bras lever les ancres pour mettre à la voile, & qu'à cause des grands brisans de la mer il n'y avoit aucune forte de barques qui ofât approcher des côtes, ni aucun moyen de faire favoir ses intentions à l'Empereur, s'avisa de faire mettre à la nage un Matelot courageux, à qui il fit attacher des morceaux de liege, pour lui aider à nager, l'empêcher de s'enfoncer, ou le garentir s'il donnoit contre quelque écueil; on lui attacha la Lettre suivante au cou, bien enveloppée dans de la

toile cirée,

Au Très-Auguste & invincible Empereur Charles Quint, mon souverain Seigneur, & mon cher fils par l'amour extreme que j'ay pour lui.

TRés-glorieux Empereur, même dans l'infor-tune. La volonté de Dieu, maîtresse des desseins & des sentimens des Princes, a permis que Votre Majesté Imperiale n'ait pas suivi mon conseil au sujet de cette fatale entreprise; mais j'espere qu'elle permettra que vous le suiviez aujourd'huy dans le grand danger où nous nous trouvons. Mon cher Empereur & Fils, l'amour que j'ay pour vous m'oblige à vous faire savoir, que si avec toute la diligence possible & sans perdre un seul moment, vous ne prenez la resolution de vous retirer, & de vous servir de l'unique moyen que je vous presente, Vôtre Majesté se met en un danger inévitable de perir, es toute l'Armee avec vous, austi bien que les restes de l'Armée navale, qui ne subsiste que par miracle. Fe vous supplie de considerer, que ce peu de vaisseaux qui nous restent, ont été tellement mal-traitez & brisez qu'ils ne sauroient resister à la moindre tempeste, & que nous sommes dans la saison ou il en arrive de si grandes, & de si frequentes qu'elles se suivent presque l'une l'autre. Je prie Vôtre Majesté, pour laquelle j'ay un vrai amour, de s'en rapporter à ma longue experience, qui me fait connoître par la constitution de l'air (conje-Eture qui ne sut que trop veritable) que le temps III. PART. LIV. I.

se prepare à former une tempeste plus terrible que celle que neus avons soufferte. Ainsi je supplie vôtre clemence tant vantée, de ne pas s'obstiner à vouloir combattre contre la rigueur de l'Hiver, la fureur de la mer, la rage des vents, & peut-être encore les decrets du Ciel. On peut remettre cette Entreprise à un temps plus favorable, & en attendant, vous retirer en diligence par terre vers le Cap de Matafous, où je vous irai prendre par mer. C'est là mon sentiment, prest pourtant à survre les ordres qu'il vous plaira me donner, au peril de mille vies, étant vôtre tres-obeissant serviteur.

ANDRE DORIA:

Cette Lettre donna beaucoup de joye à Charles l'Empereur. Il ne l'eut pas plûtôt lûe, se a suiqu'il se mit à penser combien il lui en avoit vrecét coûté de n'avoir pas suivi en cette entreprise avis les conseils d'un homme qu'il faisoit gloire d'appeller son pere. D'ailleurs il savoit par experience, combien ce Prince étoit habile à prevoir les tempestes. Ainsi il renvoya le même porteur, après lui avoir fait un present de douze Ducats, & le chargea d'un petir billet pour Doria; par lequel il approuvoit le conseil qu'il lui donnoit, & lui saisoit savoir qu'il le vouloit exactement suivre.

Cependant l'Empereur faisant restexion à rations ce que l'Armée si fatiguée par tant de disgraces, & par la faim qu'elle avoit soufferte. n'auroit pas la force de marcher si loin, & que d'ailleurs elle feroit exposée à combattre contre les Turcs & les Arabes, devenus, non seulement hardis & insolens, par le nau-

KS 45,

B 6

frage

frage de l'Armée Chrétienne, mais aussi plus forts en nombre, par l'esperance de prositer de ce qui en restoit; d'autant plus que plusieurs des principaux Chess des Arabes, qui avoient secretement promis à Charles-Quint d'embrasser son parti contre les Turcs, quand ils virent qu'il étoit reduit en un si miserable étât, se joignirent aux Turcs contre lui par l'esperance d'y mieux trouver leur compte; conduite ordinaire aux Barbares, & que que fois aussi aux Chrétiens, de se mettre du côté des plus sorts.

Charles fait tüer les Chevanx.

Charles-Quint, émû de compassion pour ses Troupes, chercha par quel moyen il les pourroit un peu raffraîchir, & leur faire reprendre leurs forces, afin qu'elles fussent en état de faire le voyage. Il n'en trouva point d'autre, que de commencer par faire tiier tous les chevaux de l'artillerie, & ensuite la plûpart de ceux de l'Armée, que l'on distribua aux foldats par Compagnies. Les foldats étoient si affamez qu'ils travaillerent incontiment à les tuer, & les écorcher; se servant non feulement de coûteaux, mais de leurs poignards. Ils firent grand feu pour les faire cuire au plûtôt, avec des debris des vaiffeaux, qu'ils avoient en abondance. Mais que!que bon seu qu'ils fissent, ils étoient si affamez que ne pouvant attendre que la chair fût cuite, ils la mangeoient moitié crue, (il y a bien apparence que la graisse des chevaux ne les incommoda pas) cependant ils man-geoient cette viande dégourante avec tant d'avidité, qu'ils faisoient voir, qu'ils se vouloient vanger par un repas si fastidieux de la taim,

III. PART. LIV. I.

faim, qu'ils avoient soufferte. Mais que faire? ils étoient excusables à ce que tout le monde disoir, parce que la faim n'a point de

Loy.

Ces miserables soldats s'étant un peu re- de l'Arfaits, l'Empereur ordonna à son Lieutenant mée. General Gonzague, de faire battre la marche, & de decamper de devant Alger. On fit marcher l'Armée par le même chemin par lequel elle étoit venue, & dans le même ordre, c'est-à-dire, divisée en tros Corps, à cela près que sa Majesté Imperiale voulut que l'on ist marcher les mala les & les blessez dans le Corps de bataille : & comme on ne doutoit pas que les Arabes n'attaquassent l'Arriere-garde, l'Empereur commanda, que l'on fît mettre dans les rangs les plus exposez à l'ennemi de l'Arriere-garde les so dats les mieux armez de corselets, de cuirasses & de piques, & entre autres les Chevaliers de Malte, & les soldats de la Religion, qui furent fort mal-traitez par Assan-Aga, lequel fut incessamment à leurs trousses avec sa Cavalerie, quoi que nos foldats tuassent de temps en temps ceux des siens qui avoient la temerité de s'approcher de trop près.

On marcha en cet ordre pendant cinq mil- on fait les, toûjours sur les côtes de la mer, tirant vers le Levant, jusques à ce qu'on arriva au bord d'un torrent nommé Alearas, qui s'étoit extrémement enflé non seulement par les grandes & continuelles pluyes qui étoient tombées, mais sur tout par les ondes de la mer, qui étant poussées par les vents, arrêtoient le cours des eaux du torrent, &

l'em-

l'empeschoient de se décharger. On sit sonder les guays, & on trouva qu'il étoit impossible de les passer à pied, ni à cheval ce jour-là. Ce qui obligea l'Empereur, de faire camper l'Armée sur le bord, en sorme de triangle, du mieux qu'il se pourroit, selon la nature du lieu. Ils étoient couverts d'un côté de la mer, & de l'autre du torrent lui-même. Je ne dois pas oublier de dire que plusieurs des nôtres qui furent assez hardis pour entreprendre de passer à gué, surent entrainez par la rapidité du torrent, & milerablement novez.

On passe le torrent.

Mais comme les Arabes harceloient continuellement nos Troupes, nos Arquebusiers se tenoient aussi sur leurs gardes, & s'aquirent beaucoup de reputation: car non seulement ils firent reculer les Arabes par leurs escarmouches, mais ils en tuerent beaucoup sans perdre que peu des leurs; & ce fût une chose étonnante, que les Turcs, les Arabes, & les Maures, pour le moins quatre fois plus forts en nombre que les autres, d'ailleurs tous gens frais, connoissant fort bien le pais, & forts en Cavalerie, ne fissent plus d'effort contre eux, & plus de mal, ou plûtôt, qu'ils ne les deffissent entierement; il est vrai qu'ils ne le pouvoient pas, parce que ceux-ci étoient protégez du Ciel. Cependant les Ingenieurs & les Travailleurs furent occupez toute la nuir, à choisir parmi ce debris des vaisseaux, des pieces qui leur puffent servir, comme des vergues, & des mats qui étoient sur la plage, avec quoi ils firent un pont, sur lequel on fit pas-

ser assez commodement le jour suivant, les Italiens & les Allemans. Les Espagnols, ayant trouvé un gué un peu plus haut, passerent le torrent.

Affan-Aga averti que l'Empereur paffoit On arrile torrent avec son Armée, rappella ses Turcs, veà vie laiffant aux Arabes & aux Maures le soin de mee Napoursuivre les Chrêtiens, ce qu'ils firent vale. pendant quelques heures, mais voyant qu'ils ne faisoient pas de progrès, ils se retirerent comme les autres. Le soir de ce jour-là l'Armée arriva au bord d'un autre torrent qu'elle passa sans beaucoup de peine, parce qu'il n'étoit pas si enssé que l'autre, mais comme la nuit étoit déja venue quand ils eurent passé, l'Armée campa à l'autre bord, laissant le sleuve derriere elle, ce qui leur donna quelque repos de corps & d'esprit, quoi qu'il sit grand froid, parce que les ennemis s'en étant retournez sur leurs pas, comme nous l'avons dit, ils n'avoient plus rien à craindre, que pour la nuit suivante, en allant vers la mer, où ils se devoient reposer quoi qu'avec beaucoup d'incommodité. Le lendemain troisiéme jour de leur marche ils arriverent au camp de Matasus, où la joye de l'Armée de terre sur grande de se rejoindre avec l'Armée navale. On assît les camps & les logemens au bord de la mer. Mais la nuit les Chrêtiens furent fort étonnez d'entendre un grand trepignement de chevaux. On découvrit que c'étoient les Arabes, qui revenoient pour tâcher de les harceler lors de l'embarquement, & d'attraper ce qu'ils pourroient.

Doria n'eut pas plûtôt mis pied à terre, Embat-qu'il ments

40 LA VIE DE CHARLES V. qu'il courut faire la reverence à l'Empereur, qui le reçut & l'embrassa comme si c'eût été son frere. Il fit porter avec lui des vivres, dont l'Empereur, & les plus grands Seigneurs de sa Cour avoient si grand besoin, qu'ils n'avoient presque rien mangé depuis trois jours. Mais on leur porta dequoi se rafraichir, & se dedommager des fatigues & de la souffrance de leur voyage. Cependant Doria s'en retourna donner les ordres necessaires pour l'en barquement, que l'on commença ce jour-là même, & qui dura jusques au sois du lendemain. Les Espagnols, & les Chevaliers de Malte furent les dernièrs à s'embarquer; comme c'étoient les plus vieilles & courageuses Troupes, il fallut les opposer aux Arabes, contre lesquels ils se deffendirent si bien, qu'ils les forcerent de se retires, après quoi les Espagnols & les Chevaliers s'embarquerent. L'Empereur ne fût pas plutôt embarqué, que voyant qu'il n'y avoit plus de place, il fit jetter tous les chevaux dans la mer, & commença par les siens pour donner exemple, ce qui ne laissa pas de lui faire de la peine, parce qu'il en avoit de trèsbeaux, & de grand prix.

L'embarque peu plus d'une heure aprés le foleil couché, achevé, il fe leva des vents de \* Ponent & Maestral, & dequi firent beaucoup craindre les Pilotes & les
Matelots, parce que l'Armée étoit alors justement prête à doubler le Cap de Matasus
où les Vaisseaux sont en seureté contre toute

forte.

que

forte de vents hors ces deux-là, parce qu'ils y font couverts par une longue fuite de rochers fort hauts, en forme d'arc, en tirant vers le Nord. Cependant ils furent plus heureux qu'ils ne l'avoient esperé, en ce que la plus grande impetuosité des vents s'alloit rompre et briser contre des basses qui ne paroissoient pas, & qu'ainsi ils ne leur faisoient pas d'autre mal, que celui de causer une grosse marée qui les incommodoit pourtant beaucoup.

L'Empereur aprés avoir tenu confeil avec on merà Doria sur le sujet du voyage, commanda de la voile mettre à la voile, ayant préalablement fait part.

faire les prieres ordinaires parson Chapelain. Le Prince ne perdit pas un moment à executer cét ordre, parce qu'il lui tardoit beaucoup de s'éloigner de ces plages dangereuses & ennemies. Mais comme l'Armée commençoit à voguer, il arriva qu'un des plus grands navires alla donner contre un écueil qui ne paroissoit pas, vers la pointe du Cap de Matafous. Le vent qui étoit violent le poussaavec tant de force, que le vaisseau se mit en pieces, & que tout l'équipage composé de plus de 400. personnes sût noyé, sans qu'on en pût sauver un seul. Ce qui faisoit grand' pitié à ceux qui étoient dans les autres vaisseaux de voir plusieurs de ces mal-heureux monter sur les gabions, sur quelque debris du vaisseau, & au haut des mats, criant misericorde, & secours. L'Empereur fit bien détacher quelques Brigantins, mais ils n'y furent pas à temps, & ils furent tous noyez & abymez dans la mer avant qu'on pût les secourir; ce qui renouvella le souvenir du cruel naufrage

LA VIE DE CHARLES V. que l'Armée avoit fait quelque temps auparavant devant Alger, où ce navire seul se pouvoit vanter de n'avoir point été maltraité.

Galere.

Bien peu s'en fallut que la Galere de la Religion de Malte nommée la Catarinetta commandée parfrere Jean Barientos, netombât dans un femblable malheur, car un violent coup de mer lui rompit le timon & l'obligea de baisser ses voiles; & comme le vaisseau sans timon étoit prest de donner contre la terre, Dieu le fauva comme par miracles par le moyen de deux hardis matelots qui delcendirent dans l'eau tous nuds & attachez avec des cordes, quoi qu'il fît un froid horrible; ils remirent un autre Timon qu'on avoit de reserve, faisant entrer avec leurs mains, avec beaucoup de peine & peril de leur vie le crampon du Timon, dans les pi tons. Barientos qui la commandoit encore donna douze Ducatons d'Hongrie à chacun de ces Matelots, & ensuite les presenta 21 grand Maître & au Chapitre, qui leur don nerent des emplois, qui étoient au dessus de leur condition, mais beaucoup au del sous de ce qu'avoit merité une action si gene reuse.

pertes.

Ensuite les vents se renforcerent tellement qu'ils changerent la marée en une si furieuls tempeste, qu'ils crûrent être tous perdus sans ressource, & que les Officiers même n'en voyoient point d'autre en une telle oc cation, que d'implorer la misericorde de Dieu. Jusques-là que l'on entendit dire Doria toûjours intrepide dans les plus grands perils,

L'Em-

perils, Seigneur je ne vous recommande que la seule vie de l'Empereur mon maître. On perdit en cette occasion un gros vaisseau de Genes nommé la Caracca Fornara, chargé de vivres, sans qu'on en pût rien sauver; ce qui incommoda beaucoup les autres vaisseaux, qui furent contraints d'essuyer la tempeste, & quoi qu'il n'y eût pas d'autre perte que celle dont nous venons de parler, il n'y eut point de vaisseau qui ne sût beaucoup endommagé, & la pluspart eurent leurs Mats rompus, & leurs voiles déchirées.

Aprés tant de revers de fortune, & toû- Charles jours en crainte de se voir à tout moment Bugia & abymés dans la mer, finalement sa Majestéestvisste. Imperiale, avec les petits restes de cette Armée Navale, composée de vaisseaux, & de gens sans nombre lors qu'il étoit allé sur les plages d'Alger, arriva au Port de Bugia où étoient déja venües trois Galeres de Malte à demi brisées. Il alla loger au Château, en attendant que les vents s'appaisassent. Pendant que sa Majesté Imperiale y étoit, avec ces tristes restes de son Armée, le Roy de Cucco, ( un de ces petits Seigneurs des Montagnes de Mauritanie, qu'ils appellent Rois en leur langue, & qui à peine seroient appellés Barons dans la nôtre) envoya offrir à l'Empereur un grand secours de munitions de guerre & de bouche, d'argent, & de Troupes, s'il vouloit avec son armée retourner à Algerlui saire la guerre & l'assieger. Il promettoit de donner ce secours en peu de jours, & de le continuer jusques à ce que la ville fût Prise.

44 LA VIE DE CHARLES V.

L'Empereur faisant reflexion au peu de foy decucco, que l'on pouvoit ajoûter aux Maures, & que ce n'étoit que la passion qu'ils avoient de chasser les Turcs d'Alger qui les obligeoit à promettre plus qu'ils ne pouvoient tenir, outre que ce qui lui restoit de son Armée n'étoit pas en estat d'entreprendre un tel Siege, renvoy2 ce An bassadeurs, aprés les avoir bien ca ressez, & regalez. Déja le jour precedent il avoit congenié Don Ferrant Gonza gue Vice-Roy de Sicile, avec ordre de s'en retourner avec les trois Galeres de Sicile. avoit aussi congedié le Grand Baillif d'Allema gne qui commandoit les Galeres de Malte, qui firent le voyage ensemble jusques à Trapani.

Quand la mer fut calmée, & par un bon en Espa- vent sa Majesté Imperiale ordonna l'embale quement qui se fit le 16. Novembre, que l'on mit à la voile pour aller à Cartagene. Le voy2 ge fût trop heureux pour ne les faire pas sou venir des disgraces du premier. L'Empereul ne s'arrêta qu'un seul jour à Cartagene, pas l'impatience où il étoit d'aller à Occagna! pour y voir ses filles. Il partit le lendemain pour y aller, aprés avoir donné congé, avec les plus grandes demonstrations de tendresse à Doria, qui devoit prendre le chemin de Ma drid avec Monseigneur le Legat, où sa Ma jesté Imperiale se rendra en son temps, cependant nous ne partirons d'ici de trois jours Voilà, Saint Pére, ce que j'ay crû vous de voir écrire pour satisfaire à l'ordre que vous m'aviez donné, de vous faire la relation de cette Entreprise, je suis, en me prosternant 248

III. PART. LIV. I. 45 aux pieds de vôtre Sainteté, avectoute l'humilité dont je suis capable.

De vôtre Sainteté.

Le très-sidelle & très-obeissant

## ANTONIO MAGNALOTTI,

De Cartagene le 19. Novembre 1541.

Je ne doute pas que mon Lecteur ne soit bien aise d'avoir vu la Relation cy-dessus, s'il veut prendre la peine de la confronter, avec ce que j'en ai dit à la fin de la 2. partie de cét Ouvrage. Cependant je lui dirai, que L'Empereur allant d'Occagna à Madrid, trouva en chemin un Courrier qui lui portoitla nouvelle, que François I. pendant qu'il étoit en Afrique avoit assemblé de grande forces pour assieger Perpignan, avec resolution d'attaquer la ville & la Citadelle en même temps, comptant qu'il les trouveroit dépourvues, l'une & l'autre, parce que l'Empereur en avoit tiré les vieilles Troupes Espagnoles pour son entreprise, & y en avoit mis de nouvelles & moins qu'il n'y en avoit auparavant. Cette nouvelle donna tant de déplaisir à ce grand Monarque, qu'il ne sit pas difficulté de dire, que l'action de François I. de s'être prevalu de son absence & d'une telle occasion pour lui faire la guerre, & de se vanger de lui comme il l'avoit fait autrefois, l'affligeoit plus, que toutes les difgraces que Dieu avoit permis qui lui fussent arrivées dans son entreprise.

Fran-

Gerske Francois Lavoit & CHARLES V.

Assegée François I. avoit fait dessein de faire execufecourue ter cette entreprise par le Dauphin son fils, & de lui donner absolument le commande ment du siege. Mais comme il n'avoit pas beaucoup d'experience dans les armes, il le fit accompagner de ses plus grands Capitaines. L'Empereur ayant appris que le siege étoit formé & que la place étoit vigoureusement attaquée, fut sur le point, à cause de son importance, de l'aller secourir en personne, mais après y avoir mieux penséil jugea qu'il suffisoit d'y envoyer Philippe son fils, quoi qu'unique, voulant qu'il apprît de bonne heurele mêtier de la guerre. Ce Prince qui n'avoit pas encore quinze ans, fut accompagné dans cette premiere expedition militaire de plus de 800. Gentils-hommes volontaires de fix Grands d'Espagne, & de 14. Barons qualifiez; de sorte qu'on ne pouvoit compren dre comment on avoit pû assembler en si peu de temps un si grand nombre de personnes de qualité. Le Prince partit suivi de toute cette Noblesse, avec 2000. Chevaux & 5000 hommes de pied. A peine fût-ilarrivé au vol finage de cette place avec ce secours, que le Dauphin après avoir tenu Conseil de guerre, resolut de se retirer, & de ne pas se commet tre avec des Troupes fraîches. La honte de cét affront que les François reçeurent devant Perpignan, modera un peu la joye qu'ils te moignoient de celui, comme ils disoient, que l'Empereur avoit receu devant Algel Mais ces deux cas étoient bien differens, car le Dauphin recût cét affront de Philippe, & des Espagnols au lieu que celui de Charles-Quint,

il est assuré que sans la tempeste, il auroit pris

Alger, & fait bien d'autres progrès.

Quoi qu'il en soit de ce qui arriva à Per-Déplaisir pignan, il est vray que Charles reçut autant des Frande joye, de voir de si heureux commencemens des Armes du Prince son fils, que les François en eurent de chagrin. Il faut qu'il ait été grand, puis que Dupleix, qui semble par sa longue Histoire n'avoir voulu faire qu'une fatyre continuelle contre Charles-Quint, & un continuel Panegyrique de François I. n'a pû trouver de couleurs pour couvrir la honte de cette Action, car il dit ces propres paroles en parlant du fiege en question; sa Majesté trompée par son esperance, envoya ordre au Dauphin de lever le siege, & de s'en retourner en France, après avoir demeuré environ deux mois devant la Place, y avoir perdu un grand nombre de bons Soldats, & avoir fait inutilement de grosses dépenses, succès ordinaire aux entreprises mal digerées. Avec tout cela il ne laisse pas de dorer la pillule; car la verité est que ce siege fut levé, non par ordre de François I. mais par le secours que le Prince Philippe y conduisit, qui obligea le Dauphin à décamper au plus vîte, comme tous les autres Auteurs le disent. Aufond ces deux Monarques qui étoient en concurrence, meritoient chacun ce revers de fortune pour leur apprendre à mettre des bornes à leur vaine ambition

Cependant l'Empereur fit assembler les Provi-Etâts d'Arragon dans la ville de Mouson, où sons de le Prince Philippe fût reconnu seul legitime

heri-

LA VIE DE CHARLES V. heritier du Royaume, & en prit incontinent la qualité de Gouverneur. Charles-Quint passa toute cette année en Espagne, non pas comme autrefois en Fêtes, Joûtes, & Tournois, mais à donner les ordres necessaires dans tous ses Royaumes & Etâts, pour faire les préparatifs necessaires pour la guerre qu'il alloit avoir, non seulement contre François I. mais aussi contre le Turc, qui vouloit profiter du malheur qu'il avoit eu à Alger; & deja les pauvres Napolitains, & Siciliens le préparoient à se voir engloutir par Assan-Aga.

Ambaf- François I. nepensoit à autre chose qu'à faire sadeur à la guerre à Charles V. & à chercher les moyens la Porte, de se vanger de l'affront qu'il avoit reçu en

la personne de ses Ambassadeurs qui avoient été tuez. Pour cét effet il envoya en Ambassade à la Porte, Antonio Polino Italien, homme d'un esprit subtil, intriguant, maître passe à trouver des tours & detours, avec ordre de porter Solyman, à attaquer vigou reusement par mer & par terre les Etâts de l'Empereur, selon le Traité qu'ils en avoient fait. Polino eut ordre de passer à Venise, poul tacher de mettre la Republique dans les Interests de son Maître. Cet Ambassadeur obtint tout ce qu'il voulut à Constantinople, mais le grand Visir ne pût s'empêcher de lui dire, qu'il ne comprenoit pas comment il pouvoit nattre des haines si grandes emre les Princes Chrêtiens, que pour se vanger les uns des autres, ils

Charles Voulussent d'un ennemi tel que le Turc. L'Empereur hâta son voyage de Maarrive à Madrid. drid, pour y chercher les moyens de repar res

rer du mieux qu'il feroit possible, les bréches qui avoient été faites à son Armée navale, qui avoit couté des sommes immenses, & épuisé ses Magasins, ses Arsenaux, ses Revenus, & ses Garnisons; & comme il voyoit que la guerre que le Turc & François I, étoient prests à lui faire seroit fort violente des deux côtez, & que ses peuples étoient épuisez d'argent, il fut obligé de chercher les moyens d'y pourvoir adroitement, ce qu'il fit heureusement, en donnant les ordres necessaires. Il crût cependant être obligé, avant toutes choses, de témoigner au Pape l'affection siliale qu'il avoit pour lui, ce qu'il fit en lui envoyant un Gentil-homme, pour l'informer de toutes les funestes disgraces qu'il avoit eu dans son entreprise; il choisit pour cela Don Indico della Cuerta, Gentil-homme ordinaire de sa Chambre, qui avoit toûjours été auprés de lui pendant l'entreprise, afin de le mieux informer de bouche de tout ce qui s'étoit passé. Il lui ordonna de partir de Madrid le 2. de Janvier, & d'aller en posteavec toute la diligence possible porter la lettresuivante au Pape.

A sa Saintété nôtre Seigneur le Pape Paul III. Vicaire de Jesus-Christ en Terre.

Charles par la divine misericorde Empereur des Romains &c. Lui souhaite Salut & longue vie.

Rès-faint Pére. Fenvoye à vôtre Sainteté, avec cette très-humble lettre, Don Indico del-Past. III. la

LA VIE DE CHARLES V. la Cuerta Gentil-homme auquel j'ay beaucoup de confiance, asin qu'il ait l'honneur de baiser vos tres-saints pieds de ma part, & qu'il vous rende compte du malheureux succès de mon Armée navale, comme en ayant été temoin occulaire. Cependant je supplie V. S. d'être persuadée, que si parmi les Chrétiens, les bonnes & sinceres intentions sont prises pour l'effet, comme je n'en doute pas, je puis au millieu des plus grandes disgraces qui me sont arrivées, avoir la consolation, & me donner, sans vanité, la gloire, non seulement d'en avoir eu de bonnes & de droites, & un zele peu commun en cette entreprise; mais encore de n'avoir eu autre vue que d'aider à la propagation de la Foy, & de travailler au bien general de toute la Chretienté; qui ne refusera pas, comme j'espere, de me rendre ce témoignage? puis que l'experience a fait voir, que les of fets ont répondu à mes bonnes intentions, par les depenses immenses que j'ay faites, pour les provisions necessaires à une telle entreprise. Dieun pas vouvu que ma volonté fut faite, mais la siene ne, à laquelle je me soumets bumblement. mon côté je remercie vôtre Sainteté de ce qu'elle a bien voulu tant contribuer par son zele, & pat des effets réels à un Armement si considerable. je prens beaucoup de part à l'affliction qu'elle a ressentie de ce malheur commun, en qualité de Pére universel, aux pieds sacrez duquel je m'bu milie demeurant. De Madrid le 1. Janviet 1512. Votre très-devot, & très-obeissant set viteur & fils.

CHARLES.

Déja le Pape avoit été informé du malheu-Lettre reux & funeste succès de l'Empereur en à Char-Afrique, par Don Pietro de Toledo Vice-Roy les v. de Naples qui l'avoit apris par un vaisseau qui 1542. s'étoit suvé de la Tempeste. De sorte que le Papen'eut pas plûtôt appris par cét Envoyéà Rome ces fâcheuses nouvelles, qu'il avoit resolu d'envoyer en Ambassade en Espagne vers l'Empereur son petit neveu Ottavio Farnese, Gendre de Charles Q. pour lui témoigner l'affliction qu'il avoit ressentie : & la part qu'il prenoit au malheur arrivéà toute la Chretienté, aprés tant de depenses, de fatigues, & de perilsévidens de la vie & sacrée personne de l'Empereur. Ottavio partit effectivement bien-tôt aprés; la Lettre du Pape à sa Majesté Imperiale contenoit entre autres choses, celles-cy. Si les Princes pouvoient accomplir tous leurs desseins, ils oublieroient qu'ils dependent d'une Providence, qui se reserve à disposer de tout ce que les hommes projetent sur la Terre. Vôtre Majesté Imperiale a fait tout ce qu'un Empereur pieux, Chrétien, & Protecteur de la Foy, pouvoit faire contre des Infidelles; & cette action, mon bienaimé fils, quoi qu'elle ait eu un succès fâcheux & sinistre ne laissera tas de faire beaucoup d'honneur à vôtre zele. Au fonds Dieu seul est Maître des vents, & peut seul mettre un frein, oul'ôter aux flots de lamer: & nous devons le remercier du bien qu'il nous fait, & pour l'amour ou bien, du malmême quandilnous l'envoye. Sangro ajoûte, qu'entre autres choses que le Pape disoit à Charles-Quint dans sa fettre avec beaucoup de tendresse pour le consoler du mauvais succès de l'Entreprise d'Alger, il y avoit ceci, Je rends graces très-hum-

LA VIE DE CHARLES V. bles à ce grand Dieu, d'avoir sauvé & garanti d'un si horrible naufrage, vôtre Invincible person-

ne tant necessaire à l'Eglise & à la Chrétienté. Quant à ce qui regarde Ottavio Farnele ' Ottavio va en Ef. en particulier, plusieurs Auteurs ont dit qu'il Farnele n'alla point en Espagne de la part du Pape pagne. son Oncle, pour faire compliment de sa part à l'Empereur sur le mauvais succès de son Entreprise, où sa personne avoit couru tant de dangers; mais qu'au premieravis qu'il eul de ce malheur, il creut être obligé d'aller Espagne, tant pour lui même, que de la part de son Epouse, pour visiter leur pére dans cette trifte occasion. Sandoval, Ulloa, San gro, & Paul Jove, affeurent, que le Pape se servit de cette occasion pour faire faire son compliment à Charles-Quint, qui trouva for mauvais, à ce que dit Sangro, que le Pape ne lui eût pas envoyé un Legat exprès dans une si triste conjoncture. Quoi qu'il en l'Empereur reçût avec beaucoup de joye Gendre, qu'il aimoit beaucoup, & lui fit mil caresses quoi qu'il fût venu avec une suite cent personnes, ce qui est hors de saison de telles occasions. Il fit favoir aux gens fa Cour, aux Officiers, & aux grands, qui lui feroient plaisir, de lui rendre plus grands honneurs, honneurs qui son

neveu d'un Pape, Les Auteurs ne sont pas d'accord aussi presse la sujet du Gentil-homme que l'Empereur voya au Pape, ni quant au motif de son en Concile. voy. Car les uns difent, au regard de 101 tenue personne, que ce Gentil-homme s'appellos

dûs au Gendre d'un Empereur,

III. PART. LIV. I. Alvaro Semigola; d'autres Dom Pietro Pimentes: d'autres comme je l'ai dit, & comme les Auteurs les plus approuvez le nomment: d'autres ne le nomment pas. Quant au dessein de son envoy, on pretend que ce Gentil-homme ne fût pas envoyé par l'Empereur au Pape pour lui faire part du mauvais succès de l'entreprise, parce qu'il savoit que Legat le lui avoit assez fait savoir, outre qu'il n'auroit pas été necessaire de le luifaire savoir par autre que par son Ambassadeur resident à Rome; mais qu'il avoit été envoyé à Rome en toute diligence, afin de folliciter de bouche le Pape, conjointement avec l'Ambassadeur, de vouloir publier sans plus differer une Bulle pour la convocation du Concile. Cependantla Lettre de l'Empereur au Pape, ne contient rien de cela; je veux pourtant bien croire qu'il fût envoyé pour l'une & l'autre de ces deux raisons; ce qui est assez appa-

Il est pourtant très-certain, que Charles Raisons, avoit fort à cœur cette Assemblée du Concile. Car il voyoit approcher la fin du terme de la Tréve qu'il avoit faite avec les Lutheriens, par laquelle il leur avoit promis qu'il procureroit au plûtôt la convocation d'un Concile, pour mettre fin à tous les differens de Religion; & ainsi il salloit qu'il cherchât de bonne heure les moyens de les contenter, pour éviter de plus grands troubles. D'ailleurs à son arrivée en Espagne, il avoit trouvé des Lettres fort pressantes du Roy Ferdinand son frére, des Electeurs, & de plusieurs autres Princes, par lesquelles ils le prioient instam-

rent.

C 3

LA VIE DE CHARLES V. ment, de vouloir employer son credit auprés du Pape pour la convocation du Concilesans y apporter plus de delai; puis qu'il n'y avoit plus d'autre moyen de donner une entiere tranquillité à l'Allemagne & à l'Eglise, qui autrement demeureroient exposées plus que jamais aux plus grands desordres.

Le Pape 3542.

L'Empereur qui favoit cela mieux que perse deter- sonne, & qui étoit entierement porté pour le mine à le Concile, fit tout ce qu'il pût auprès du Pape pour l'obtenir, & comme il se devoit afsembler une Diete à Spire pour les affaires de l'Empire, il pria sa Sainteté en même temps de lui envoyer la Bulle de convocation du Concile, afin qu'il la fît publier dans la Diete: Il lui fit savoir aussi, que les Lutheriens vouloient absolument que ce Concile s'assemblat dans une ville Imperiale, & qu'il jugeoit que la plus propre seroit la ville de Trente qui étoit comme au millieu, entre l'Italie & l'Allemagne, & que l'on y parle les deux langues. Le Pape pour faire plaisir à l'Empereur, ou pour ne pas l'affliger davantage, ou plûtôt pour ne le pas jouer plus long-temps, comme il l'avoit fait jusqu'alors, par des delais d'un mois à autre, & d'un an à autre; 24" ant d'ailleurs appris qu'il se preparoit à aller en Italie resolut de le contenter, du moins en ap parence, s'il n'avoit pas l'intention fincere de tenir ce qu'il lui promettoit; il publia donc la Bulle de la convocation du Concile le premier de Juin 1542, afin que l'ouverture en fût faite dans la ville de Trente, au premier de Novembre suivant. LC

Le Pape envoya deux originaux de cette onen: Bulle l'une au Roy des Romains, qui avoit voye les en main l'autorité de l'Empereur en Allema-Bulles. gne, afin qu'il en donnât avis à tous les Princes & villes libres de l'une & de l'autre communion; & avec ordre de nommer les Deputez qui y devoient assister de leur part. L'autre original fut envoyé à Charles-Quint, qui tenoit le timon de cette affaire, & qui à la verité avoit un peu trop depuis plusieurs années, ému les eaux de cét étang. Le Pape pour s'aquerir davantage l'affection de Charles témoigna souhaiter avec beaucoup de passion, la teniie du Concile, & faisoit semblant de solliciter l'Empereur d'inviter sans perdre du temps, seion qu'il étoit porté par la Bulle, tous les Princes Chrétiens, pour les obliger, autant qu'il seroit possible, de se trouver en personne au Concile, ou que du moins ilsne fissent pas difficulté d'y envoyer leurs Archevêques, Evêques, Abbez, & autres Ecclesiaftiques de temps, en temps, & en nombre, pour donner leur advis sur les affaires de la Religion. Par cette Bulle le Pape invitoit, particulierement, l'Empereur le Roy de France, & le Roy des Romains. On envoya à ce dernier une Bulle en original. Toute la Chrétienté se réjouït de la convocation du Concile.

On ne sauroit desavouer que cette convocation du Concile ne fît beaucoup de plaisir Trente. à Charles-Quint, d'autant plus qu'il voyoit, que les Lutheriens n'y pourroient plus apporter d'obstacle, puis qu'il se devoit assembler à Trente. Cette ville est située dans l'endroit

Villede

56 LA VIE DE CHARLES V. où la Marche Trevisane Province appartenantà la Serenissime Republique de Venise, & l'Allemagne sont jointes ensemble par le moyen des Alpes. Elle est située dans un large & beau vallon, qui en rend la perspective fort agreable. Au septentrion elle est arrosée de la riviere d'Adige, qui tombant des montagnes forme son lit dans la plaine, & puis reprenant sa rapidité, elle passeentre d'autres montagnes, & se va rendre à Veronne, ou aprés avoir fait le tour du valon, une partie passe au millieu de la Ville, l'autre auprés. Ainsi cette ville est comme une des portes de l'Allemagne, & c'est aussi le nom qu'elle se donne, également estimée des deux Nations, & l'on y parle communément les deux Langues l'Al-Iemande & l'Italiene. Elle n'a qu'un peu plus d'un mille de circuit. La Citadelle n'est guere plus que mediocre, & il est surprenant qu'il y ait dans un si petit espace tant de Palais considerables, & de Convents. A l'Orient il y entre un petit ruisseau, sur lequel il y a plusieurs moulins à Soye, & à Bled. L'hyver le froid y est extrémement rude, à cause des glaces continuelles; & l'esté les chaleurs y sont excessives, à cause que le soleil donnant fur des rochers, il se fait une reverberation, sur tout vers le midi, qui embrase l'air d'alentour.

La Pape pour faire plus de plaisir à Char-Ambas-les V. y envoya trois Legats qui devoient saisa leurs re l'ouverture du Concile, savoir le Cardinal Parisso, Polo, & Morane qui avoit été élevé

III. PART. LIV. I. depuis peu à la Pourpre. Ils y arriverent le 20. Novemb. 1543. Peu de jours après arriverent les Ambassadeurs de l'Empereur, Monsieur de Granvele, & son fils qui étoit Evêque d'Arras, Don Diego Mendozza alors Ambassadeur de sa Majesté Imperiale à Venise, & Don Jean d'Aguilar Ambassadeur aussi de l'Empereur à Rome. Arrivez à Trente, ils furent fort surpris d'y trouver si peu de personnes de ceux qui devoient avoir voix dans le Concile. Ils s'en plaignirent beaucoup au Legat, & le firent savoir à Charles-Quint, qui entra en quelque soupçon contre le Pape, croyant qu'il n'agissoit pas avec droiture & sincerité, quand il s'agissoit d'obliger les Prelats de se trouver au Concile. Les Ambassadeurs de l'Empereur ne voyant point arriver, non feulement les Evêques d'Espagne, qui étoient fort éloignez, mais non pas même ceux d'Italie qui étoient voisins, s'en retournerent, & dirent tout fâchez, qu'ils n'avoient pas été envoyez à Trente pour y affister à un Synode, mais à un Concile. La tromperie du Pape se découvrit bien-tôt aprés, par la Bulle qu'il publia, qu'à cause de la guerre entre l'Empereur & François I. il ne jugeoit pas à propos de tenir le Concile, ordonnant aux Legats & aux Evêques qui y étoient de s'en retourner, & à ceux qui étoient en chemin pour y aller, de ne pas passer outre.

Charles pour être mieux à portée de s'op-Charles poser aux desseins & attentats de François I. va en qui lui avoit fait declarer la guerre à son de Trompe, en des termes fletriffans, & inju-

LA VIE DE CHARLES V. rieux à sa reputation, prit la resolution d'aller en Italie, au commencement de Mai 1543. Pour cét effet il declara son fils Philippe Gouverneur de tous ses Royaumes en Espagne; & quoi que pendant quatre mois qu'il le garda auprès de lui, où il l'occupa dans des affaires difficiles, il le reconnût prudent, sage, & de bon sens, bien qu'il n'eût que seize ans, il ne laissa pas de lui donner trois Ministres & principaux Conseillers, pour gouverner le Royaume avec lui, favoir le Cardinal de Tavera Archevêque de Tolede, le Duc d'Albe, & le Commandeur Don Francisco de los Cebos. Il leur recommanda de travailler en son absence, comme à la principale affaire à conclure au plûtôt qu'il seroit possible le mariage du Prince Philippe son fils avec D. Marie de Portugal, fille de D. Jean troisiéme son cousin germain. Aprés avoir donné ces ordres il alla s'embarquer à Barcelone, où il avoit fait venir une nombreuse Armée navale, commandée par Jannetin Doria. Il emmena avecque lui Ottavio Farnese son Gendre, avec plusieurs Grands, & Gentils-home mes volontaires.

Genes.

Mehre- La mer fût plus favorable à l'Empereur est cû & vi-ce voyage qu'en celui d'Alger. A Genes le grand André Doria le reçût dans son Palais, avec une magnificence Royale, selon sa coûtume. Le Senat lui fit tous les honneurs poffibles, car il fût en corps, le Dogeàleurtête, le visiter, & lui offrir tout ce qu'il pourroit souhaiter d'eux, & qui seroit au pouvoir du Senat. Il trouva à Genes Pierre Louys Farne se fils du Pape, qui l'avoit envoyé là pour lui faire

III. PART. LIV. I.

faire la reverence, & qui l'attendoit depuis cinq jours; avecque lui étoit venue aussi Marguerite, pour embrasser son pere, & aller au devant de son Epoux. L'Empereur lui donna beaucoup de marques de tendresse, & lui fit connoître par les riches & considerables presens qu'il lui fit, combien il avoit de joye de la voir. Quand il se separa d'elle, on dit, (du moins le manuscript que m'a donné D. Pietro Ronquillo le dit ainsi) que l'Empereur lui fit ce discours, Ma fille, je vous ai mariée avec un homme qui n'est pas Prince, mais je le trouve fort honeste homme, & son humeur est fort à mon gré; à quoi Marguerite répondit, mon cher Empereur & pere, la qualité de Prince est bonne pour l'ostentation, mais elle ne fait pas le plaisir du mariage. Je ne doute pas que l'Empereur n'entendît ce que cela vouloit dire, & qu'il n'en fît quelque petit souris.

Peu de temps aprés arriva à Genes le Car-Le Cardinal Alexandre Farnese neveu du Pape, avec dinal une suite pompeuse de Prelats & Gentils-sollicite hommes, en qualité de Legat à Latere pour l'Empefaire compliment à l'Empereur de la part de reur. fon Oncle, & lui parler des Decimes qu'on levoit sur les Ecclesiastiques, qui devoient être envoyées au Roy Ferdinand, selon que le Pape l'avoit fait promettre par son Nonce dans la Diete de Spire, pour s'en servir dans la guerre contre les Turcs. Mais la principale affaire du Legat étoit de negocier un abouchement entre le Pape & l'Empereur; il lui protesta que son Oncle souhaitoit avec passion de conferer avec lui de bouche sur lec

LA VIE DE CHARLES V. 60 les affaires de la Chrétienté & du Concile, & qu'il jugeoit cette conference si necessaire qu'il croyoit que sa Majesté Imperiale ne lui refuseroit pas cette satisfaction; que pour lui il le souhaitoi tant, que nonobitant sa vieil lesse, il ne laisseroit pas de le venir trouver à Boulogne.

Réponfe de Charles.

L'Empereur n'eût pas de peine à s'apercevoir que le Pape ne demandoit cette conference, que pour tâcher de le detourner par quelques propositions de paix, de la guerre contre François I. & le Duc de Cleves, de quoi il ne vouloit ouir parler, qu'aprés avoir déchargé sa colere sur eux, qui avoient été les aggresseurs, & qui l'avoient sensiblement offensé en son honneur. Pour donc empecher cette conference, l'Empereur répondit aux instances pressantes du Cardinal, qu'il étoit si pressé de faire le voyage d'Allemagne, qu'il ne pouvoit se détourner aucunement de son chemin jusqu'à Boulogne; mais que pour lui montrer qu'il ne refusoit pas la conference par aucun mépris, ou autre raison semblable, qu'il vouloit bien donner cette satisfaction à sa Sainteté, & ne lui pas refuser ce qu'elle demandoit, pourvû qu'elle voulût bien se rendre en quelque lieu qui sût sur sa route.

& de l'Empe-Meur.

Abouchement un Courrier, qu'il accepta l'offre de l'Empereur; il fut convenu que leur abouchement se feroit dans un village du Diocese de Cre mone appellé Bosseto, où Charles devoit ne cessairement passer. Ainsi le bon Pape sans considerer le tort qu'il faisoit à sa dignite,

qu'il avilissoit par cette demarche, puis que c'étoit un Pére qui couroit aprés son Fils; fans avoir égard à sa vieillesse, ni à la longueur du chemin, ni aux grandes chaleurs qu'il faisoit, laissant le soin du Gouvernement de Rome entre les mains du Cardinal Carpi, s'en alla à Bosseto avec une moindre suite que le Cardinal son neveu n'en avoit quand il alla à Genes. Il y arriva au temps dont on étoit convenu, de même que l'Empereur, accompagné du Cardinal Farnese, qui avoit déja envoyé à Boulogne la plus grande

partie de son équipage.

Ces deux Monarques arriverent au lieu confemarqué le 23. Juin, le Pape le matin & l'Em-rence. pereur le soir, & logerent dans un même Palais, ce qui fût trouvé à propos pour une plus grande commodité, quoi qu'ils y fussent logez à l'étroit. Le lendemain jour de S. Jean Baptiste, le Pape celebra la Messe, & l'Empereur lui presenta de l'eau avec beaucoup d'humilité. Aprés la Messe ils allerent dans l'appartement du Pape, où ils eurent leur premiere conference, dans laquelle Charles-Quint reconnut bien-tôt la verité de ce qu'il avoit soupçonné, que le Pape n'avoit d'autre dessein que de le porter à faire la paix avec François I. car ce fût la premiere chose qu'il mit sur le tapis. Le Cardinal Grimani, plus ardent que le Pape, qu'il avoit mené avecque lui comme un homme fort habile dans les affaires, y fit tout ce qu'il pût. Mais l'Empereur pour couper court lui declara, qu'il n'y avoit point de consideration qui le pût obliger de pardonner à un homme qui avoit voulu uler

LA VIE DE CHARLES V.

user de surprise contre lui, lors qu'il venoit de combattre pour l'interest commun de la Chrétienté, non seulement contre les Turcs, mais même contre les vents.

Plaintes

L'Empereur s'étendit beaucoup sur les su-François jets de plainte qu'il avoit contre François I. même avec une certaine aigreur qui faisoit voir qu'il étoit fort éloigné de tout accommodement. Il se plaignoit particulierement, de ce que ce Prince avoit fait tous ses efforts par ruses, cabales, & argent, pour corrompre les Princes d'Allemagne, même ceux qui lui étoient les plus affectionnez, pour les obliger à quitter son parti, & à prendre les armes contre lui, en leur proposant des Traitez fort avantageux; comme il y avoit reuffi à l'égard du Duc de Cleves, avec lequel il fit alliance, & pour le mieux mettre dans ses interests, & le porter sans raison à ruiner fes propres affaires en Flandres, il lui donna une pension. Il ajoûta, que pour montrer la perficie de ce Prince, il suffisoit de considerer l'alliance qu'il avoit faite avec le Turc, dont les Infidéles même avoient été scanda-

Contre le Pape.

Aprés cela, il s'étendit sur les sujets de plainte qu'il avoit contre le Pape lui-même, en ce que quoi que sa Sainteté fût bien informée des Traitez que ce Roy avoit faits avec Solyman, & qu'il en eût vû les pernicieux effets, & les dommages irreparables que la Chrétienté en avoit soufferts; au lieu de les avoir en horreur, & de publier par tout la juste indignation qu'il en avoit, il lui avoit envoyé des Legats avec beaucoup de pomper

Lous

HI. PART. LIV. I.

sous pretexte de parler de paix, mais qui n'avoient servi qu'à faire croire aux gens qu'il

Le

approuvoit cette iniquité: & l'on n'en pouvoit penser autrement, puis au'on voyoit le Vicaire de Jesus-Christ fermer les yeux aux

actions d'un Roy si contraire aux interests de l'Eglise.

Le Pape piqué jusqu'au vif par ces repro-Plaintes ches, ne pût s'empêcher de lui dire tout ce contre qui pouvoit le disculper, entre autres cho-Charles fes, que voulant reprendre une faute contre v. laquelle il declamoit tant, il l'avoit lui-même imitée ou fait pis, puis qu'il avoit fait une étroite alliance avec le plus fier & le plus eriiel ennemi de l'Eglise, & du Pape, Henry VIII. Roy d'Angleterre, & qu'il tenoit lui-même pour tel, en le sollicitant de prendre avec lui les armes contre le Roy de France. Ce qui étoit d'autant plus scandaleux qu'il avoit été lui-même le principal instigateur auprès de Clement VII. pour le porter à user de la derniere rigueur contre lui, jusques à le faire excommunier; que cependant, il avoit enfuite fait alliance avecque lui, ce qui avoit contribué à le rendre plus obstiné dans son apostasie & fait perdre au S. Siege toute esperance de pouvoir jamais recouvrer l'Angleterre. Qu'il sembloit même que sa Majesté Imperiale travailloit encore à faire perdre à l'Eglise le Royaume de Hongrie; puis qu'au lieu de joindre ses forces avec celles du Roy Ferdinand, il donnoit lieu au Turc d'entreprendre davantage, & lui ouvroit un chemin pour soumettre un si considerable Royaume à la Tyrannie.

LA VIE DE CHARLES V.

Le Pape avoit prononcé ce discours avec quelques marques de colere, mais ne voulant pourtant pas que l'Empereur se separât mal satisfait de lui, tant à cause de l'interest general, que pour celui de sa famille en particulier, à laquelle il ne vouloit pas laisser, dans l'âge où il étoit un ennemi, aussi jeune que l'Empereur, il changea de ton, quitta toute aigreur, & pria Charles V. avec beaucoup de douceur, de vouloir par son auguste generosité considerer, qu'il ne pouvoit jamais faire d'action plus glorieuse, ni plus utile à la Chrétienté que de pardonner genereusement à un ennemi, qu'il avoit si souvent vaincu, & par ses armes & par sa magnanimité. Quelles benedictions, ajoûtoit-il en pleurant, toute la Chrétienté ne vous donnera-t'elle pas, si elle voit que vous lui donniez la paix? Quelle gloire ne vous aquerrez vous pas dans toute la terre, si au lieu de porter les armes contre les Chrétiens, vous les tournez contre les Turcs! Quel triomphe n'en feront pas les Anges mêmes dans le Ciel; si par vôtre moyen ils entendent chanter parmi les hommes les douces & melodieuses paroles qu'ils ont autrefois chantées, In terra pax hominibus, Paix enterre parmi les hommes:

Charles va à Spi-1543.

doucit.

L'esprit de Charles V. étoit trop irrité pour écouter de telles propositions. Ainsi ces conferences se rompirent sans rien conclurre sur ce qui regardoit la France, mais ils se separerent contens l'un de l'autre sur toutes les autres affaires qu'ils traiterent. L'Empereur partit pour l'Allemagne par le chemin le plus

III. PART. LIV. I.

plus court, qui est celui de Trente, & sans s'arrêter en aucun lieu, il alla droit à Spire, après avoir donné ordre aux Officiers de son Armée, qu'on avoit envoyez de tous côtez pour lever des Troupes, de se rendre à Bonne, où il vouloit faire la revûe de l'Armée destinée contre le Duc de Cleves, dans la campagne voisine de cette ville, & où il avoit ordonné à toutes les milices qui venoient d'Espagne & de Naples de se ren-

Trois jours aprés qu'il fut arrivé à Spire, Muleafil reçût un Courrier qui lui avoit été depêché fen de-par Muleassen Roy de Tunis, que l'Empereur du se-avoit comme 90415. avoit rétabli dans son Royaume, comme course nous l'avons dit en son lieu. Mais Barberousse se prevalant de la perte que l'Empereur avoit faite à Alger, qu'il croyoit irreparable, & par consequent qu'il ne seroit pas en étât de fecourir ce Prince, il l'attaqua & le chasfa en peu de temps de son Royaume. L'infortuné Muleassen, aprés avoir couru grand danger par une tempête, arriva en Espagne, où il alloit demander du secours à Charles-Quint; mais il le trouva parti pour l'Italie, comme on lui dit qu'il pourroit encore le trouver à Genes, il y alla, mais ne l'y ayant pas trouvé, pressé par l'état de ses affaires, il s'en retourna en Afrique, après lui avoir envoyé un Courrier de Genes, ou comme d'au-tres. un Courrier de Genes, ou comme dongue tres veulent, de Naples, avec une longue lettre en Espagnol, dans laquelle il l'instruifoit de tout ce qui s'étoit passé dans la guerte que lui avoit faite Barberousse, & comment il l'avoit chassé de ses Etâts, après avoir fait

LA VIE DE CHARLES. V. fait un grand carnage des Espagnols qui y étoient en garnison, & le prioit de lui donner du secours, lui representant qu'il étoit de l'interest & de la gloire de sa Majesté Imperiale de le maintenir dans un Royaume, d'où il avoit chassé Barberousse, pour lequel il avoit fait tant de dépenses, été en personne en Afrique, & qui étoit devenu fief de la Couronne d'Espagne par un Traité si avantageux aux Chrêtiens. Mais l'Empereur, qui venoit de recevoir un si grand échec sur mer, ne rensa qu'à la guerre qu'il avoit sur terre, & répondit à Muleassen en peu de paroles, qu'il étoit très-fâché de sa disgrace, & de l'impossibilité où il étoit de pouvoir faire alors

Arméc contre le Duc de Cleves. 1543. ce qu'il foubaitoit.

Cependant l'Armée destinée contre le Duc de Cleves, selon les ordres de l'Empereur, se trouva au temps marqué aux environs de Bonne, ville située sur le bord du Rhin, appartenant à l'Eiecteur de Cologne. Dès que Charles sçût qu'elle étoit arrivée, il y alla en personne; & comme le bruit s'étoit répandu que sa Majesté Imperiale vouloit faire la revûe d'une Armée florissante, il y accourût une foule de gens de toutes parts. L'Empereur fit cette revûë à la satisfaction de tous ceux qui la virent, & il voulut que les soldats reçeussent la premiere montre en sa presence. L'Armée étoit composée de 4000. hommes de pied Italiens, levez par Don Camille Colonne, & Antoine Doria. mille cinq cens Espagnols qui avoient été tirez des Troupes de Naples & de Sicile, & qui devoient être commandez par les Mestres de

III. PART. LIV. I. de Camp D. Louys Pérez de Vargas, & D. Alvaro de Sande. Quinze mille Allemans choifis du Comté de Tirol. Deux mille chevaux Allemans, n'ayant pas esté possible d'en trouver davantage, parce qu'ils ne vouloient pas Porter les armes contre le Duc de Cleves, & que presque toute la Cavalerie avoit marché en Hongrie pour la guerre contre le Turc. Six cens Chevaux-legers Italiens & Albanois, commandez par François d'Este frere du Duc de Ferrare, avec tous les autres chevaux venus d'Espagne à la suite de PEmpereur, & quantilé de Noblesse de Castille & d'Arragon. Cela faisoit ensemble le nombre de 25700. hommes, sans y comprendre de 25700. hommes, sans y comprendre de 25700. dre 500. volontaires. A cette Armée il s'en joignit une autre que le Prince d'Orange mena des Pais-Bas, forte de 14000 hommes de Pied, & 4000. chevaux. Ainsi les deux Armees jointes pour cette entreprise, faisoient 7600. chevaux compris les volontaires, & 36. mille hommes de pied. L'Empereur la commandoit en personne, & avoit sous lui trois Generaux, savoir D. Ferrante Gonzaga Son Lieutenant General, D. Stephano Colonna Man. Man. Mestre de Camp General, & le Marquis de Marignan General de l'Artillerie.

Empereur partit de Bonne le 20. Aoust on mars à la tête de cette florissante Armée, marchant chevers vers Duren à dix mille de Bonne. C'est une petite ville, mais extremement bien fortifiée, ce qui fit qu'on jugea necessaire de s'en ren-

dre maître: & comme l'Ingenieur qui avoit été envoyé pour la reconnoître rapporta qu'il scroit trés-difficile, & presque impossible

LA VIE DE CHARLES V. d'en venir à bout, la pluspart des Officiers furent d'avis, quelque besoin qu'on eût de cette place, de la laisser & de ne pas se perdre en tentant l'impossible; Mais l'Empereur declara qu'il vouloit l'attaquer, quand il lui en devroit coûter la vie.

Duren.

siege de : Aprés avoir campé son Armée autour de la ville, il commença par envoyer un Heraut au Seigneur de Flattes qui en étoit Gouverneur, lui faisant offrir un Traité & des conditions honnorables, s'il vouloit lui remettre la place avant qu'il l'assiegeât. Mais Flattes. qui étoit homme de courage & qui voyoit que la Place étoit forte, qu'elle avoit une bonne garnison, & qu'elle étoit pourvue des choses necessaires, répondit sierement, qu'il avoit du deplaisir que l'Empereur connût si peu son courage, que de lui proposer une telle lachetés qu'il étoit resolu de le faire paroître en repandant son sang pour le service de son Maître, & pour la deffense de la place. Charles-Quint reçût cette réponse avec moderation, & se contenta de dire, que cela étoit bien dit, mais qu'il ne savoit pas s'il seroit bien-fait. En même temps il prit avec lui son Lieutenant General Gonzague, & fût avec lui reconnoître la place, & pour ne perdre pas un moment, le soir même il fit ouvrir la Tranchée, & conduire les approches avec tant de diligence, quo cette même nuit les batteries furent dressées; l'artillerie commença à jouër le lendemain au point du jour, mais avec peu de succès, par ce que les Digues couvroient en telle sorte les murailles, qui étoient de Terre depuis la moitié de la hauteur, que les coups de

69 III. PART. LIV. I. de Canon ne les pouvoient presque pas tou-

Cependant sur le soir, au rapport de Paul Affauts Jove, les Italiens & les Espagnols qui avoient ques. été commandez pour l'assaut, las d'attendre davantage, s'avancerent vers la bréche, avec tant de courage ou de temerité, comptant Pour rien d'avoir passé le premier fossé sur la digue, qu'ils se jetterent dans le second où il y avoit tant d'eau, que les Soldats de mediocre taille en avoient jusqu'au col: mais c'étoit le moindre obstacle à surmonter, en comparaison de la peine qu'il y avoit de s'approcher sur les ruines qui étoient fort hautes & def-fendii fendues avec beaucoup de courage par Flattes & ses gens. Les Officiers qui furent de cette attaque ont avoiié n'en avoir jamais vû de si vigoureuse. On ne voyoit que seu de tous côtez, par les decharges continuelles de l'artillerie & de la mousqueterie, des Grenades, & d'un nombre infini de Bombes que l'on faisoit jouer. D'ailleurs le bruit & la confusion des cris lugubres empêchoit qu'on ne pût discerner la voix de ceux qui demandoient du secours, & qui perissoient dans l'eau ou par le feu ou par les blessures; & les Officiers ne laifsolent pas au millieu de ces tristes fruits de la guerre d'animer incessamment les Soldats, promettant de grandes recompenses aux braves, & menaçant les lâches des plus grands châtimens.

Les Officiers avoient pris beaucoup de plaisir, à ce qu'ils ont dit depuis, de voir ces sac, indeux Nations l'Italiene & l'Espagnole se cendies. disputer en presence de l'Empereur, à qui

temoi-

LA VIE DE CHARLES V. temoigneroit plus de courage, & de mepris de la vie, animés par la propre bouche de Charles-Quint, qui promettoit une bonne recompense à tous ceux qui se distingueroient en cette occasion; ce qui ne contribüa pas peu, à leur faire vaincre des difficultez d'ailleurs infurmon ables. Mais enfin ils emporterent la place par la mort de Flattes qui fût écrasé sous les ruïnes d'une maison, & aprés y avoir perdu au delà de 600. hommes tant Italiens qu'Espagnols, car la perte sût à peu près égale entre ces deux Nations. Adriani dit pourcant qu'il n'y cut que 200. Soldats de tuez en cette occasion. Les Soldats outrez de ce qu'on avoit tué tant de leurs camarades entrerent dans la place avec tant de furie, qu'ils passerent tous les habitans au fil de l'épée, sans distinction de sexe ni d'âge, & assouvirent leur avidité par le pillage. Le lendemain matin il s'altuma, on ne sait comment, un feu si grand, qu'en peu d'heures à cause du grand vent qu'il faisoit il consuma tout, même la pluspart de ce que les Soldats avoient pillé, quoi que l'Empereur y fût accouru en personne pour le faire éteindre.

Le pais fe foumet.

Adriani seul entre les Historiens, avance que l'incendie étoit arrivée par ordre de l'Empereur, qui voulant jetter la terreur dans toutes les Terres du Duc avoit ordonné de mettre le seu à la ville. Il est vray que les habitans de Juillers capitale de la Duché, au voisinage de Duren, envoyerent douze deputez à l'Em pereur pour lui presenter avec la plus grande soumission du monde les cless de

leur

III. PART. LIV. I. leur ville, ce que firent aussi tous les autres lieux d'alentour. Il n'y eut que les feules vile les de Ruremonde & de Venlo qui ne le firent pas d'abord: Mais l'Empereur n'eut pas plûtôt fait dresser ses batteries contre ces pla-Ces, que pour éviter le malheureux sort de Duren, elles se remirent à sa clemence. Ceux de Venlo demanderent seulement cinq jours pour en donner avis au Duc leur Maître, ce qui leur fût accordé, & le Duc qui avoit resolu de recourir luy-même au pardon de l'in de recourir luy-même au pardon de l'Empereur, leur ordonna de lui porter les clefs, & de le reconnoître pour

Ce pauvre Duc mal conseillé sevoyant ainsi recourt recourt comme. & sa Duché aux abois resolut de faire au parcomme ces vieux pécheurs obstinez, qui ne don-recourse ces vieux pécheurs obstinez, qui ne donrecourent à Dieu que lors qu'ils ont la mort fur les levres. Accompagné du Duc Henry de Brunce. de Brunswic, & des Ambassadeurs de l'E-

lecteur de Cologne, qui ayant pitié de luy s'offrirent de le presenter à l'Empereur, & de lui au camp. de lui obtenir sa grace, alla au camp. L'Empereur le reçût assis & couvert, & avec un visage severe & émû. Le Duc se presenta devant le Trône de Charles V. en habit de simple Gentil-homme, se mit à genoux, & Condan Gentil-homme, se mit à genoux, & Trèssondant en larmes lui dit ces paroles, Très-Auguste en larmes lui dit ces parotes, ou pour Empereur, je viens me jetter à vos pieds ou pour recevoir le châtiment, qu'il plaira à vôtre juste ressertiment de faire de mes fautes, ou pour ressertiment de faire de mes fautes, ou Pour reservoir de votre clemence quelque rayon de Erace & de pardon.

Il n'y eut personne de ceux qui assisterent liobtient celte all personne de la son parcette action, qui étoient tous gens de la fon par-pre-

LA VIE DE CHARLES V. premiere qualité, en grand nombre, & particulierement entre les Princes, qui ne versat des larmes, de voir l'horrible chute de ce malheureux Prince; voyant en lui une image de ce qui leur pouvoit arriver. Et comment auroient-ils peu voir, sans en être touchez & penetrez jusqu'au fond de l'ame, un tel objet? Un Duc si puissant qui avoit de si grandes alliances, si courageux, & si considerable entre les plus grands Princes, soumis & prosterné aux pieds de l'Empereur, ou plûtôt de son ennemi? Lui qui un peu auparavant, avoit publié des manifestes si fiers & si orgueilleux contre lui, & qui aprés avoir assemblé des forces si considerables, apuyé par d'autres Puissances l'avoit menacé de le reduire à une fortune mediocre, contraint aprés cela de mendier avec tant de foumission sa grace auprés de lui? Qui pouvoit voir cela sans être penetré de compassion?

Réponse les.

Pendant que le Duc prononçoit les parolde Char-les cy-dessus à genoux, & pleurant de confu fion de voir les yeux de tant de Princes attachez sur lui; l'Empereur contre sa coûtume lui répondit d'un air fier & dedaigneux; si vôtre faute n'étoit aussi grande qu'elle est, & que tout le monde le scait, la clemence qui m'est naturelle, ne me permetroit pas de vous voir f bumilié & mortifié à mes pieds sans en être touché de quelque compassion. Vous pouvez juger vous même combien vôtre faute m'a offensé, puis qu'elle m'avoit obligé de faire serment en presence de mes Officiers, de ne vous pardonner jamais; non pas par un motif de vengeance, mais pour satisfaire à l'obligation où je suis de soutenir l'honneur & la Ma-

III. PART. LIV. I. Majesté de l'Empire, que vous avez tant offensée, la gloire de la Nation Allemande, afin d'ôter à l'avenir aux autres l'envie d'imiter jamais vôtre exemple. Cependant je veux bien manquer Plutôt à mon serment, que de ne pas exercer ma Clemence, envers vous, quoi que je n'eusse rien sait contre la Justice quand j'aurois exercé sur

vous ma vengeance. Jugés combien est grande la Clemence que j'exerce aujourd' buy envers vous, Puis qu'exact observateur de ma parole, je puis me

resoudre à violer mon serment.

Aprés avoir prononcé ces paroles l'Empe- Fin de reur se leva, & reprit cét air de Majesté remonie. doux & gratieux qui lui étoit naturel. Le Duc s'aprocha, & lui embrassa & baisa les genoux: l'Empereur lui tendit avec beaucoup de bonté la main pour le relever, & lui permit de la baiser, ce qu'il fit pourtant à genoux. En même temps on entendit crier par tout dans la grand' sale où ils étoient! Vive nôtre très-Auguste Empereur! Vive la Clemence de nôtre invincible Cesar! Cette action se passa environ midy, le 7. Septembre: mais le foir auparavant le Duc avoit figné les articles du Traité suivant.

ARTICLES

Du Traité conclu entre l'Invincible Empereur Charles - Quint, & Guillaume Seigneur & Duc de Cleves, le 7. Septembre 1543.

I. Q Ue Sa Majesté Imperiale avoit bien voulu par sa Clemence naturelle ac-Part. III.

LA VIE DE CHARLES V. corder le pardon au Seigneur Guillaume Duc de Cleves, tant pour lui que pour les

siens.

II. Qu'il declaroit avoir été porté à le lui accorder à la recommandation, & par les pressantes sollicitations des Seigneurs Electeurs de Cologne, Palatin du Rhin, & du Seigneur Henry Duc de Brunswie qui l'en avoient prié.

III. Que pour faire davantage jouir le Duc Guillaume des effets de sa Clemence, & montrer auxdits Seigneurs Electeurs, & Duc de Brunswic le cas qu'il faisoit de leur recom• mandation, sa Majesté Imperiale vouloit oublier entierement toutes les offenses qu'il avoit reçües dudit Duc, desquelles il témoignoit avoir tant de repentir.

IV. Que ledit Duc Guillaume feroit à l'avenir une profession constante de la Religion Catholique Apostolique & Romaine, dans laquelle avoient vécu tous ses prede-

cesseurs.

V. Que s'il étoit survenu quelque change ment dans son pais, il s'obligeoit de bonne foy à remettre toutes choses en leur premier

estat.

VI. Que ledit Seigneur Duc Guillaume, promettoit pour toujours, tant pour lui que pour ses descendans, obeissance & fidelité, comme les autres Princes à l'Empire, à sa Majesté

III. PART. LIV. I. Imperiale, & au Roy des Romains, Sans leur donner à l'avenir aucun sujet de mécontentement.

VII. Qu'il promettoit de renoncer à present o à l'avenir, à l'alliance qu'il avoit faite avec les Roys de France & de Danemarc, & à toute autre qu'il pourroit avoir faite, & de n'en faire plus à l'avenir.

VIII. Qu'il ne feroit jamais de Ligue avec quelque Prince que ce fût sans en donner avis à sa Majesté Imperiale, & au Roy des Romains, & Jans les y comprendre.

IX. Qu'il renonçoit alors & pour toûjours tant en son nom, que de ses successeurs & heritiers, à toutes pretentions de quelque nature qu'elles fussent sur la Duché de Gueldres.

X. Qu'il s'engageoit d'assister l'Empereur de toutes ses forces, pour reduire toutes les villes & lieux de ladite Duché de Gueldre, qui ne voudroient pas lui rendre l'obeissance qu'elles lui devoient.

XI. Finalement que les deux Forteresses de Heinberg, & de Sistard, demeureroient au Pouvoir de l'Empereur ou du Roy des Romains Pendant le temps de dix ans, aprés quoi elles Seront restituées audit Duc.

En vertu de ce Traité, que quelques-uns Charles. disent avoir été figné non pas devant, mais Roy aprés la ceremonie du pardon, l'Empereur d'Angle-

LA VIE DE CHARLES V. rendit au Duc sa Duché & tous ses pais hors les deux forteresses de Heinberg & de Sistard que sa Majesté Imperiale trouva à propos de retenir, conformement au dernier article du Traité, comme un gage de la fidelité du Duc. Mais avant que d'aller plus avant, il ne sera pas hors de propos, de retourner un peu sur nos pas pour dire une chose dont l'intelligence est necessaire à ce que nous avons à dire ensuite. Déja l'Empereur avant que de quitter l'Espagne, pour affoiblir son ennemi François I. & se rendre plus puissant lui-même, avoit travaillé fourdement, & par les intrigues des principaux Ministres de sa Cour (gens toujours prests à faire ce que veulent leurs Maîtres) à detacher le Roy d'Angleterre de l'amitié & de l'Alliance qu'il avoit faite avec François I. ce qui lui reüssit.

Font alliance enfemble.

Charles-Quint trouvant Henry disposé à faire ce qu'il souhaitoit, ne fit aucune difficulté de le liguer avec lui, nonobstant l'affront qu'il lui avoit fait, de repudier honteusement sa Tante, & le serment qu'il avoit fait au Pape de ne se reconcilier jamais avec lui, qu'il ne fût rentré dans le sein de l'Eglise Romaine. Mais la verité est que les sermens des Princes ont toûjours une porte de derriere, pour s'en tirer quand il leur plaît; ou re que le desir de la vengeance, & l'ambition de faire des conquestes, l'emportent beaucoup chez eux sur les droits de la Conscience. Ces deux Princes demourerent donc d'accord d'attaquer la France en personne. Que l'Empereur entreroit par la Champagne avec les plus grandes forces qu'il pourroit mettre

Par.III. Pag: 76.





III. PART. LIV. I.

mettre sur pied, & le Roy d'Angleterre par la Picardie, aussi avec ses plus grandes sorces. Quoi que ce Traité eût été négotié sort secretement, François I. ne laissa pas d'en avoir connoissance, & qu'ils se préparoient à entrer vigoureusement en France par deux endroits differens; aussi répondit-il quand on lui donna cét avis, qu'il croyoit bien que l'Empereur, & le Roy d'Angleterre avoient fait dessein d'entrer dans son Royaume, mais qu'ils n'avoient pas juré d'en sortir honteusement

Pendant que l'Empcreur affembloit ses for-rouse en ces, comme nous venons de le dire & qu'il mer-

fit ce que nous venons de rapporter de ses affaires avec le Duc de Cleves, Antoine Paulin Baron de la Garde, Ambassadeur de François I. à la Porte, y faisoit tous ses efforts par ses follicitations pressures pour obliger l'Armée Ottomane de se mettre en mer, d'autant plus qu'il étoit fort caressé des Turcs qui le traitoient fort fouvent; aussi ne faisoit-il pas scrupule de s'accommoder à leur maniere de vivre. Finalement l'Armée navale composée de cent dix Galeres, & 40 grandes Fustes, étant bien pourviie de toutes choses necessaires, & preste à partir, mit à la mer, commandée par Ariadene Barberousse. L'Ambassadeur Paulin, s'embarqua avec lui sur Amirale, aprés avoir reçu du Grand Seigneur un present de deux riches Vestes à la Turque, & de huit beaux Chevaux. Il le chargea de la réponse qu'il faisoit à François I de la teneursuivante, hors les longs Titres que les Empereurs Turcs se donnent en desemblables occasions. D 3

LA VIE DE CHARLES V.

A ta priere, j'ay accordé avec une fraternelle Solyman generosité à Paulin ton Ministre ma puissante Armée, pourvue de toutes choses necessaires. J'ay ordonné aussi à Ariadene mon Amiral, de suivre tes avis & tes Conseils, & de conduire ses entreprises, contre tes ennemis. Tu auras soin de ton costé, aprés avoir heureusement executé tes Entreprises, de renvoyer mon Armée à Constantinople avant la rigueur de l'hyver. Pren garde que ton ennemi ne te trompe. Il n'aura jamais de paix aveque toy, que lors qu'il t'aura reconnu par experience, capable de lui faire une bonne guerre. Dieu veuille rendre heureux tous ceux qui font cas de mon amitié.

Barberouffe prend Regge. 3543.

A la teste de cette formidable Armée, Barberousse mit à la voile le 25. Avril; étant arrivé au Fare de Messine, aprés avoir jeté l'épouvante dans la Pouille, il donna aussi l'alarme à la ville même de Messine. Il ne lui fit pourtant pas de mal, car il porta ses armes contre Regge capitale de la Calabre; & l'ayant trouvée abandonnée de ses habitans, il la fit brûler. Ensuite il prit & saccagea le Château, & à la follicitation de Paulin, il donna la liberté à soixante Espagnols qui le gardoient & particulierement à D. Diego Gaëtano, qui en étoit Gouverneur, & à toute sa famille; mais ayant jetté les yeux sur une de les filles, qui n'avoit que 17. ans, il la trouva fort à son gré, & la reserva pour assouvit sa volupté; ensuite il l'obligea à embrasser la Religion Mahometane, & l'épousa. Le pere de la fille ayant appris cela, alla la voir à Portococollo, où il fût splendidemment reçeu & reconnu pour beau-pére de Barberousse,

qui

III. PART. LIV. I.

qui le renvoya chargé de presens, & qui sçait si cét homme ne fût pas bien aise de voir que sa fille eût fait une si belle fortune?

Barberousse partit de Regge, passa l'emboucheure de l'Île de Capri le 24. Juin, & des cour-fit des courfes sur toutes les côtes. Lors qu'il ques à fût vers Gaete & Ostie, il jetta une si gran- Naples, donne de consternation dans tout le Royaume, que pallarme les habitans ne se croyoient pas en seureté à Rome. même sur les Monts Apennins, où ils transporterent leurs meubles avec beaucoup de precipitation. Mais la consternation fût plusgrande à Rome que nulle part ailleurs. Tout le Peuple étoit resolu de prendre la fuite, & l'on n'entendoit qu'une confusion de cris de voix de ceux qui emportoient leurs meubles. Durant cette consternation le Cardinal Carpi, Gouverneur de Rome en l'absence du Pape, qui étoit allé s'aboucher avec l'Em-Pereur à Bossette, reçût une lettre de l'Ambassadeur Paulin qui raffura les plus timides. Par cette lettre il prioit le Cardinal d'assurer les Romains, qu'ils n'avoient rien à craindre. Que l'Amiral du Grand Seigneur ne pouvoit rien faire fans son avis, quelui, (Paulin) avoit ordre du Roy son Maître de ne faire aucun mal qu'aux seuls ennemis de la France; & que loin de vouloir rien entreprendre contre les sujets de sa Sainteté, & du S. Siege, le Roy son Maître étoit prest de répandre son sang pour leur deffense. Carpi ayant reçû cette lettre monta à cheval, & la portant dans la main, alla dans toutes les rues de la ville, afseurant le peuple qu'ils n'avoient rien à craindre, qu'ils étoient en seureté autant qu'ils l'eussent D 4

LA VIE DE CHARLES V. l'eussent jamais été, & qu'on n'en vouloit aucunement aux sujets de sa Sainteté, comme le Roy de France venoit de l'en faire afseurer; ainsi les plus timides reprirent courage, & la consternation cessa.

Nouvelle erainte.

Mais ce calme ne dura que la moitié d'un jour & une nuit, car le lendemain au matin sans que l'on ait jamais pû savoir sur quoi sondé, il se répandit un bruit de toutes parts, que la seureté que leur avoit promise l'Ambassadeur Paulin n'étoit qu'un artifice pour · les tromper, & les endormir afin de les surprendre plus facilement; de forte qu'il y eut plus de consternation & de confusion que jamais; jusques là que l'on disoit hautement que le Cardinal Carpi les trahissoit, dequoi il fut si effrayé que, de peur d'insulte, il n'osaplus se montrer en public. On voyoit les femmes prendre confusement la fuite, emportant leurs petits enfans sur les bras, ou les menant par la main, pour s'aller refugier à Sabine, Tivoli, & aux montagnes voisines, les hommes portoient les meubles. Les Religieuses sortoient de leurs Couvents, pour aller chercher quelque seureté dans les Montagnes, & les Barons Romains affembloient tout ce qu'ils pouvoient de gens capables de porter les armes, pour se deffendre contre les Barbares. Il y a des Historiens qui disent que cette seconde allarme commença justement lors que l'Armée Turque étoit entrée dans l'embouchûre du Tybre, pour faire provision

Bube- d'eau, dont ils manquoient, Aprés avoir fait provision d'eau ils remirent Marseille, à la voile pour Marseille, où Barberoussefût reçû

III. PART. LIV. I.

reçû avec tant de magnificence, que hors la maison du Roy, les honneurs qu'on lui fit n'étoient en rien moindres, que ceux que l'on fit à l'Empereur Charles V. il fut même logé dans le même appartement, que ce Prince avoit occupé passant à Marseille. Paulin alla en poste à Paris pour apprendre de la propre bouche du Roy, ce qu'il vouloit que Pon executât. François I. envoya une magnifique Ambassade à Barberousse, & lui sit Present d'un grand buffet garni de vases d'ar-Sent. Barberousse envoya vers le Roy son Lieutenant Agasan, & pour present un cheval de fort grand prix, avec des harnois à la Turque fort riches. De toutes les Provinces il accourût une foule incroyable de gens à Marseille pour voir, non seulement l'Armée navale, la plus belle que la mer eût jamais vue, mais aussi, le faste & la magnificence de Barberousse, qui avoit à sa suite plus de cinquante Officiers ou Gentils-hommes, su-Perbement habillez à la Turque, avec de riches Turbans sur la tête, & plus de 30. Pages. Outre le cheval, il fit encore present au Roy de huit Mores parfaitement beaux à leur maniere, qui plûrent beaucoup à la

Paulin de retour de Paris porta les Instru-Priede ctions & les ordres pour tout ce qu'on de 1543. voit entreprendre, savoir, que l'Armée navale Chrêtienne, consistant en 22. Galeres & 18. Vaisseaux, se devoit joindre à la Turque, pour aller attaquer ensemble la ville de Nice. C'est une ville en Provence qui appartient au Duc de Savoye, mais depuis

LA VIE DE CHARLES V. long-temps enviée & muguetée par les François, parce qu'elle est une des clefs de leur pais de ce côté-là. Barberousse commandoit en chef les deux Armées, quoi que la Françoise fût ordinairement commandée par fon Amiral & Paulin. Cette formidable Armée qui couvroit tellement la mer qu'on auroit dit que c'étoit une ville mouvante, étant arrivée devant Nice, jetta une telle consternation parmi les habitans, que voyant bien qu'ils n'étoient pas en état de se défendre, ils s'enfuirent vers les montagnes plus éloignées, de sorte que les François & les Turcs y entrerent, & la saccagerent à l'envi, avec beaucoup de barbarie.

On affice radelle.

Mais François I. n'en vouloit pas tant à la ge la Ci-ville mal fortifiée, & deffendue par une méchante garnison, qu'à la Citadelle qui passoit pour imprenable. Il crût pourtant en venir à bout, la croyant mal pourvue, & incapable de refister aux efforts de deux si puissantes Armées navales. Le Roy n'eût pas sujet de se plaindre des Turcs, ni des François qui l'assiegerent vigoureusement, & commencerent à la battre par mer & par terre avec tant de furie, qu'il sembloit qu'ils vouloient enlever les montagnes de rocher, sur lesquelles elle est bâtie. Mais ils trouverent une si vigoureuse resistance, que le siege trasna en longueur, parce que Barberousse n'en vouloit pas avoir le dementi, & que François I. avoit ordonné de la prendre à quelque prix que ce fût. Cependant le Marquis du Guast, Gouverneur de Milan, qui savoit de quelle importance étoit à l'Empereur cette places

. III. PART. LIV. I. Place, & qui avoit sur pied une formidable Armée, courût en personne à son secours. Dès que les Turcs & les François le virent approcher, de rage ils mirent le feu à la ville, aprés l'avoir entierement pillée, se rembarquerent & s'en retournerent à Marseille, & à Toulon, où la plus grande partie de l'Armée se retira. André Doria & D. Gartia de Toledo, qui avoient joint les deux flottes l'Italienne & l'Espagnole, se presenterent comme s'ils eussent eu dessein de donner bataille, mais ils ne firent qu'escarmoucher, ce qui confirma les foupçons qu'on avoit repandus, que Barberousse & Doria étoient d'intelligence: quoi qu'il en soit, ils auroient pû se battre & ne le firent pas.

Barberousse de retour à Marseille, où il fût Genes bien reçû & bien logé, demanda qu'on lui allarmes. donnât au printemps les munitions de bouche & de guerre necessaires pour l'Esté suivant, ce que l'on fit largement. Ainsi on fit de nouveaux projets pour la campagne suivante. Quoi que Paulin eût affuré la ville de Genes qu'elle n'avoit rien à craindre, elle ne laissa pas de vivre dans de continuelles allarmes, & de faire les provisions necessaires pour se deffendre en cas de besoin, car il leur fâchoit de voir l'Armée Turque passer

Phyver à Toulon.

Cependant on parloit diversement là-des- Maintes fus dans toute l'Europe. Les Espagnols & les.

Partisans de Charles V. crioient comme des enragez contre François I. On publioit même des écrits atroces contre une telle iniquité & impieté d'avoir appellé les Turcs à leur fecours. D 6

84 LA VIE DE CHARLES V. secours, de les avoir reçûs, & logez dans leurs ports, pour donner l'allarme, opprimer, & ruiner la Chrêtienté. Les François de leur côté accusoient violemment l'Empereur, d'avoir l'avidité d'engloutir la France, d'avoir fait alliance avec un Roy persecuteur du Saint Siege, afin de mieux réussir dans son dessein, & d'avoir reduit le Roy Très-Chrêtien à la necessité de demander du secours au Turc, aucun Prince Chrêtien n'ofant lui en donner, de peur de devenir la victime de l'Empereur qui travailloit à ruiner la France, afin de pouvoir plus facilement élever la Maison d'Aûtriche à la cinquiéme Monarchie du monde. Mais les personnes desinteressées, & tant de peuples, qui se voyoient ruiner & mettre en pieces par les brigandages des Turcs, de Charles V. & de François I. donnerent mille maledictions aux diffensions, inimitiez, querelles, ambition, avidité, guerre, peu de foy & de conscience de l'un & de l'autre, qui ruinoient l'Eglise & toute la Chrêtienté.

François la blament. 25430

Les Historiens François, bien que natumême rellement idolatres de leur Nation, & de leur Monarchie, qui à la verité meritent infiniment d'être estimées, & qui ont accoûtumé de pallier adroitement & de couvrir d'une belle apparence jusqu'à leurs plus grands desfauts, (entre lesquels excelle Dupleix) ne laissent pas de desaprouver cette action; car aprés avoir parlé de la Ligue de l'Empereur avec les Anglois & les Allemans Lutheriens, pour faire la guerre à la France, & de ce que François I. avoit envoyé à Constantino-





III. PART. Liv. I.

ple le Baron de la Garde, pour y conclurre une Ligue avec le Turc, il fait là-defsus la reslexion suivante. Voilà une belle conduite du Roy très-Chrêtien, & du Roy Catholique: Pendant que celui-ci fait des Traitez avec les Heretiques Anglois & Allemans pour faire la guerre à la France, l'autre se Ligue avec le Turc contre l'Empereur. Tels furent les fruits de leurs passions, mais ils n'étoient l'un & l'autre que des instrumens en la main de Dieu, pour les

châtier l'un par l'autre.

Il est vray que cét Ecrivain, qui en cela François. Parle en Theologien, ne lâche ce mot de blâmable. censure contre François I. que pour avoir que lieu de rendre plus odieux Charles V. Je crois V. Pourtant, pour dire la verité, qu'il savoit mieux qu'il ne disoit, car enfin la perfidie de François I. ne peut pas être comparce à celle de Charles, que je ne pretends pas entietement disculper. Il est certain que le Roy d'Angleterre n'auroit jamais pensé à se separer de l'Eglise Romaine, s'il n'avoit été affuré que François I. se ligueroit avecque lui; & que les Lutheriens n'auroient jamais tant fait les fiers avec l'Empereur leur Maître en Allemagne, s'ils n'avoient été affurez de l'appuy, du fecours, & de la protection de François I. Et si ces deux Princes eussent été bien unis ensemble, les Luthetiens & les Calvinistes auroient été aussi-tost detruits que nez, & les Turcs n'auroient jamais fait de si grands progrès sur les Chrêtiens. Mais il faut avoir la bouche fermée, & laisser faire la Providence. Je n'en dirai Pas davantage, pour ne pas faire plus de hon-

LA VIE DE CHARLES V. te à la memoire d'un aussi grand Prince que François I; mais on ne sçauroit jamais approuver l'alliance qu'il fit avec les Turcs, ni empêcher qu'elle ne fasse du tort à sa memoire. Les hommes se peuvent servir pour leur dessense des autres hommes, mais il ne faut jamais y employer les ennemis de Dieu.

Noces ce Philippe.

Il sembloit que l'Espagne ignorât les afflidu Prin- Ctions & les disgraces dont l'Allemagne, l'Italie, & la France étoient accablées; car on ne pensoit qu'à celebrer les nôces du Prince Philippe, alors âgé de feize ans, selon l'ordre que l'Empereur en avoit donné. Elles furent celebrées à Salamanque le 15. Novembre. L'élite de la Noblesse & des Grands de Castille & de Portugal y assista. L'Epouse étoit Donna Maria, fille de Don Jean III. Roy de Portugal, cousine germaine du Prince Philippe son époux, & il y eut cela de particulier en ce mariage, que l'on n'a peut-être jamais plus vû, ou du moins fort rarement. que l'Epoux & l'Epouse étoient nez en une même année, en un même mois, en un même jour, & en une même heure, chose trèsrare. Le Pape donna la dispense pour la parenté, D. Ferdinand Alvarez de Tolede fut envoyé sur les Frontieres du Royaume, pour reçevoir la Princesse, accompagné de deux Grands, 24. Comtes, Marquis ou Vicomtes, & 40. Gentils-hommes, qui avoient chacun leur train particulier.

Cependant l'Empereur en Allemagne, pensoit bien plus à la guerre qu'aux réjouit sances d'Espagne; car aprés avoir donné la paix au Duc de Cleves, aux conditions cy-

Siege de Landie-Cy.



Par. III. Pag. 84



Alle-

dessus rapportées, il envoya incontinent son Armée, commandée en chef par Gonzague son Lieutenant, pour assieger Landrecy, & il alla à Cambray en attendre l'évenement. Le siege fût commencé fort vigoureusement. On dressa trois batteries qui firent un grand effet sur les fortifications, qui étoient nouvelles & faciles à s'ébouler. Mais comme la garnison étoit extrémement forte, & que le jour qui préceda le siege les Ducs de Nevers & d'Aumale, avec plusieurs autres Capitaines de réputation, s'étoient jettez dans la Place pour la deffendre, & que d'ailleurs Phyver approchoit, le siege traîna si fort en longueur, qu'on eût le temps de lui donner du secours.

Cependant François I. avoit déja affemblé François un bon corps d'Armée, pour envoyer du se-son se-cours au Duc de Cleves, qu'il croyoit prest cours.

à se bien dessendre. Il croyoit d'ailleurs qu'il seroit appuyé par quelques Princes d'Allemagne. Mais quand il vit que tout cela avoit si mal réussi, & qu'il eut appris le siege de Landrecy, il groffit son Armée, & y alla luimême en personne, s'assurant de faire lever le siege, fondé sur ce qu'il y conduisoit des Troupes fraîches, & courageuses, & que celles de l'Empereur étoient fort fatiguées. L'Armée étoit forte de 37. mille hommes, favoir, douze mille Suisses, cinq mille Allemans, douze mille François, & huit mille hommes de Cavalerie, en l'ordre suivant. Prançois de Bourbon Comte de S. Pol, & Amiral commandoient l'avant-zarde, dans laquelle étoient une partie des Suisses & des

Allemans. Dans le corps de bataille, qui étoit le plus considerable, étoient le Roy & le Dauphin. L'arriere-garde étoit commandée par les Ducs de Vandôme & de Guise. Il n'y eut point de poste marqué pour la Cavalerie legere, qui couroit tantôt d'un côté & tantôt de l'autre, pour découvrir la marche des engemis.

Charles fe prépare à donner bataille.

L'Empereur, qui étoit à Cambray, n'eut pas plûtôt appris le dessein de François I. qu'il alla se mettre à la teste de son Armée devant Landrecy, avec une ferme resolution de donner bataille, croyant bien que François I. venoit pour le même dessein. Il fût encouragé à l'entreprendre, par un renfort de cinq mille hommes, que le Prince Maurice de Saxe lui avoit menez. Les Auteurs Espagnols & d'autres assûrent, que l'Empereur s'étoit approché un jour de François I. & lui avoit presenté la bataille mais qu'il ne l'avoit pas voulu accepter. Paul Jove, au contraire, Mezerai, & autres Ecrivains François, & entre autres Monluc, qui commandoit un Regiment de Cavalerie dans l'Arméc de François I. soûtiennent que ce fut François I. qui la presenta à Charles V. qui ne sût pas d'humeur de l'accepter, en quoi il y 2 de l'abus, ou de la flatterie.

Le Rege levé. Autant que j'en ai pû découvrir la verité dans les Auteurs desinteressez, François I. estima qu'il devoit être content, d'avoir obligé un si puissant ennemi à lever honteusement le siege. Le Roy voyant donc que les Imperiaux avoient travaillé toute la nuit à la construction d'un Pont sur la riviere, pour

le pouvoir attaquer plus facilement, aprés avoir mieux pensé à tout, prit la resolution de partir cette même nuit-là, ou du moins une heure avant le jour du lendemain, ce qu'il executa avec si peu de bruit, qu'il s'aquit plus de gioire par cette retraite que par le secours qu'il avoit donné à Landrecy, & Pour avoir forcé une si puissante Armée à decamper de devant cette Place aprés six seinaines de siege. En effet il prit si bien son temps & trompa si bien l'Armée de l'Empereur, qu'il se retira à la face des Imperiaux, chose Qu'ils croyoient du tout imp stible. Mais parce qu'on a parlé de cette retraite comme d'un miracle, je crois être obligé d'en rap-

Porter quelques particularitez.

François I. fit semblant toute la nuit de Retraite faire faire des travaux pour se fortifier dans se. son camp. Pour mieux tromper l'ennemi il fit allumer des feux en plusieurs endroits, en sorte qu'il sembloit à la lueur du seu, que les pieces de bois qu'il avoit fait planter pour les soutenir, étoient autant de soldats. Le Ca-Pitaine Salazar qui avoit été envoyé pour reconnoître les François y fût trompé lui-même, au rapport de Paul Jove qui loue beaucoup ce stratageme. Le soir le Roy sit mettre en état l'artillerie & le bagage avec une grande diligence. On ôta les sonnetes des mulets de charge, & sans trompettes ni tambours, on les fit marcher sans bruit vers Guile. A minuit, on fit partir l'Infanterie avec beaucoup de prudence, aprés avoir recommandé aux Capitaines de marcher le plus vi-

LA VIE DE CHARLES V. la Cavalerie suivit à grands pas, & l'on garda un renfort considerable pour l'arriere-garde. Il est certain que cette retraite fût fort glorieuse à François I. & que les Espagnols même ne pûrent s'empêcher de lui donner des éloges, d'avoir executé son dessein de faire lever le siege à la face de l'Empereur, qui étoit à la tête d'une Armée formidable, & d'avoir sçû s'en retourner si habilement chez lui sans avoir perdu un seul homme. C'est ici la sixième fois que Charles V. a eû la honte d'avoir manque ses entreprises, depuis qu'il étoit Empereur jusques à l'année prefente.

Pasquirieufe.

Toute l'Europe fût dans l'étonnement nade cu- d'apprendre ce qui venoit d'arriver en cette occation, chacun faifoit le signe de la Croix, comme parlent les Catholiques, par la surprise où il étoit : & personne ne pouvoit comprendre comment il étoit possible, que ces deux grands Monarques, qui avoient difputé de l'Empire, qui avoient vécu en continuelle jaloulie l'un de l'autre pendant 24 ans. Qui n'avoient jamais manqué de sujets de disputes & de querelles, qui n'avoient jamais rien tant souhaité que de se faire le plus qu'ils pourroient de mal l'un à l'autre. Qui faisoient un jeu de devenir parjures & perfi des l'un envers l'autre dans tous les Traites qu'ils faifoient ensemble. Qui ne cherchoient jamais que les moyens de se tromper reciproquement. Qui se menagoient tant l'un l'autre, & se diffamoient par des calomnies & des écrits publics. Qui s'étoient fait guerre en taut de lieux. Qui sembloient être III. PART. LIV. I.

nez pour disputer à qui auroit le premier rang entre les gens courageux. Qui de loin s'étoient si souvent donnez des dessis pour se battre en düel, & qui étoient alors si proche l'un de l'autre, & chacun à la tête d'une formidable Armée, se fussent ainsi separez sans donner un seul coup, je ne dirai pas d'épée, mais non pas même de poing en l'air, pour faire voir du moins aux Etoiles qu'ils avoient des mains. Aussi Pasquin accoûtumé depuis long-temps à decouvrir au public les méchancetez les plus cachées, dit là-dessus une chose qui plut à tout le monde, car interrogé Par Marphorio pour quelle raison l'Empereur & François I. ne s'étoient pas donné bataille devant Landrecy: répondit, & pourquoi voulez-vous que les Maîtres se battent sur terre, puis que leurs serviteurs André Doria, & Ariadene Barberousse out fait serment à S. George, & à Mahomet de ne se point battre sur mer?

Il est certain, autant qu'on peut compter Veritable sur ce que disent les Auteurs, que l'Empe-dessein teur témoigna un fort grand deplaisir de celes v.

mauvais fuccès, & qu'il accufa avec beaucoup de ressentiment tous ses Officiers de lacheté. y en a pourtant qui assurent que cette censure apparente n'étoit qu'une feinte, & qu'au fonds l'Empereur étoit bien aise de ce qui étoit arrivé, parce que son principal dessein étoit bien de tenter la prise de cette place, mais de ne rien risquer ayant bes in de ses Trou-Pes Pour donner du secours au Roy Ferdinand Par la fureur des Armes de Solyman en lionstie, où il avoit déja perdu tant d'hom-mes

LA VIE DE CHARLES V. mes & de Places, & lassé toute la Chrêtienté; qu'ainsi il ne jugea pas à propos de donner, ni d'accepter la bataille, dont l'évenement est toûjours incertain; & quand il auroit remporté la Victoire, cela ne se pouvoit faire sans répandre beaucoup de sang de ses propres Troupes, ce qui auroit animé davantage le Turc contre le Roy Ferdinand, quand il auroit vû qu'il ne pouvoit en attendre de se-

bray.

Charles, Quoi qu'ilen soit l'Empereur voyant bien qu'il va à Cam- ne pouvoit plus rien faire dans cette Campagne, licentia une partie de ses Troupes, partit le 1 Novembre pour Cambray, & alla assouvir le chagrin qui le devoroit contre les pauvres habitans de cette ville, fâché contre eux, de ce cu'ils avoient favorisé les François en plufieurs occasions, quoi qu'ils alleguassent qu'ils y avoient été obligez par l'Evêque leur Seigneur. Mais sans avoir égard à leurs remontrances il les condanna à entretenir leurs dépens une bonne garnison dans la ville, jusques à ce que pour se mieux assurer d'eux il eût fait bâtir une Citadelle, qu'il donna ordre de commencer incessamment. Monss. de Langé en parle pourtant d'une autre ma niere, car il prétend que ce fût Monsieur de Crouy qui en étoit Eveque qui porta l'En percur à faire bâttr la Citadelle, afin de pour voir mieux tenir en bride des sujets, qui refu foient souvent de lui obeir; quoiqu'il en soit la Citadelle fût bâtic.

L'Empereur ne demeura qu'un mois A Spire Cambrai, parce qu'ayant indiqué la Diete pour la à Spire pour le commencement de Feyries Diece.

il resolut de s'y rendre de bonne heure, pour mettre les affaires en étât; il y arriva en effet le 9. Janvier. Le jour marqué pour l'ouverture de la Diete étant venu, l'Empereur la commença par déclamer avec beaucoup de passion contre François I. Il exagera beaucoup l'alliance qu'il avoit faite avec Solyman,& fit voir que c'étoit une conduite indigne d'un Prince Chrêtien. Il parla de l'union de son Armée Navaleavec celle du Turc. Des grands dommages qu'elle avoit causez à la Chrêtienté. Il rapporta le Sac & l'Incendie de Nice. La desolation causée par Barberousse qui avoit depeuplé tant de pais pour en emmener Esclaves les habitans. Il exagera sur tout l'action de François I. d'avoir gardé pendant tout Phyver l'Armée de Barberousse à Marseille, de lui avoir fourni toutes les choses necessires, afin d'acheverde ruiner au Printemps sain d'achevel de la Me-divant toutes les côtes Chrêtiennes de la Mediterranée.

Ce discours de Charles V. prononcé d'une La Diete maniere touchante, & comme en pleurant, ac-iritee compagné de soupirs qui sembloient venir du contre fond d'un cœur navré de douleur, & non pas 1. 1544. d'une passion de vengeance, sit tant d'im-Pression sur l'esprit de toute la Diete, qu'ils le mirent tous à crier contre François I. l'appellant Scite, Renegat, Barbare, Ennemi de J. Christ & de l'Eglise; & tant Catnoliques que protestans, ils prisent tous unanimement la resolution d'assister l'Empereur de toutes leurs forces pour abbatre, & ruiner la France, on y delibera même de ne lui plus donnet la qualité de Roy. Aussi lors que ce Prin-

LA VIE DE CHARLES V. ce envoya ses Ambassadeurs à la Diete pour justifier sa conduite, ils refuserent, non seuseulement de laisser entrer dans ce lieu sacré les Ministres d'un Prince qu'ils appelloient Renegat, mais de plus ils firent mille outrages au Gentil-homme que les Ambassadeurs avoient envoyé pour demander des passeports. On fit encore publier des deffenses sur peine de la vie,2 tous les naturels Allemans, ou autres qui auroient été naturalisés en Allemagne, de porter les Armes au service du Roy de France.

Decret L'Empereur voyant que le Parti des Lutheenfaveur riens étoit de beaucoup accrû, & qu'il en theriens, pouvoit tirer de grands secours, resolut de leur faire plaisir pour la seconde fois. Pour cet effet il fit publier un ample Decret . par lequel il suspendoit de nouveau l'éxecution de l'Edit d'Ausbourg, avec deffenses expresses d'inquieter personne pour cause de Religion. Il ordonnoit de plus que jusques à un Concile libre, general, ou National, qui s'assem bleroit en Allemagne on remettroit la decision de tous differens à la prochaine Diete. Que chacun des deux partis jouiroit paisiblement des Biens Ecclesiastiques dont il étoit en posfession; que la Chambre Imperiale seroit mipar tie, c'est à dire que la moitié de ceux qui la composeroient seroient Catholiques, & l'autre moitié Lutheriens, à commencer du premier jour auquel on a accoutumé de renouvelles les Juges.

Ce Decret fût infiniment agréable aux Lutheriens ou Protestans, qui se mirent à prôner contras, Charles V. comme le plus juste, & le plus zelé Empereur pour le bien public que l'on cut

III. PART. LIV. I. cût jamais vû. L'Electeur Jean Frederic de

Saxe, en fût plus content que personne, en qualité de Chef des Protestans. Il alla d'abord en remercier l'Empereur, & fit un Traité Particulier avec lui, par lequel il s'obligea de reconnoître le Roy des Romains, & de lui envoyer pour cét effet un Ambassadeur, ce qu'il fit, & tous les autres Protestans qui l'avoient refusé jusques-là le firent aussi à son imitation. De son côté l'Empereur, confirma à l'Electeur, le traité reciproque qu'il avoit fait avec le Duc de Cleves pour la fuccession des deux Maisons, de l'une à l'autre

quand elles viendroient à manquer.

Les mêmes raisons pour lesquelles les Pro-Catholitestans s'étoient tant rejouis du Decret, si-ques tent que les Catholiques en furent extreme-contens. ment affligez. Ils s'en plaignirent hautement, 1544. Particuliérement les Ecclesiastiques qui en firent grand bruit, & le Nonce alla jusqu'à faire ses protestations de nullité contre le De-Cret: Mais l'Empereur qui ne manquoit pas d'habiles gens pour destendre ses Interests, les contenta en leur faisant dire, Qu'il avoit cu de grandes raisons de faire un Decret. Qu'il avoit consideré, qu'autrement il avoit à craindre que les Lutheriens dont les suffrages l'emportoient de beaucoup sur ceux des Catholiques, ne l'obli-Esassent à faire encore pis, & qu'au fonds le Decret ne contenoit autre choje, sinon que la decisson des differens de la Religion, servis renvoyée à la prochaine Diete. Raisons qui sitent tant d'impression sur l'esprit des Catholques, que non seulement ils donnerent des louanges au zele de l'Empereur, mais qu'ils don-

LA VIE DE CHARLES V. 96 donnerent mêmeleur consentement au Decret, quei qu'ils le ju eassent fort préjudiciable.

lement blamez.

Les François ne manquerent pas de pren-& Fran dre droit sur ce Decret de l'Empereur pour disculper leur Roy, en fa sant voir le prejudice qu'un tel Decret faisoit aux interests de l'Eglise, du S. Siege, & des pauvres Catholiques, & combien il étoit favorable aux Lutheriens, difant que ceux qui aimoient la nouveauté, & qui n'étoient pas bien fermes dans la Foy, ne manqueroient pas d'embrafser hardiment l'heresie, la voyant appuyée & protegée par l'Empereur. On fit même à Paris un petit ouvrage latin; dans lequel on faisoit voir que l'Empereur en soutena .tl'heresie au lieu de l'abbatre & de l'opprimer, saifoit plus de mal à l'Eglise de Jesus-Christ, que le Roy François I. d'avoir fait alliance avec le Turc, par la necessité indispensable de se dessenare, parce que le mal que faisoit en cela le Roy n'étoit au fonds que pour un peu de temps, & les dommages arrivez à cette occasion, ne tomboient que sur un petit non bre de particuliers; au lieu que l'Empe reur, ruinoit l'Eglise entiere, & le S. Siege pour toûjours. Au fonds on crioit generalle ment contre l'un & contre l'autre dans toute l'Europe, de ce que l'un ruinoit & scandali foit toute la Chrêtienté, par une foy flottante entre Jesus-Christ & Mahomet, & que l'on ne pouvoit bien juger si l'autre étoit disciple de Jesus - Christ, ou de Luther; Il est wray q'à en juger par les dehors ces deux Monarques n'étoient nià Dieu, ni à Mammont en de telles circonstances & occasions.

Barberousse ayant passé l'hyver à Toulon Bube-& à Marseille, au grand profit des habitans rousse passepar de ces deux villes, qui iui acheterent à bon Genes. marché le butin qu'il avoit fait, mit à la voile 1544. le 23. Avril, après avoir fait toutes les provisions necessures aux dépens du Roy, avoir été bien regalé lui & les Officiers de son armée, avoir fait mettre en liberté tous les forçats Turcs qui étoient sur les galeres du Roy, & avoir promis de faire tout le mal qu'il pourroit sur les Côtes des Pais appartenans à l'Empereur. En deux jours il arriva à Va, port qui est au voisinage de Savonne, où la Scigneurie de Genes envoya deux Galeres avec quatre Senateurs pour lui faire compliment de leur part, & lui faire present de cent pieces de Drap, & de velours, & de beaucoup de raffraîchissemens, que Barberousse receut fort honestement, & leur promit de ne causer aucun dommage à leurs Etâts, ce qu'il executa ponctuellement. De là il alla à l'Ile d'Elbe.

Il n'y fut pas plûtôt arrivé qu'il écrivitune Dommalettre forthonneste à Jaques Appian Seigneur ges cau-de Piombino, qu'il lui envoya par un de ses Princede General de la prince de la p Gentils-hommes, avec ordre de le prier P. ombiencore de bouche de lui faire la grace de lui no. donner un jeune esclave qui étoit en son pou-Voir, fils de Sinam, Juif qui s'étoit fait Chrêtien, fon grand ami, & qui avoit été pris à la guerre de Tunis, lui promettant qu'il reconneîtroit ce plaisir, & ne causeroit aucun dommage à les Terres. Appian ayant pris conseil de ses Ecclesiastiques, qui lui dirent qu'il ne pouvoit faire cela en conscience, lui

98 LA VIE DE CHARLES V. fit reponse qu'il ne pouvoit lui accorder sa demande, parce que ce jeune garçon s'étant fait Chrétien, les Loix de sa Religion ne lui permettoient pas de le lui rendre. Il ne laissa pas de lui envoyer beaucoup de raffraîchissemens. Barberousse conçût tant de colere de ce refus qu'il fit jetter dans la mer les presens du Prince de Piombino, & mettre à terre fix mille Soldats Turcs avec ordre de faire tous les ravages possibles dans l'Île, qu'ils saccagérent avec plus de fureur que si c'euffent êté des Ours & des Lions. Ils emporterent un riche butin, & firent jusqu'à 800. esclaves. Appian voyant la faute qu'il avoit faite, de perdre tant d'Ames pour en sauver une seule, & pour éviter qu'il ne lui arrivat pis prit le parti d'appaiser Barberousse en lui envoyant le jeune garçon, magnifiquement habillé à la maniere d'Italie, aprés quoi il s'en alla, chargé de butin & d'esclaves. Arrivé Talamon, il fit debarquer l'Artillerie avec toute la diligence possible & mit ce village en cendres. Mais s'étant ressouvenu, qu'il y avoit eu un fameux Corsaire, nommé Barthelemi Talamon, qui commandant les Galeres du Pape avoit fait une descente dans l'Île de Lesbos, où il avoit ruiné tout le bien que son Pére y possedoit, que c'étoit le même qui étoit mort il n'y avoit pas long. temps, & qu'il avoit été mis dans un tom beau honnorable, il le fit deterrer, bruler, & jetter ses cendres au vent.

Plusieurs Ensuite ses gens s'étant avancez plus loin domma dans le pais, se rendirent maîtres d'un lieu ges.

1544. nommé Montano, qu'ils ruinerent, sacca-

gerent, & en emmenerent esclaves presque tous les habitans, au nombre de plus de six cens. De là ils furent à Porto-Ercole, situé dans un bon pais qu'ils saccagerent aussi, & emmenerent plusieurs esclaves. Il voulut en faire autant à Orbitello, mais il trouva ce lieu si bien gardé qu'il n'osa l'attaquer. Ensuite il alla en personne à Ischia, lieu appartenant au Marquis du Guast, contre lequel il étoit irrité, à cause qu'il avoit été en personne lui faire lever le siege de Nice, de sorte que pour se vanger il faccagea & brûla Tarino, Pausa, Varano, & autres lieux appartenants à ce Marquis, où il fit 2230. Esclaves de l'un ou de Pautre sexe; cela arriva le 22. Juin. Il essaya de prendre Ischia, mais il trouva la place trop forte de situation, étant bâtie sur une haute, colline flanquée de murailles. Il pritencore & faccagea Procida, mais il y trouva peu de butin, & point d'habitans, lesquels ayant été avertis, s'en étoient enfuis, & avoient emporté tout ce qu'ils avoient pû de leurs meilleurs effets.

Il arriva au matin du 25. du même mois Autres. devant la fameuse & delicieuse ville de Pouz-201. Il fit mettre à terre ses meilleures Troupes & l'artillerie, & commença à battre la ville avec une furie infernale, encouragez qu'ils étoient par l'esperance de faire un rand butin étoient par l'esperance de faire un rand butin dans un lieu aussi riche que celui-là. Comme il n'y avoit qu'une petite garnison dans la place, il fut sur le point de l'emporter, lors que D. Pietro de Tolede Vice Roy de Naples, arriva avec l'élite des troupes, &c de la Noblesse du païs, & l'obligea à sereti-

TOO LA VIE DE CHARLES V. rer. D. Pietroagissoitbien en cela pour le bien public, mais il étoit encore particulierement interesse à la conservation de Pouzzos, où il avoit un magnifique Palais & un jardin delicieux, qu'il appelloit, Mio-cuore, son cœur, outre que Cette ville en general est appelléeles delices de Naples. Gependant Barberousse eut l'habileté de retirer ses troupes & d'embarquer son Canon Sans avoir rien perdu. Le 26. Juin il en partit & alladroit au Cap de Massa. Jannetin Doria estant sorti avec 25 Galeres au Canal de Nizita, le poursuivit & sit tirer quelque coups d'Artillerie fur son arriere-garde, mais il sembloit que Barberousses'en moquoit, comme s'il eût crû, qu'il n'avoit pas dessein de lui faire du mal, estant neveu d'André Doria, dont il connoissoit les Intentions, selon le bruit qui en couroit.

Barbe- Tous ces desordres, ces dommages, la rouse terreur & la consternation que Barberousse dur les avoit jettée dans la plus grande partie de l'Ita-côtes lie, par ses pirateries, ne furent pas capables, d'Amal-d'assourir l'avidité de ce Barbare. Fâché

qu'un aussi grand Monarque que Solyman, accoûtumé à faire des progrès & des Conquêtes, eût mis une si puissante Armée en mer, sous son Commandement, & avec de si grandes dépenses, sans avoir fait aucune prise considerable: craignant d'ailleurs de retourner à Constantinople, avec si peu de butin, il doubla le Cap Della Campagna, avec resolution d'insulter la côte d'Amals, & particulierement la ville de Salerne, où il esperoit de faire un riche butin, & oi il avoit resolution de faire un grand carnage. Communiqua son dessein à son Conseil de guerre,

III. PART. LIV. I. ... 101 guerre, & comme tous ceux qui le compo-

soient, étoient âpres à la proye, il n'y en eût pas un seul qui ne l'approuvât, & ne lui offrît

d'y faire de fon mieux.

Cette formidable & Barbare Armée arriva Il eff furdonc le vendredy 27. Juin au point du jour pris par-à la viie de Salerne, s'approchant du Port & pefte à de la Di de la Plage lentement, comme si elle sûtar-saleme

rivée dans ses Terres, les Enseignes deployées, & au bruit, des Trompettes & des Tambours. Les pauvres habitans éveil ez par le bruit, & consternez de voir leur mer couverte de tant de vaisseaux Infidelles, & les plus courageux même jugeant qu'ils n'étoient pas en estat de se deffendre, sans achever de s'habiller, loin de pouvoir mettre en seureté ce qu'ils avoient de plus précieux, sortirent en foule par la porte de derriere qui regarde la terre terre par la porte de derriere qui les montagnes vois. & se sauverent dans les montagnes faisoit voisines, pendant que Barberousse, faisoit debarquer ses troupes sur la plage: Maislors que le fecours des hommes manqua à cette miserable ville, celui du Ciel la sauva. Car dans le moment que les Galeres plus avancées, se moment que les Galeres plus avancées, le nuit l'air. preparoient à jetter l'Ancre, on vit l'air, s'obscurcir, avec des éclairs & des Tonnertes, & se lever un si furieux vent du côtéde la terre, qu'en un moment il se forma une tempeste si terrible, que toute l'Armée Navale des Turcs fût obligée de gagner le large, s'éloigner de la plage, & s'abandonner au gré des parts : Entre des vents, avec beaucoup de perte. Entre autres ils y perdirent deux Galeres dans les-Suelles il y avoit beaucoup de Chrêtiens. Les habitans ayant vû, ou eu avis de ce qui étoit ar-rivé,

E 3

LA VIE DE CHARLES V. rivé, se mirent à rendre graces à Dieu, & aux Saints leurs Patrons. Ainsi fût sauvée cette ville, dans laquelle il y avoit plus de cinquante mille ames, & à laquelle on a appliqué le Proverbe, Civitas nobilis quam ædificaverunt Sem, Cham, & Japhet, la grande ville, bâtie par Sem, Cham, & Japhet. Bomi, qui a écrit un Livre in quarto sur cet évenement, en attribuë tout le bon succès aux glorieuses Reliques de Saint Matthieu Patron de la ville, & aux Corps des saints Martyrs Fortunat, Caia, & Anteo, & à Saint Grammatico premier Evêque de cette ville, & il affure que ce fut l'intercession de ces Saints qui souleva cette tempête, parce qu'ils étoient tous du Pais: mais si cela est, il me semble qu'ils la devoient rendre un peu plus forte, afin de ruiner sans ressource cette Armée, & de sauver tant de lieux & de gens, qu'elle a fait perir depuis comme nous le verrons cy-aprés.

Polica-Rro & Lippari, 1544.

Barberousse ainsi battu, & transporté par la tempeste, qui ne dura pourtant qu'un peu plus de demi quart d'heure, ne voulut plus penser à Salerne, croyant que les habitans auroient eu le temps de se préparer à se défendre. Ainsi il alla moüiller l'ancre devant Policastro, ville Episcopale, qu'il faccagea, & y sit plusieurs esclaves. Il avoit dans sa Capitane un Renegat de cette ville-là, qui y ayant été châtié pour quelque mauvaiseaction, la haissoit tellement, qu'il pria avec grande instance ce General de la brûler aprés l'avoit pillée. Ce qu'il ne voulut pas permettre, difant, qu'il falloit garder quelque chose pour une autre

III. PART. LIV. I. autre fois. Chargé d'un gros butin, il en partit pour aller à l'Île de Lippari, pour reparer ce qu'il avoit souffert devant Salerne; & pour n'être pas oiseux en attendant, il sit mettre à terre 40 pieces de Canon, avec quoi il assiegea la ville de Lippari Metropole de l'Île. Les habitans se dessendirent vigoureusement pendant quinze jours, & se seroient dessendus encore plus long-temps sans la poltronnerie. d'un de leurs Citoyens, qui commandoit dans la ville pendant le siege, & qui alla en personne pendant le liege, a qui place, mais i pre traiter de la reddition de la place, mais i pre la liberté il n'obtint autre chose que la vie & la liberté pour lui feul. Ainsi les Turcs entrerent dans la ville, la saccagerent, & firent tous les habitans esclaves au nombre de 7000. Barbetousse sit pourtant un acte d'humanité, car ayant trouvé entre les prisonniers jusques à de l'un ou de l'autre fexe, il ordonna qu'on les lais du de l'autre fexe, il ordonna qu'onnât les laissât dans la ville, & qu'on leur donnât des meubles & des vivres.

De cette Ile Barberousse alla en droiture Barber dans le pais de Cariati, grand & bien peu-s'en replé, où il fit encore plusieurs desordres, qui tourne & mirent fin à son avidité & à son desir insatiable de faire du mal, par l'impossibilité de pouvoir plus rien mettre dans ses vaisseaux, fi remplis de butin, que dans la propre chambre de cét Infidéle, il ne restoit plus de place seulement pour estendre le Tapis sur lequel il mangeoit. Ce qu'il y eût de plus cruel encore; fût que les esclaves surent contraints de se tenir toujours debout & fort serrez les uns contre les autres. Ainsi entra Barberous-

104 LA VIE DE CHARLES V. se dans Constantinople, & pendant huit jours on ne fit autre chose que décharger les voleries & brigandages dont il étoit chargé, & les exposer en vente. L'Ambassadeur de France, le Baile de Venise, & queiques marchands Catholiques acheterent les Croix, les Calices, les Resiquaires, & les Images des SS. L'infidelle ne jouit pas long-temps de l'applaudissement qu'il reçut à son retour, & de la reputation qu'il avoit acquise parmi le peuple d'avoir ruiné la plus grande partie de l'Italie, car fix mois aprés son retour à Constantinople il fut attaqué d'une fievre, dont il mourut âgé de 71. ans . & qui le fit aller rendre compte à Dieu de tant de mal qu'il avoit fait pendant sa vie. On dit qu'il temoigna un grand regret de mourir dans son lit, parce qu'il souhaitoit avec passion de mourir sur mer en faisant la guerre aux Chrêtiens.

1544.

Henry & Quant à l'Empereur, aprés avoir mis orcontre la dre à ses affaires, & obtenu tout ce qu'il pou-France. voit souhaiter de la Diete, il la congedia, & partit, pour aller se mettre en état d'executer les desseins qu'il avoit projettez avec le Roy d'Angleterre contre la France, qui étoient de l'attaquer en même temps & tous deux en personne, chacun avec une puisfante Armée: de se trouver tous deux, à un certain jour marqué, devant Paris, de l'attaquer avec leurs forces jointes ensemble, de saccager cette ville, & d'en faire de même jusques à la riviere de Loire. Comme ces deux Princes avoient fait ce Traité pour ruiner la France il y avoit plus de dix mois, ils eurent

III. PART. LIV. I. curent suffisamment du temps pour faire tous les preparatifs necessaires à cette guerre.

Conformément à ce Traité Henry VIII. Rev Partit d'Angleterre au commencement de d'Angles Juin de cette année, à la tête de trente mille hommes, entre lesquels il y avoit vingt mille chevaux, qu'il debarqua à Calais, &c fans perdre du temps s'avança vers la Picardie, quoi qu'on lui eût conseillé d'aller plûtôt descendre en Normandie. Il trouva à Calais le Comte de Buren avec 800. hommes. & le Comte de Reux avec 4000 chevaux' que l'Empereur envoyoit des Pais-Bas à Henry VIII. pour rendre leur victoire immanquable. Ce Prince se voyant ainsi renforce. Prit la resolution d'assieger en même temps Boulogne & Montreuil. Il envoya pour afseger cette seconde place le Ducde Nortfolk les Comtes de Buren, & de Reux, & alla lui-même affieger Boulogne. En peu de jours il l'emporta par une capitulation fort avantageuse aux François, & puis s'en retourna à Londres. Pour ce qui est de Montreuil, on en leva le siege quelque temps aprés, à cause que les Troupes de l'Empereur se retirerent, quand elles apprirent qu'il avoit fait la paix avec le Roy de France.

n même temps, & vers le commence-Progrezz ment d'Avril, Charles V. pensa à profiter de les V. Roy de Pour reprendre tout ce que le Roy de France lui avoit pris dans le Luxembourg, & avoir ainsi sa revenche, des avantages que le Duc d'Enquien avoit remportez en Piémont contre le Marquis du Guast. à la bataille de Cerifolles, que celui-ci per-

dit. Pour cet effet il s'avança dans la plaine de Mets, où après y avoir fait la revue de son Armée il alla assieger Luxembourg, qu'il prit aprés trois semaines de siege, le dernier jour de Mai. Il prit encore Ligni en Barrois & S. Didier. Mais comme il devoit attaquer le cœur de la France en même temps que le Roy d'Angleterre, il s'avança avec son Armée vers Châlon, qu'il laissa pour passer à Chateau-Thierry. La consternation sut si grande à Paris d'apprendre que l'Empereur à la tête d'une puissante Armée étoit si près d'eux, que tous ceux qui pouvoient se retirer ailleurs s'enfuirent, jusques aux écoliers, qui n'avoient à perdre que quelques méchans livres.

Dequoi l'Empereur est blâmé.

Cela n'empêcha pas que la plûpart des plus celebres Historiens, même les plus affection, nez à la Maison d'Aûtriche, n'ayent blâmé la conduite de l'Empereur en cette occasion, d'avoir entrepris le siege de Luxembourg, contre toutes les bonnes maximes de la guerre, seulement par vanité & pour reparer l'affront qu'il avoit reçû l'année precedente au siege de Landrecy, que François I. lui fit honteusement lever. En effet, au lieu de s'amuser à Luxembourg il devoit marcher à grandes journées, pour se joindre avec le Roy d'Angleterre? qui n'assiegea Boulogne, qu'en attendant l'Empereur, qui avoit mis le siege devant Luxembourg. Il est certain que si ces deux Monarques se fussent d'abord joints, & qu'avec toutes leurs forces ils fussent allez assieger Paris, ils auroient obligé François I. ou à donner bataille, ou à s'enfuir de Paris, & leur



.....



Marquis de Pesquaire

III. PART. LIV. I. leur abandonner la Capitale de son Royaume, qu'ils auroient enrichi leurs Armées du pillage de cette grande ville, & que cela auroit tellement encouragé les foldats, que la ruine de la France s'en feroit ensuivie. Que fi François I. se fût presenté pour donner bataille (ce qu'il n'auroit assurément pas fait,) ils pouvoient être affûrez de le battre, & de remporter infailliblement la victoire fur lui; car les deux Monarques ensemble avoient plus de soixante mille hommes de pied, & vingt & deux mille chevaux, presque tous vieilles Troupes, au lieu que le Roy de France avoit à peine treize mille chevaux, & vingt quatre mille hommes de pied, tous Presque gens nouvellement levez dans le pais. Mais disons mieux, les guerres ne finiroient Jamais, si ceux qui commandent les Armées ne faisoient souvent des fautes.

V. Qui reduisoient François I. ou plûtôt l'Eu-tes. rope entiere à l'agonie, ne plaisoient guere aux meilleurs Politiques, & faisoient de la Peine generalement à tous; jusques-là que la haine que l'on avoit conçu dans toute la Chrétienté contre François I. à cause des dommages que les Turcs y avoient faits, de les avoir appellez à son secours, soutenus, & pourvûs des choses necessaires, commença à fe changer en compassion, & les grandes louanges qu'on avoit données à l'Empereur en autant de sujets de crainte. Chacun voyoit bien la necessité qu'il y avoit de tenir les affaires en un certain équilibre, & que trop de puissance en un feul avoit toujours

E 6

étě

LA VIE DE CHARLES V. été dangereuse. Les propres sujets de la Maifon d'Aûtriche n'approuvoient pas, que l'Empereur aprés avoir pris des pais confiderables, fût allé avec des Armées formidables, & par vanité jusques dans le cœur de la France, fondez sur ce que plus il faisoit de conquestes & devenoit puissant, & plus il traiteroit ses sujets avec orgueil, & les rendroit plus esclaves. L'exemple de Cambray, qu'il venoit de brider par une garnison & une Citadelle, leur faisoit trop mal au cœur, pour ne se pas deffier de lui. Et generalement tous les Princes d'Allemagne & d'Italie, se di-· foient les uns aux autres, par maniere d'entretien, & pour s'exciter les uns les autres à travailler à leur interest commun, combien ils avoient raison de ne pas negliger tant de sujets de crainte que leur donnoit l'Empereur.

Preludes de la paix.

Les plus sages, & ceux qui avoient le plus de part aux affaires, se mirent à negotier secretement un Traité de paix, & comme on ne doutoit pas qu'on ne trouvât beaucoup de disposition à cela du côté de François I. reduit en tel état, qu'il devoit, pour ainsi dire, recevoir la paix du Vainqueur, c'est-à-dire, la faire à quelque condition que ce fût, on fit tous les plus grands efforts du côté de l'Empereur. Le Pere Garcia, Dominicain & Confesseur du Roy Ferdinand, y travailla avec beaucoup d'application, foit qu'il eût été sollicité à le faire, ou que sachant la crainte qu'avoit ce Prince, qui aprés avoir perdu presque toute la Hongrie, se voyoit encore menacé par Solyman de lui enlever l'Austriches

HI. PART. LIV. I. the, il voulut le rassurer par la conclusion de la paix, aprés laquelle il pourroit être secouru de toutes les forces de l'Empereur son frere. D'autres disent que la Reine Eleonor épouse de François I. voyant le Roy dans de fi triftes conjonctures en écrivit au Pére Gusman Confesseur de Charles V. & au Pére Garcia, lesquels agirent conjointement auprès de Granvelle premier Ministre de l'Empereur, qui y contribua beaucoup, pour faire plaisir au Pape, duquel il esperoit un Chapeau, fachant qu'il souhaitoit beaucoup la paix, & qu'il avoit envoyé à ce dessein le Cardinal Polus en qualité de Legat à Latere, qui y contribua plus que personne; aussi un jon lour qu'il la demandoit à l'Empereur avec beaucoup d'instance, il en reçût cetteréponfe favorable, qu'il étoit prest de sacrifier ses interests, d'oublier pour toûjours les offenles qu'il avoit reçûes, & de consentir à une paix, Plus honorable qu'avantageuse, au milieu de ses victoires, pour le service & la gloire de les victoires, pour le les general de la Charle de Dieu, & pour le bien general de la Chrétienté.

On commença par une suspension d'armes conclus. pour un mois, d'autres disent seulement dou-Ze jours, pour faciliter davantage l'ouvertute de la negotiation. On choisit pour le lieu de la negotiation. On choisit pour le lieu de la negotiation. On chome par des Vigna conference l'Abbaye de Saint Jean des Vignes; au Fauxbourg de Soissons; la plûpart des Historiens disent que ce fût dans une petite ville nommée Crêpi, ou S. Crespin, dans le Territoire de Laon; & comme c'est sins le Territoire de Laon; ainsi de l'erritoire de Laon; & communique le disent les François qui le doivent nieux savoir que personne, nous nous en

drons à cela. Les Plenipotentiaires de l'Empereurétoient D. Ferrante Gonzaga son Lieutenant General, & Granvelle son premier Ministre; & de la part du Roy de France, il y eut l'Amiral Annebault, & Chemans Garde des Sceaux, quelques-uns y ajoûtent Vitri, & tous se rendirent à Crêpi. Ces deux Monarques envoyerent aussi des Ambassadeurs au Roy d'Angleterre, pour le porter à intervenir à cette paix: & comme les dispositions y étoient grandes des deux côtez, elle sût concluë en moins d'un mois, sçavoir le 14. Septembre, en la maniere suivante.

## ARTICLES

Du Traité de Paix conclu entre l'Empereur Charles V. & François I. à Crêpi le 14. Septembre 1544.

I. Qu'il y auroit à l'avenir une paix per petuelle entre l'Empereur Charles V. & le Roi de France, & leurs sujets tant de ca que delà les Monts.

II. Que Charles Duc d'Orleans & dernier fils de François I. épouseroit la fille de l'Empereur, ou celle du Roi des Romains sa niece, avant la fin de l'an 1549.

III. Qu'il seroit au choix de l'Empereut

III. PART. LIV. I. de lui donner l'une ou l'autre de ces deux Princesses.

IV. Que sour la constitution du dot de l'une ou de l'autre de ces Princesses, l'Empereur donneroit au dit Duc d'Orleans l'investinure du Duché de Milan, immediatement aprés la conclusion du mariage, ou à faute de celui là les Comtez de Flandres, & de Charolois, ou la Franche Comté, au choix encore de l'Empereur, & que moyenant l'investiture de l'une ou l'autre, le Roi renonçeroit à toute pretention sur le Royaume de Naples.

V. Qu'en cas que l'Empereur donnât l'investiture du Duché de Milan, il garderoit en Jon pouvoir les Châteaux de Milan & de Cremone, jusques à ce qu'il naquit un fils de ce

mariage.

VI. Que le Roi restitueroit en cette même année : Lue le Koi rejuiur. Sur lui deçà & delà les Monts, mais qu'il pourroit garder les Châteaux des places, s'il vouloit, jusques au temps que l'Empereur remettroit ceux de Milan & de Cremone.

VII. Que l'Empereur & le Roi garderoient chacun tout ce qu'ils avoient pris l'un Sur l'autre depuis la Treve faite à Nice.

VIII. Que le Roi donneroit à son fils Chars les une pension annivelle de cent mille livres Tournois, à prendre sur les Duchez d'Orleans, de Berry, & d'Angoulème, & fi ces LA VIE DE CHARLES V. Duchez ne suffisoient pas pour la payer, qu'on

la prendroit sur le Duché d'Alençon.

IX. Qu'en cas de survivance la fille de l'Empereur auroit quarante mille Francs de pension tous les ans, & si c'étoit la niece de sa Majesté Imperiale trente mille.

X. Que le Roi seroit obligé de donner un bon nombre de Troupes à l'Empereur, pour servir dans la guerre contre les Turcs en Hon-

grie.

de.

XI. Que pour ce qui regarde les interests de la Religion, ils s'en accorderoient.

Francois François de Beaucaire Evêque de Mets, I. & fa Maîtres. Auteur contemporain dit que le Roy fut porté à signer un Traité si avantageux à l'Empereur, & si honteux & préjudiciable pour lui, par les persuasions d'Anne de Piseleu Dame d'Estampes, Maîtresse de François I. qu'il aimoit avec passion, & qui depuis qu'elle avoit reçû en present un Diamant de la part de Charles V. avoit toûjours appuyé ses interests, & sur tout en cette occasion, esperant de recevoir de lui des presens encore plus considerables, comme cela ne lui manqua pas. François I. fit beaucoup de difficulté de figner le Traité, avant que l'Empereur eut fait sortir son Armée de ses Terres, ce qui ayant été rapporté à Charles V. il dit, que son Armée ne sertiroit de France que quand le Roy l'en chasseroit ou avec l'épée, ou avec la plu-

L'Amiral Annebaut, qui avoit negotié la paix.

III. PART. LIV. I. 113 Paix, fut envoyé à Bruxelles, accompagné d'une suite pompeuse pour être present lors que le Traité fercit signé. Il trouva l'Empereur si affligé de la goute à la main droite, qu'il ne pouvoit tenir la plume, & comme il appuyoit fa main droite fur la gauche pour pouvoir signer, il dit à l'Amiral avecun grand air de la figner, il dit à l'Amiral avecun grand air de Majesté en prenant la plume qu'on lui presentoit, qu'il le prioit de remarquer par ce qu'il voyoit, si on pouvoit douter qu'il ne tint se qu'il promettoit par ces Articles de paix, & tenir une sine pouvant en temps de paix tenir une plume, il seroit en état de se servir de l'épée en temps de guerre? Avec l'Amiral entretent de l'Empereur, pour trerent dans la Chambre de l'Empereur, pour lui voir signer les Articles de paix plus de 40. Geneu les Pages Gentils-hommes François, outre les Pages et Valets de chambre qui se mêlerent parmi les autres de chambre qui le inclossion de voir por n'ayant pas d'autre occasion de voir por la lis. Quand ils voir l'Empereur qui gardoit le lit. Quand ils furent entrez pour mieux voir l'Empereur. ils monterent à la Françoise sur les Tables, Chaign terent à la Françoise sur les détrui-Chaises & autres meubles, gâtant & détruifant tout, jusques-là que le Chambellan fût obligé de leur crier à haute voix, qu'ils eufdent un peu plus de respect pour le lieu où ils étoient peu plus de respect pour le lieu où ils étoient; à quoi ils répondirent civilement & honnestement, eh de grace, Monsseur, laissex-nous voir à plaisir, le plus courageux, & le plus courageux plus grant de la Plus grant plus grand Prince du monde! D'autres leur font dire la la Prince du monde! D'autres leur font dire la chose un peu autrement, & cela est affez vraisemblable, en cette maniere, eh de grace laissez-nous voir à plaisir ce grand Empereur qui nous a fait jusques ici tant de mal, & lui aujourd'huy nous veut faire tant de bien! Cette

114 LA VIE DE CHARLES V.

Réjouiffances pour la paix.

Cette paix fut suivie de toutes les demonstrations de joye accoûtumées en telles occafions. Les Imperiaux s'en rejouirent avec raison, parce qu'elle étoit glorieuse & avantageuse à l'Empereur. Les François la solenniferent avec encore plus d'ostentation, pour dissiper le chagrin qu'ils avoient de voir conclurre une paix si avantageuse à leur ennemi, aprés s'être épuisez & ruinez par les guerres precedentes, ou plûtôt pour faire croire aux gens qu'ils en avoient beaucoup de joye. Mais le Pape la fit solenniser à Rome avec plus de Pompe que nulle part ailleurs, en la maniere accoûtumée en cette cour, savoir par des Processions, des Messes, & des publications d'Indulgences. Cependant toute l'Europe demeura surprise, de voir que pour en feliciterles deux Monarques, sa Saintele n'eût envoyé vers eux que de simples Nonces, savoir à l'Empereur Jean-François Sfondrato Evêque d'Amalfi, & au Roy de France Dandino son Secretaire, cependant pour les exor ter à la paix il leur avoit envoyé des Legats Latere, & même pour les feliciter de la Treve. Ilavoitencore envoyé des Legatsàl'Em percur, & des Legats Cardinaux, pour lui rendre de simples visites, au lieu qu'en cette occasion il s'étoit contenté lors qu'il s'agil soit d'une paix Generale, de leur envoyer deux simples Prelats. Aussi furent-ils assez mal reçûs par l'un & l'autre de ces deux Mo narques. C'est apparemment ce qui a donne occasion à Adriani de dire que le Pape s'étoit piqué de ce que les deux Princes firent l'alsemblée, & conclurrent même la paix, avant qu'il.

III. PART. LIV. I. Qu'il eût reçû les lettres par lesquelles on lui donnoit avis du lieu où l'on se devoit assembler, loin d'attendre qu'il leur sît donner des avis, au sujet de cette paix, pour laquelle il avoit tant travaillé & fait des depenses si confiderables.

Il est certain que jamais on n'a tant & si piversité differemment parlé de paix ni de guerre que d'opide celle ci. Les uns ont raisonné sur les Articles & conditions, reputées par eux pour ridicules en toutes leurs circonstances. D'autres ne pouvoient comprendre que Charles V, Victorieux comme il étoit, eût pû se resoudre de promettre la Duché de Milan, ou la Flandre à un fils de François I. aprés avoir défance dépensé tant de tresors, & versé tant de sang pour la conservation de ces Pais. Plusieurs blamoient François I. d'avoirfait la paix avec tant de précipitation; car on affeure que les Conferences ne durerent pas huit jours. Il y en a même qui disent, que l'Empereur ne pensoit point du tout à se dépouiller du Duché de Milan, ni du Comté de Flandres, mais qu'il les promit seulement (comme je le croise de France. crois aussi) pour endormir le Roy de France, avoir les six ans qu'il s'étoit reservez pour remails six ans qu'il s'étoit reservez pour le ligion en Alleremedier aux affaires de la Religion en Allemagne, & mettre le Roy des Romains son frère en estât de recouvrer son Royaume de Hongrie.

En un mot chacun à voulu donner un coup François dens à mot chacun à voulu donner un coup François de dent à cette paix, s'il m'est permis de me faire la servir de cette paix, s'il m'est persons par la la cette expression, le peuple l'attaqua paix. parlalangue, & les Auteurs avec la plume. La Verité est que ces deux Monarques fûrent con-traints

LA VIE DE CHARLES V. traints de faire la Paix, s'il faut ainsi dire, les yeux fermez. Premierement François se voyoit attaqué par deux puissans ennemis, & avec des torces formidables. D'un côté le Roy d'Angleterre avoit affiegé tout à la fois deux villes qui étoient de ax clefs de son Royaume, Boulogne & Montreuil, & de l'autre Charles V. faisoit des progrez considerables sur ses Terres. D'ailleurs il voyoit son Royaume quoi que fort & abondant, entierement épuisé, & ses sujets si ruinez qu'il n'en pouvoit plus tirer dequoi foutenir plus long-temps la guerre contre ses ennemis.

Charles y étoit 2ufli forcé.

Charles n'avoit pas moins de raison que lui de souhaiter la Paix; car il voyoit les Etâts de son Frere le Roy des Romains, prests à être engloutis d'un moment à l'autre par Solyman. Les divisions au sujet de la Religion, sur le point de ruiner l'Allemagne, & tous les autres Princes, devenus jaloux de ses Victoires, murmurer de ce qu'il laissoit les Turcs, & les Lutheriens triompher, parlapassion qu'il avoit de se vanger de la France. En un mot, il voyoit l'Espagne manquant de toutes choses, le Duché de Milan & les Royaumes de Naples & de Sicile entierement hors d'estat de se soutenir davantage, & ces deux Royaumes particulierement, ruinez non seulement par les contributions, qu'on y avoit exigées, mais entierementépuisez par les voleries & les Brigandages du Turc.

Deux autres choses encore pressoient Char-Bu Perou, les de faire la paix, savoir premierement la nouvelle qu'il avoit eu de la sedition arrivée au Perou, de laquelle je dirai quelques particulari-

tez

III. PART. LIV. I. tez. Pendant que les affaires de l'Empereur étoient en l'estat que nous venons de direen Europe, il furvint dans la Province du Perou, d'où venoient ses plus grandes richesses, des contestations pour le Gouvernemententre D. François Pizzaro, qui le premier avoit conquis ce pais, comme je l'ai dit dans le premier volume de cét ouvrage, & D. Diego Altrago, un de ceux qui accompagnerent Pizzaro à cette conqueste. Contestations qui furent fort préjudiciables à ce pais-là, & qui firent verser le sang des meilleurs Officiers & Soldats Espagnols; Divisions qui ne furent Pas moindres que celles qui arriverent à Rome, entre la Rome & entre Marius & Sylla, ou entre Pompée & Cesar, & qui peut-être firent verser encore plus de sang. Les Espagnols qui étoient au Avec de partagerent entre l'un & l'autre. Avec ce renfort ils commencerent à se faire la guerre, & comme si le Peroun'eût pas été affez grand pour contenter leur avidité, ils disputerent des Frontieres. Pendant quelque temps la fortune sembloit être neutre, favorifant tantôt l'un, & tantôt l'autre parti dans les occasions où ils se trouvoient aux prises, ce qui arrivoit assez souvent.

Finalement il arriva que dans un combat indigne Hernando Pizzaro, frére de François, fit de Pizzar, prisone de Ouzco prisonnier Almagro, & puis le mena à Cuzco 10. où il le fit mourir publiquement, action Barbare & qui déplût beaucoup à l'Empereur, car il & qui déplût beaucoup à l'Empereur, car il étoit arrivé un peu auparavant qu'Almagro ayant pris prisonier Hernando , lui avoit donné la liberté le plus honnestement du monde, au lieu que celui-cy payoit un si

grand

grand bien-fait par une perfide ingratitude. Ulloa dit, qu'Almagro ayant oii la fentence de mort qu'on lui prononça, ne pût s'empêcher de dire je ne me repens pas d'avoir usé de Clemence & d'humanitéenvers Hernando Pizzaro, & de lui avoir donné la liberté, lors que tous mes gens me sollicitoient de le faire mourir; mais je suis fâché d'avoir vêcu assez long-temps, pour avoir vu une ingratitude aussi grande, que celle de me voir condanné à la mort par celui

qui avoit reçeu de moy un si grand bien-

Vengean-fait. ce d'Al- Comagno, deffi

Cependant D. Diego d'Almagro fon fils deffunct & d'une Italiene, desirant de vanger la mort de son pere, & ne le pouvant faire fur la personne d'Hernando qui l'avoit fait mourir, parce qu'il étoit parti pour l'Europe afin d'informer l'Empereur de l'état des affaires du Perou, alla de nuit dans la Maison de François Pizzaro, fils d'Hernando, dans la ville de los Reies, & le poignarda dans son lit-La mort de cét homme qui avoit beaucoup de courage & d'autorité donna l'allarme toute la Province. En même temps ayant pris les armes avec 400. Espagnols de son partiil se fit proclamer Seigneur de la ville, & son parti se fortifiant peu à peu, il se fit re-Connoître pour Gouverneur & Seigneur du Perou, se battant souvent contre Gonzales Pizzaro, frére de celui qu'il avoit tué, & qui lui faisoit encore tête. L'Empereur étant pret à partir pour l'Allemagne apprit ces nouvelles, & envoya en diligence au Perou D. Antonio Vacco de Castro, avec beauconp detroupes, & ayant appris qu'Hernando Pizzaro étoit

III. PART. LIV. I. chan arrivé en Espagne avec d'immenses richeffes, il le fit mettre en prison, pour lui

faire rendre compte de la mort d'Almagro, qui étoit reputé innocent.

Vacco di Castro ne sut pas plûtôt arrivé au Loix enp vacco di Castro ne sut pas plutot arrive au Donce des qu'il sit la guerre au rebelle D' Diego, voyées destit ses Troupes, le prit prisonier, & lui Charles. ht incontinent couper la tête, quoi qu'il fût fort aimé pour ses belles actions & sa generosité. Il ne se contenta pas de faire couper la tête au contenta pas de faire couper la contenta pas de faire contenta pas de f tête au Chef, il fit encore crüellement mourir plus de fix cens hommes de son parti. L'Empereur informé de tout cela : envoya au perou en qualité de Vice-Roy D. Blasco Nugnes Veta, avec des Loix severes, qui portoient que toux ceux qui avoient suivile parti de Pizzaro, & celui de D. Diego Almagro, fusient punis comme seditieux, & leurs biens confic confisquez à l'Empereur, aussi bien des uns comme des autres. De sorte que comme ils étoient tous Espagnols du pais, il n'en resta plus d'autres que ceux qui étoient arrivez de-puis peutres que ceux qui étoient arrivez depuis peu, ce qui causa un grand murmure, en-tre cen, ce qui causa un grand murmure, entte ceux qui devoient être ainsi châtiez.

Ces malheureux firent tout ce qu'ils peu-Le Vice-furf, Pour obliger le nouveau Vice-Roy, de Roy est furfeoir à l'execution des Loix qu'il avoit ap1544. Portées, jusques à ce qu'on eût mieux informé! Empereur, ce qu'il ne voulut jamaisaccorder, au contraire il les fit executer, quoi que lui pût alleguer pour l'en détourner Vacco di Castro. Irrité même de ce qu'il s'opposoit à l'execution severe des Loix de l'Empeteur, il le fit arrêter, & trois jours apréslui st couper la tête comme à un traître. Cette seve-

120 LA VIE DE CHARLES V. severité trop grande du Vice-Roy obligeales mécontens à prendre les armes contrelui. Ils éleurent pour leur General Gonzalo Pizzaro frere de François, & aprés quel jues combats, où le Vice-Roy eût quelque avantage, finalement, il fût deffait en une bata:lle, & pris lui-même prisonnier prés de la ville de Quito, où il fût conduit, & comme tout le monde crioit qu'il meure, qu'il meure ce cruel, Pizza ro sans autre forme de procez lui fit couper la tête,& serendit ainsi maître du gouvernement. Charles V. reçeut ces nouvelles au siege de Lux embourg, & commeil jugeoit que la conservation de ce pais lui étoit d'une grande conse quence, il resolut d'y envoyer des forces si considerables, qu'elles auroient absorbé la plus grande partie des revenus de l'Espagne. Il ne faut pas trouver étrange que affaire l'obligeat encore à faire

Deffaite du Marquis de Guaft.

paix. Charles en eut encore une autre raiton aussi considerable que celle-là & que je rapporterai en peu de mots. François avoit envoyé en Piéniont le Duc d'Enguien de la Maison de Vendôme, à la tête de vingt mille hommes, au mois de Mars 1544. peine y fut-il arrivé qu'il alla affieger Carignan. Pierre Colonne en étoit Gouverneut qui deffendit courageusement la place avec une bonne garnison qu'il y avoit de lans. Mais ayant appris que le Marquis du Guille Gouverneur de Milan s'approchoit pour se courir la place, & voyant qu'il avoit des for ces égales aux fiennes, fon Armée étant composée de 7000. hommes de pied, Allemans, 6000

6000. Italiens tous vieilles troupes, 4000. III. PART. LIV. I. TOE Espagnols, & 900. chevaux, il leva le Siege & lui alla au devant pour lui donner bataille (d'autres disent que le Marquis la presenta au Duc) la bataille commença avec furie de part & d'autre chacun mettant le tout pour le tout, auprés de Cerifoles, comme nous avons dit en passant. Mais aprés cinq heures de combat les Imperiaux furent defaits par la Valeur & la bonne fortune du Duc d'Enghien. La pluspart des Imperiaux demeurerent morts fur la place. On fit grand nombre de prisonniers, & le reste prit la fuite. Cette bataille sur donnée le 13. Avril 1544. & sût si sanglante, qu'il y eût plus de 6000. Allemans de fine. de tuez. Le Marquis du Guast qui avoit été blessé à la cuisse d'un coup d'Arquebuse, se fit Porter à Asti, où se retirerent aussi la pluspart des suyards, ensuite les prisonniers sutent échangez avec les François que le Mar-quise quis avoit pris. Les François profiterent beaucoup de cette deffaite, car ils prirent tout le bage des Imperiaux, leur Canon, & la dépouille des morts.

La nouvelle de cette deffaite que Charles-Motif de Quint reçeut pendant qu'il assiegeoit Luxem- la paix,

bourg lui fût fort sensible, aussi bien, qu'une autre qu'il reçût huit jours aprés, par la-quelle qu'il reçût huit jours aprés, par laquelle le Marquis du Guast lui faisoit savoir que les Milanois faisoient grand bruit de cet-te dis. te diferace, voyant bienqu'ils ne pourroient éviter d'être accablez de nouveaux Imposts, pour l'être accablez de nouveaux lun-étoient l'Armée perdüe: & comme ils étoient déja si chargez qu'ils ne pouvoient plus fe foutenir, ils parloient si hautement,

que

122 LA VIE DE CHARLES. V. que le Marquis n'osoit plus sortir de Milan, qu'accompagné de beaucoup de Troupes pour retenir les mécontens dans leur devoir & les empêcher de faire quelque soulevement. y a beaucoup d'apparence que la perte de celte bataille, un ennemi victorieux si voisin, l'étât d'un peuple tel que celui de Milan naturellement porté à la revolte, & qui paroissoit si mécontent qu'il sembloit être prest à prendre quelque méchante refolution, furent autant de motifs considerables qui porterent l'Empereur à faire la Paix.

Une autre mauvais fuccez qu'il eut, & que periaux, je vai raconter ne l'y obligea pas moins. Aprés le Siege de Luxembourg Charles V. étoit allé, comme nous l'avons dit, assieger Saint Disser, place très-forte, de laquelle étoit Gouverneur le Comte de Sancerre, lequel avoit pour Lieutenant la Lande brave Capitai ne, qui par sa valeur, & ses vigoureuses sorties coûta beaucoup de fang aux Imperiaux, y perdit lui même la vie. Il y fut tüéplus de 800. Allemans, 2500. Flamands, & 600 Efpagnols, & entreceux-làplus de 30. braves Capitaines & Officiers. Mais ce qui affligea le plus l'Empereur ce fût la mort de Rene Prince d'Orange General de l'Infanterie Flamande tué d'un coup de Canon, qu'il couroit d'un côté & d'autre pour encour rager les foldats à repousser la Lande qui avoit fait une fortie. Charles V. aimoit tant ce jeur ne Prince, qu'il ne pût s'empêcher de dire? que quand il n'auroit pas d'autre raison de faire la paix, la seule mort du Prince d'Orange obligeroit. Mais III. PART. LIV. I. 123

Mais puis que la paixest faite, il est temps Amoure de laisse puis que la paixest faite, il entremps du Char-de laisser un peu les armes en repos, pour les V. & Parler des Amours de Charles V. Nous avons de la déja parle. déja parlé des Amours de ce Prince avec la Plombes.

mere de la Princesse Marguerite que ce Prince éleva jusques à la faire Duchesse de Florence, & nous n'en dirons pas davantage pour parler des amours de ce Prince avec Eliodore de Plombes, Démoiselle Allemande, des environs de Ratisbonne. C'étoit une des plus belles personnes qu'il soit possible de voir, & aussi personnes qu'il soit pomble d'être, que le qu'une fille puisse souhaiter d'être, que le puisse souhaiter d'être, que le puisse souhaiter d'être, que le puisse personnes qu'il soit pomble de la complete de la co quoi qu'il y en ait fort peu qui y parviennent; & l'on voyoit en elle l'agrément avec la beauté se disputer à qui l'emporteroient. L'un & Charles l'autre toucherent si fort le cœur de Charles paffion, qu'il ne garda plus aucune mesure comme il avoit acoutumé de le faire pour éviter l'éclat, & le scandale & pour sauver les apparences. Peut-être ceux qui liront cét Ouvrage ne seront-ils pas sachez de savoir Histoire de ces amours de Charles V.

Pendant que ce Prince étoit à Cambray Premiere un peu avant la paix, une Dame nommée occasion. Catherine, veuve de Ferrante de Plombes, mére d'Eliodore dont je viens de parler, vint trouver l'Empereur accompagnée de sa file. S'étant mises à genoux l'une & l'autre devant mises à genoux l'une lacet, devant lui, elles lui presenterent un Placet, ou plûtôt la mere pour mieux faire réussir son dessaire dessaire seus le predessein, voulût que ce sût sa fille qui le presentat de sa propre main. L'Empereur qui n'étoit pas insensible, voyant cette belle fil-le à 6. Pas insensible, voyant cette belle fille à ses pieds, lui tendit la main, la releva, & fit

LA VIE DE CHARLES V. & fit signe aussi à la mere de se lever, & sans lire le Placet, il demanda à la fille pour la faire parler de ce qu'il contenoit. A quoi elle répondit. Très-beau, & très-glorieux Empereur. Mon pére estant venu à mourir, a laissé ma mére veuve & chargée de trois enfans, avec fort peu de bien, deux filles dont je suis l'aînée & un fils jeune, courageux, qui ne respiroit qu'aprés la guerre, & capable de faire fortune, sur lequel étoit fondée toute l'esperance de la famille; mais nôtre malbeur a voulu qu'il ait été tilé il n'y a pas long-temps au Siege de Duren, au service de vôtre Majesté, & lors qu'il étoit à quelques pas de vôtre per-Sonne.

leux.

Artifice Là cette jeune fille s'arrêta, & pleura, apmerveil- paramment afin que ses larmes fussent un charme pour gagner le cœur de ce Prince, qui lui répondit incontinent, ne pleurez point, belle fille, on pourvoira à tout. La mort de vôtre frére m'oblige à être de vos amis. Je m'en vais donner ordre qu'on donne une pension de 500. Ducats par an à vôtre mère & à vôtre sout. Four ce qui vous regarde, je me reserve d'en avoir soin moy même, si vous l'agrées. La fille lui repliqua, avec une sage & agréable modestie, fe n'ai pas assez de merite, grand Empe reur, pour esperer de vous cette grace, mais j'a) un cœur fort reconnoissant pour l'accepter. Après quoi elles se retirerent. La mére sût extreme ment contente. & de la pension qui lui avoit été connée, & de la bonne disposition qu'el le voyoit, à venir à bout de ses desirs, qui étoient de voir sa fille, aimée & Maitresse d'un si grand Empercur. Deux jours après la Gouvernante de Cambray ayant ordonné un Bal pour III. PART, LIV. J.

pour divertir l'Empereur fit en forte que cette fille y fût priée, elle s'excusa d'abord sur ce qu'étant étrangere & en voyage, elle n'avoit Pas des habits propres pour de telles occasions, mais ayant appris que l'Empereur y assisteroit. elle s'ajusta du mieux qu'il lui fût possible & y alla. Ce fût en ce bal (occasion toûjours fatale aux amours de l'Empereur) que cette passion donna le dernier assaut au cœur du prince, de forte, que le même soir, il fit un saut du bal au lit; elle étoit alors âzée de 22. ans au plus.

Mais comme ce devoient être les dernieres violence Inclinations de Charles V. elles épuiserent d'amour auffi toute sa passion amoureuse. Il avouoit 1544. qu'il n'avoit jamais rien aimé avec tant de paffion. Il est vray que cette fille y contribuoit beaucoup par sa beauté, son agrément, & ses charmes, aussi bien que par les bonnes in-Aructions qu'elle avoit reçu de sa mere pour se rendre maitresse du cœur de ce Prince: & ce n'est pas chose rare qu'un homme de 44. ans se laisse gagner le cœur, à une fille de 22. aum belle que celle-là. Peu de temps aprés l'Empereur estant obligé de commencer la Campagne suivante, envoya la Plombes a Campagne suivance, curo, a mére à Bruxelles, où il avoit fait dessein d'aller, comme il fit aprés la Campagne. Cependant la belle favorite alla deux fois voir l'Empereur dans fon camp habilléeen homme, pour lui; lui témoigner l'amour qu'elle avoit pour lui: Elle fut pourtant cause qu'il fût plus affligé de la Goute, qu'il ne l'étoit d'ordinaire, car lors qu'il en fût attaqué à Bruxelles & obligé

126 LA VIE DE CHARLES V. de garder le lit elle étoit presque toûjours auprès de lui, lui parloit de la part qu'elle prenoit à son mal, & lui baisoit les endroits où il sentoit plus de douleur : caresses qui ne servent en un homme qui aime, qu'à jetter, comme on dit de l'huyle dans le feu, aussi fûtil obligé d'éprouver ce qu'on dit, que les femmes sont contraires à la Goute.

Y.

conside- On ne peut pas disconvenir que Charles rables de V. n'aimât les plaisirs sensuels, mais ils ne lui Charles firent pourtant jamais perdre la raison, & il garda même toûjours, comme je l'ay dit, les apparences. Il disoit souvent, que les Princes ne pouvoient guere s'empêcher de satisfaire leurs plaisirs, parce qu'ils en avoient plus d'occasions que les autres hommes; mais qu'ils étoient auffi plus obligez que les autres d'éviter l'éclat & le scandale, pour ne pas faire de tort à leur dignités & que ceux que étoient élevez aux plus grands Emplois, ayant plus souvent les occasions de se Satisfaire, devoient aussi, montrer plus de Prudence, pour empêcher le scandale qui en pourroit arriver. Pendant qu'il étoit à Paris, un Gentil-homme de sa Cour lui offritun jour, de mener dans sa Chambre ce soir là même, une noble & jeune fille, digne de l'amour d'un Empereur, mais il en eût pour réponse, que se n'étoit point là une proposition à faire à un Empereur, qui ne doit avoir en vue que la reconnoissance, que d'ôter en secret l'honneur à quelqu'un, dans cette ville Capitale, pendant qu'on lui faisoit tant d'honneur en public. Et comme ce Gentil-homme lui repliqua, que les Princes au lieu d'ôter l'honneur par de telles galanteries, en faisoient beaucoup aux personnes qu'ils aimoient. Cela

III. PART. LIV. I. Cela seroit vray, lui répondit l'Empereur, se chacun avoit la même opinion de son honneur, que vous avez du vôtre. A un autre à Naples, qui lui offroit la femme d'un Capitaine de son Armée qui étoit parfaitement belle, il répondit, à Dieu ne plaise, que j'offense Chonneur d'une femme, dont le mary deffend l'é-

Pée à la main le mien. Il est certain que Charles V. aimoit le sexe, c'est que & qu'il en donna plus de marques à Naples 1 péché qu'ailleurs, mais il se faiso t un plaisir de sau de l'a-ver les apparences, c'est ce qui le portoit à l'egrat faire su propose par le portoit de l'egrat faire souvent de semblables répannes, sur les tout lors qu'il avoit déja quelque autre oc-Princes. casson en main. Disons la verité, s'il est vray

qu'il soit difficile de trouv r un Prince sans deffauts, il faut avoiier que le moindre qu'on puisse trouver en eux, c'est l'amour des femmes, parce en un mot, que s'il fait par cette passion du tort à quelque famille particuliere, cette même passion sert à faire du bien a cent autres. Pour moi j'appelle deffaut, Pappelle vices en un Prince ceux qui font du tort au peuple & qui le ruinent, comme Pambition, la vengeance, l'avidité, l'avarice, l'orgueil, la vanité, la tyrannie, & autres du portent les Princes à furcharger leurs sujets, & qui leur attirent la haine de tout le monde. Mais qu'importe-t'il à un peuple que son Prince, soit vierge, ou qu'il ne le foit pas : chaste ou incontinent; adultere ou fidelle à sa femme, pourvû que d'ailleurs il foit doux, bon, genereux, humain, luste, qu'il employe tous ses soins, à maintenir la tranquillité publique, & la Religion, &

F 4

128 LA VIE DE CHARLES V. & à charger ses peuples le moins qu'il lui est

poffible.

Je ne veux pourtant pas dire par là, qu'un ve qu'il Je ne veux pourtant pas dire par là, qu'un ya de to-Prince doive être voluptueux, & adultere, lerable. ce n'est pas là mon dessein, mais seulement qu'entre tous les deffauts d'un Prince, l'amour des femmes est celui qui fait le moins de tort à ses sujets, pourvû toutefois qu'il ait la prudence de Charles V. à fauver les apparences. Car ce Prince avoit encore cela de particulier, que non-seulement il a evité d'user de violence envers quelque femme que ce fût, mais qu'il a été même fort reservé dans les occasi ns qu'on lui offroit. Cette passion produit deux effets fort differens en un Prince. Quand elle est gouvernée avec prudence, & discretion, telle qu'elle l'étoit en Charles V. elle rend le cœur du Prince humain, & affable, parce que les douceurs de l'amour servent à adoucir le courage: quoi que pour tant ceux qui aiment que les Princes soient fiers, courageux, & belliqueux, ne man quent pas de dire, qu'un tel Prince est mol & effeminé. Mais cette même passion cause quelque fois des malheurs, capables de faire horreur non seulement à leurs peuples, mais même à l'enfer. Telle fût celle des Tarquins à Rome, des Nerons, des Heliogabales, des Caligulas, & de tant d'autres Princes & Rois, en tant d'autres Etâts & Royaumes. Gens qui se faisoient un plaisir de faire de cette passion une Tyrannie qui alloit jusques à enlever par force les plus chastes femmes, & les filles qui aimoient le plus leur virginité, forçant & obligeant leurs Peuples à presentes

III. PART. LIV. I.

ter des facrifices publics à leurs concubines, se faisant même honneur de passer les journées entieres dans des lieux infames: en forte qu'il n'est pas possible de lire l'Histoire & les actions scandaleuses de ces Princes, sans conçevoir de l'horreur contre la Nature elle-

même d'avoir produit de tels hommes.

Cependant cela n'a pas empêché que de Comtels Princes, ou pour mieux dire, de tels princes Tyrans, engendrez, pour ainsi dire, par la devien-Luxure elle-même, n'ayent eu leurs admira-nent teurs, je dirai même leurs adorateurs, & leurs reux. Sacrificateurs, qui ont approuvé, loué, & factifié même à leurs actions. Mal qui n'est Que trop commun dans les Cours, & qui fouvent rend les Princes méchans & Tyrans. On lit de Neron que tant qu'il mena une vie Privée, quoi qu'il fût jeune & beau, & qu'il eut des manieres & des agréemens capables de gagner le cœur des Dames, il fût pourtant un exemple, de douceur, de modestie, & de continence, & on ne trouve pas qu'il ait jamais fait aucun tort à son prochain. Mais il n'eût pas plûtôt mis le pied fur le Trône de l'Empire, qu'il n'y eût debauche, méchanceté, ni cruauté qu'il ne pratiquât. Et d'ou peut-être venu un changement si subit de la Vertu au vice? du bien au mal: & de la continence à la debauche? C'est, comme dit le proverbe, que l'occasion fait le larron. Cesont se con Favoris qui ses Sujets, ses Courtisans, ses Favoris qui iont rendu tel. Quand Neron commença à respondentel. regner il ne favoit pas, pour ainsi dire, s'il y avoit à Rome des filles ni des femmes; mais ceux qui vouloient s'infiniier dans ses bonnes

F 5

graces,

130 LA VIE DE CHARLES V. graces, trouverent bien moyen de le lui ap-

prendre suffisamment.

Exemples louables.

Sur ce sujet nôtre Charles-Quint est assurement digne d'une gloire immortelle; car il a toûjours abhorré la flatterie que ses Courtisans avoient pour ses desfauts. Sangro dans son Parfait Empereur en rapporte plusieurs exemples considerables. Entre autres, que se plaisant souvent à demander ce que l'on disoit de quelques-unes de ses actions, il demanda un jour, étant à Naples, à un Gentil-homme de sa maison, ce que l'on disoit de l'amitié qu'il avoit pour la Princesse de Bisignano? Le Gentilhomme lui répondit, que tout le monde approuvoit & admiroit l'amour qu'il avoit pour elle. A quoi il repliqua, cela est bien dit; mais si on loue & si on admire ainsi le vice, combien p'us loueroit-on & admireroit-on en moi la vertis si je n'entretenois pas cette amitié? Il répondit aussi à un Courtisan, qui lui avoit servi à debaucher Marguerite Vangest, & qui lui parloit un jour d'une autre belle jeune fille, Contentez-vous d'avoir fait une fois le métier de maquereau, se seroit un peu trop que d'en contracter l'habitude en le faisant une seconde fois, En voici encore un plus remarquable; mais il faut avertir premierement que les Napolitains ont tellement dans la bouche cette parole Domenedio, c'est à dire, Dieu, qu'ils l'employent même aux plus grandes profana-L'Empereur étant à Salerne, vit de sa fenestre un Gentil-homme de la ville qui parloit dans la place avec une fort belle Bourgeoise, il le fit appeller, & lui demanda, sans doute pour l'éprouver, comment il pour rait III. PART. LIV. I. 132° Ce Gentil-homme lui répondit, qu'il avoit feroit pas quand Dieu le lui commanderoit. Ceterit pas quand Dieu que tous les Courtifans des fent d'une trés-belle chaîne d'or.





## LA VIE

DE

L'EMPEREUR

## CHARLES V.

III. PARTIE. LIVRE II.

Contenant les Années 1545.1546.1547.

#### ARGUMENT.

E que c'est que l'ambition & la moder stie des Princes. L'ambition plus naturelle à l'homme que la modestie. Est née avec le genre humain. Le Pape Paul ordonne la publication du Concile. Ses intentions. Marques de grossesse dans la Maîtresse de l'Empereur. Il part pour la Diete de Wormes. Dessein des Luiberiens. Leurs Princes ne vont point

III. PART. LIV. II. Point en personne à la Diete. Couches de la Princesse Marie épouse du Prince Philippe O naissance d'un fils. La mere meurt. A quoi on attribue sa mort. Ce qu'en a écrit Meteren. Couches de la Plombes Maîtresse de l'Em-Pereur. Pourquoi on appella Jean le fils dont elle accoucha. Combien Charles V. l'aimoit. Mort du Duc d'Orleans. François I. presse la ratification de la paix. On envoye des Ambassadeurs pour cela. Mort de l'Archevêque de Tolede, & affliction qu'en ressentit Churles. Nouveaux Religionaires en France. Avec quelle rigueur ils sont persecutez. Executions cruelles. Soupçons des Lutheriens en Allemaone. Mesures qu'ils prenent. On delibere sur Plusieurs choses en leur faveur. Resolutions qu'on prit. Ils rompent pour la premiere sois avec l'Empereur. Opinion d'Ulloa là dessus. L'Electeur Palatin se declare Lutherien. Mort de M. Luther. Charles tient la Diete, ce qu'il fait. Ligue du Pape avec l'Empereur pour faire la guerre aux Lutheriens. Manifeste de l'Empereur contre les Luther riens. Craintes des deux Partis. Grande hardiesse des Lutheriens. Leur Maniseste contre Empereur. Protestans, & la haute opinion qu'ils ont d'eux mêmes. Charles les met au Ban de l'Empire. On consulte s'il faut donner l'Electorat de Saxe à un autre Prince & Poter à Jean Prederic. Dessem de l'Empereur

134 LA VIE DE CHARLES V. en cela. Il veut le donner à un sien neveu. Son Favori l'en detourne. Pretentions du Pape sur l'Electorat. Maurice Duc de Saxe y pretend pour lui même. Il en obtient la nomination de l'Empereur. La goutte survenue à ce Prince prolonge les affaires. Entreprise de Maurice contre son coufin l'Elitteur de Saxe. Celui-là le chasse de ce qu'il avoit gagné sur lui Charles reçoit avis de la conspiration des Fiesques à Genes. Crainte qu'il a du préjudice qu'il en peut recevoir. Mort d'Henry VIII. Roy d'Angleterre, son éloge, ses def fauts & vices. Mort de François I. ses vere tus & ses deffauts. Quelles furent les pensées de Charles sur la mort de ces deux Princes. Le Duc de Wittemberg resolu de recouris à la grace de l'Empereur. Grande humiliation en sa presence. Discours qu'il lui fait devant son Trône. Réponse de l'Empereur. La ville de Strasbourg envoye deman der pardon à l'Empereur. Les esperances de l'Eletteur Jean Frederic sur quoi fondées. S'évanoüissent. Crainte que cela lui donne. Charles part pour l'Armée. Les Lutheriens laissent perdre une belle occasion. Charles en profite à leurs dépens. Disgrace arrivée aux Lutheriens. Ils se resolvent de recourir au par don de l'Empereur. Ils en sont detournez, par quelles raisons. Ils s'encouragent à faire la guerre. Sont les premiers à la declarer

III. PART. LIV. II. 135 avec quelles formalitez. Comment leur Cartel est reçû. Faute où ils tombent sur l'estat de Armée. Bataille entre les Catholiques & les Lutheriens. Ceux-ci la perdent. Actions di-gnes d'être remarquées. Jean Frederic Ele-charles par le Duc d'Albe. Comment il fut reçû de Comment et de l'Electeur de reçû de ce Prince. Paroles de l'Electeur à Empereur, la réponse de celui-cy, & pluseurs particularitez considerables. Gloire que Charles s'est acquise. Il veut se rendre maître de la ville de Wittemberg. Il s'en approche avec son Armée. Lettre de la Duchesse Ele-Armée. Lettre de m Longe de l'E-less à son époux prisonier. Réponse de l'Electeur. Charles affrege Wittemberg. Obstination de l'Electeur à ne vouloir pas ceder cette Place. Sentence de mort prononcée contre luis Avec quelle fermeté d'esprit il l'entendit prononcer. L'Electeur de Brandebourg, & le Du ... On de-Duc de Cleves intercedent pour lui. On demande sa grace & sa vie & on l'obtient. Conditions sous lesquelles on accorde sa grace. Méchanne conduite de l'Electeur Jean Frederic. La Duchesse Sibylle va rendre visite à l'Empereur d'ecomment elle est reçue. Discours qu'elle lui fait. Réponse de Charles. Elle va Voir son mari en prison. Charles lui rend vifire. On cherche les moyens d'introduire l'Inquisition à Naples. On la propose au peuple. Discours des chefs de la Bourgeoisse au Vice-

136 LA VIE DE CHARLES V. Roy là dessus. Sedition que cela cause. Lettre de l'Empereur au Pape sur la victoire contre les Lutheriens, & réponse du Pape.

Ambirion & modeftie. 1545.

N verra dans ce Livre des choses capa bles de faire dreffer les cheveux à la te te, sçavoir une ambition effrénée & capable de changer la face de l'Europe & de l'Afie, opprimée & avillie aux pieds de cét Empereur Charles V. dont on croyoit la perte irreparable, mais qui en peu de temps s'est vû victor rieux & triomphant. Aussi après toutes les victoires surprenantes de ce Prince sur les Lutheriens, qui entraînerent avec elles prefque l'entiere ruine de ceux-cy, le Pére Cardon très-celebre Predicateur entre les Dominicains fit un férmon, qui a été imprime depuis, fur les bienfaits que l'Eglife avoit le çûs de Charles-Quint, où il prit pour sujet ces paroles, Dieu resiste aux orgueilleux, mas il fait grace aux bumbles. Là il disoit que pas ccs bumbles il fa.loit entendre Charles V. par les orgueilleux les Lutheriens. vû en suite, comme nous le dirons au livre suivant, que les humbles sont devenus orgueil leux par les victoires, & les orgueilleux hum bles par les difgraces. Il est arrivé un nouveau changement de scene, par lequel il n'a pas moins paru, que Dieu resiste aux orgueilleux, qu'il fait grace aux bumb'es.

L'ambition de regner, de s'agrandir, L'Amde s'a crediter est si grande dans les hommes, bition à "hom- que fouvent la modestie qu'ils font paroître au dehors ne sert qu'à la cacher: elle est s naturelle aux hommes qu'ils ne s'en dépouil

lent jamais, particulierement les Princes, III. PART. LIV. II. 137 Parce qu'ils ont plus de moyens que les autres d'en tirer des avantages. Au lieu que l'humithe & la moderation font des vertus angeliques, qui se rencontrent rarement dans les hommes, & qu'en ceux-là même qui fembient les posseder naturellement, c'est plûtot bêtise, que modestie & moderation. La raison en est que la Nature a ainsi sait l'homme, qu'elle lui a donné un desir insatiable de tout avoir, croyant que tout lui appar-tien. tient, ce qui est au fonds veritable. D'où vient, ce qui est au fonds vernaux femme-lettes, qu'il n'y a pas jusques aux femmelettes mêmes, qui ne disent, que la Nature avoit fort bien partagé toutes choses, mais que l'avidité des hommes a tout renversé; peut-être n'a-t'on pas tant de tort de le dire. Quoi qu'il en soit venons à l'Histoire.

Le Pape voyant la necessité qu'il y avoit Concile. d'asse Pape voyant la necessité qu'il y avoit Diete, tout de le un Concile, s'étoit enfin resolu tout de bon de le faire. Aussi n'eût-il pas plûtôt appris la publication de la paix entre Charles Charles & François I. dont la guerre en avoit toûjours été l'obstacle, qu'il en ordonna la convocation pour le mois de Mars suivant dans la mile. L'Emdans la ville de Trente, par une Bulle. L'Empereur qui avoit une continuelle correspondance de Lettres avec sa Sainteté, avoit aussi convenie Lettres avec sa Sainteté, avoit aussi convenu avec le Pape d'affembler une Diete en même avec le Pape d'assembler une princes per temps, afin de mieux disposer les princes Protestans pour le Concile, qui fût effectivement indiquée pour le même mois de Marenent indiquée pour le même mois de Mars à Wormes. Le Pape, assuré par PEmpereur que cette Diete ne devoit servir autre chose, qu'à prendre des mesures rai-

fonnables avec les Princes & Estats de l'Empire, pour faire cesser les troubles qui s'augmentoient de jour en jour dans les affaires de la Religion, à rétablir la Justice qui avoit été brouillée, & aprés avoir donné la paix à l'Allemagne faire la guerre au Turc, resolût d'y envoyer le Cardinal Alexandre Farnese son pour y assister de sa part en qualité de Legat à Latare

Charles va à la Diere. de Legat à Latere. Charles gueri de sa goute, avoit resolu de partir de Bruxelles pour la Diete au commencement de Fevrier. Mais comme sa belle Eliodore ne se possedoit pas de joye de se voir groffe, & que l'Empereur lui faisoit aussi plus de caresses par la joye qu'il en avoit, il arriva que ces caresses lui firent revenir la goute. Du moins les Medecins ne l'ont at tribué qu'à cela, l'Empereur étant sobre ge moderé en toute autre chose. Quoi qu'il en foit, il fût obligé de renvoyer la Diete au commencement du mois de Mai suivant. en sit de même du Concile. Ainsi l'Emper reur partit de Bruxelles le 12. d'Avril, & ar riva à Wormes à petites journées au com mencement de Mai. Le Legat y arriva en même temps. Mais l'Empereur se trouva bien loin de son compte, s'étant promis que les Lutheriens auroient des fentimens plus moderez, quand il s'agiroit de faire des glemens fur les affaires de la Religion, lieu qu'il les trouva fiers & obstinez à declar rer qu'ils vouloient un Concile libre, en une ville au cœur de l'Allemagne, où l'autorité du Pape ne pût donner aucune ombre de ja lousie à personne; prétendant outre cela que

III. PART. LIV. II. que d'autres n'y peussent presider que les Ambassadeurs de l'Empereur, ou le grand Chancelier de l'Empire. L'Empereur connût bien qu'il y avoit quelque dessein caché, voyant qu'aucun des Princes Protestans n'y paroisloit en personne, ni autrement que par des Deputez: de forte qu'il ne fit autre chose que de congedier cette Diete, & en indiquer une autre à Ratisbonne, pour le commencement de l'année suivante. Il sit écrire par le Grand Chancelier des Lettres fort pressantes à tous les Princes de se vouloir trouver en personne, autant qu'il seroit possible, à cette affemblée. Aprés quoi il prit congé du Cardinée. Aprés quoi il prit chemin Cardinal Farnese, qui prit le chemin de p. Brude Rome, & lui s'en retourna à Bru-

Quelques jours aprés être arrivé à Bruxel- Naissanles, il reçût la nouvelle de la naissance d'un ce du Prince Prince dont avoit accouché la Prince Charles Marie épouse du Prince Philippe, dans la 1545. Ville de Valladolid, le soir du 9. Juillet. Il fut nommé Charles au Baptême en con-fideration Charles au Baptême en confideration du nom de son Grand-Pere. Ce fit ce Prince infortuné, dont la mort, fignée de la propre main de son pere, a éte la matiere de tant d'Histoires & même de Romans. Cette nouveile donna veritablement une fort grande joye à Charles, & toute la Noblesse du Pais sit à cette occasion de ma-Rnifiques Tournois, feux de joye, Joûtes, Bals, & autres Festes & réjouissances.

Mais il sembloit que la fortune de Charles-la mere. Quint, se plaisoit à faire un continuel changement de scene, tantôt du malau bien, & rantôt

tantôt

140 LA VIE DE CHARLES V. tantôt du bien au mal. On en vit un exemple en cette occasion; car pendant qu'on faisoit ces préparatifs, toute cette joye se changea en une grande triftesse, par l'arrivée d'un Courrier, qui apporta la nouvelle de la mort de la Princesse Marie arrivée quatre jours aprés ses couches. Cette mort affiges fensiblement l'Empereur, quoi qu'il n'est jamais vû fa belle fille. Mais ce qui paroif foit l'affliger le plus, c'étoit de voir la fatalité de sa Couronne, à l'égard des aînez de sa famille, qui l'obligeoit à faire de plus grands préparatifs, pour des funerailles, que pour les rejouissances ordinaires dans de telles of casions. Cette Princesse fut effectivement fort regretée à la Cour d'Espagne & pleurée de tout la manuel de t de tout le monde, tant à cause des rases vertus qu'elle possedoit, que pour la conse quence, & par la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir à Page de la compassion de la voir mourir de la compassion de la voir mourir de la voir mourir de la compassion de la compassion de la voir mourir de la compassion de la voir mourir de la compassion de rir à l'âge de 18. ans, non encore accomplis & après de si beaux commencemens d'une heureuse fécondité.

A quoi Mr. de Meteren, d'ailleurs Historien ce attribuée, lebre des guerres de Flandres & bon Calviniste, attribuée la cause de la mort de cette Princesse à l'Imprudence, des Dames qui la servoient; je dirai en peu de mots son sentiment. Il pretend que le jour même de mort de la Reine, on faisoit l'éxecution quelques Lutheriens qui avoient été condannez au seu par l'Inquisition. Que toutes Dames & les gens de service accoururent pout voir ce Spectacle, & que la Reine estant demeurée seule vit des fruits qu'on avoit laissez sur satable, se leva du lit pour en pretrate

III. PART. Liv. II. 141 dre & en mangea, & particulierement d'un melon, ce qui la fit mourir bien-tôt aprés. Pour dire la verité, je croy que Meteren a été fort mal informé, car 1. ce n'est pas un grand mal informé, car 1. grand miracle de voir une femme mourir dans les premiers jours de ses couches. D'ailleurs il n'est pas possible, & on ne scauroit se perstader, que la Duchesse d'Albe la principale des Dames qui avoient soin de la Reine, semme d'ailleurs d'un âge assez avancé, eûr eu l'indiscretion de l'abandonner & de permettre que toutes les autres la laissassent aussi; d'autant plus que le lieu où fe faisoit cette caecution étoit éloigné de plus d'un mille du palais où étoit la Reine. Quoi qu'il en soit, aprée où étoit la Reine. aprés qu'elle fût morte on la fit embaumer, & on porta fon corps accompagné d'une magnisique Pompe funebre à Grenale, où che son Pompe funebre à Grenale, où elle fût enterrée dans la Chapelle Roya-

Mais pour consoler Charles-Quint, il ar- couches niva que sa Maitresse Piombes accoucha au de la Plombes de la Maitresse Piombes accoucha de la Plombes de 1545. mois de Septembre chez sa mére auprès de 1545. patisbonne, où elle s'étoit retirée lors que Empereur partit pour la Diete, & que sa groffesse commençoit à se decouvrir, car Charles commençoit à se decouvrir, car Charles la vouloit cacher comme celle de Marguerite: & comme il avoit recommandé avec beaucoup de tendresse & d'empresservir à la mere de cette fille de la faire bien dervir pendant sa grossesse & dans ses couches, il con pendant sa grossesse dans ses couches. al cut aussi une fort grande joye d'apprendre par un Courrier qu'on lui envoya à Bruges qu'elle avoit accouché; & sa joye sût encore plus grande d'apprendre que c'étoit d'un fis. Il

Il voulut qu'on lui donnât le nom de Jean, & en écrivit une lettre fort honneste à l'accouchée. Il ordonna qu'on l'elevât avec tout le soin possible, mais avec le moins d'éclat qui se pourroit faire. Outre divers presens qu'il sit à la mere, il lui assigna une pension annüelle de deux mille Docats, & lui en envoya autant en argent comptant, ce qui en vaudroit au double en ce temps.

Combien il aima cét enfant.

On a regardé comme une chose extraordinaire en cét Empereur la grande tendresse qu'il a fait paroître pour tous ses enfans, tant naturels que légitimes. On l'accusoit même de donner dans l'excez. Mais si on a eu lieu de le blâmer fur ce fujet, ç'a été particuliere ment à l'égard de celui-cy, pour lequel il témoigna une affection finguliere. Il le bien connoître à Philippe son fils lors qu'il lui remit ses Royaumes, car en lui parlant, illui dit entre autres choses touchant ce fils. vousle recommande de toute mon affection, parce que je l'ay toûjours aimé avec passion. Cependant ne declara qu'à peu de personnes qu'il le reconnût pour son fils, ce qui a donné lieuaux Historiens d'en parler diversement. Le bruit courût aussi que la Plombes avoit accoucht d'une fille aprés ce fils, & qu'elle étoit morie dans le premier mois de sa naissance. quoi que puis il ne s'est plus parlé d'elle, certain Auteur affeure qu'aprés que l'Emper reur eut renoncé à ses Royaumes, & qu'ille fut retiré en Espagne, elle se maria avec un Capitaine de Fortune qui étoit au service de l'Empereur Ferdinand, ce qui n'est

III. PART. LIV. II. nullement certain. Ce fils a été Don Juan Autriche si fameux dans les Histoires.

Cependant le Duc d'Orleans second fils de Duc prançois I. dont il a été parlé dans le Traité d'Orde paix, vint à mourir le 8. Septembre à l'à-leans. ge de 22. ans; perte dont ce Monarque ne pût se consoler, & l'on a crû que l'affliction d'avoir perdu deux Princes en un temps où ils commençoient d'être en estât de le soulager de ses Travaux, avoit abregé ses jours. On a crû pourtant que les François les plus polities politiques n'avoient pas regretté cette perte, comme elle le meritoit, prevoyant que si ce prince elle le meritoit, prevoyant que la hiece ellt vecû, & que son mariage avec la niece de l'Empereur se sût accompli, le pretexte de l'Empereur se suroit sans doute don-né le cette alliance auroit sans doute donné beaucoup d'inquietude à son frére. D'autres disent tout le contraire, & veulent que ce jeunePrince fût generallement regretté, non feulement regretté, non même de tous les feulement des François, mais même de tous les Princes des François, mais même de tous les princes Catholiques, qui auroient toûjours demens Catholiques, qui auroient toûjours demeuré bien unis, par le moyen du mariage de ce Prince avec la fille ou la niece de Empereur, au lieu que la mort de ce Prince ne manqueroit pas d'être bien-tôt suivie de la guerre, la mort rompant toutes les Alhances. L'Empereur qui étoit alors à Bruges, ne se contenta pas de faire faire des complimens de contenta pas de faire faire des complimens de condoleance au Roy fur la mort de son fils, par son Ambassadeur ordinaire à Paris, nais il y envoya encore Don Antonio Mendozza en qualité d'Ambassadeur extraordinaire. François I. envoya dans ce même mois fon Chancelier & l'Amiral à l'Empereur, Pour le Prier de ratifier la paix nonobstant la mort

144 LA VIE DE CHARLES V. mort de son fils, pour empêcher le monde de parler; mais ces Ambassadeurs s'en retour nerent sans rien conclure, & avec cette sed le réponse que leur sit l'Empereur de bouche. Le Roy vôtre Maître ne voudra pas faire guerre à un Prince goutteux, & affurement un Empereur goutteux ne la lui fera pas non plus.

L'Arche

En même temps mourut à Tolede l'Ar Tolede, chevêque de cette ville, nommé D. Jean Ta vera, que Charles-Quint avoit accoûtume d'appeller l'ail de l'Empereur, & le bras de Philippe. Il écoit effectivement le bras droit de ce Prince dans le Gouvernement, l'Empereur l'avoit très - particuliérement recommandé à la prudence & à l'experience de ce Prelât. On dit qu'il tomba malade le propre jour que l'on faisoit les funerailles de la Prise cesse Marie; parce qu'ayant été obligé d'être pendant long-temps revêtu d'habits Pontificative fort post caux fort pefans, il en prit une fievre si ma ligne, (quoi qu'il n'eût pas encore foixante ans) qu'il en mourut cinq jours aprés. Il fut regretté de toute l'Espagne, parce que c'étoit effectivement un Prelat d'un merite extraor dinaire. L'Empereur, quand il apprit sa mort, dit, qu'il étoit plus affligé de la mort du Cardinal de Transcription nal de Tavera, que de celle de la Princesse Mar rie, parce qu'il seroit plus aisé à son fils de trous ver une autre femme comme celle-là, qu'à lui de trouver un Conseiller tel que Tavera.

En cette même année, malgré les rigou Nouvegionaires reuses defenses que le Pape & François in en Fran avoient fait publier, on ne laissa pas de voit en Proyence, & dans la Comté d'Avignon

III. PART. LIV. II. Paroître des partis de Lutheriens & Calvinistes, qui se repandoient en plusieurs lieux; ce qui fit de la peine au Pape & au Roy. Le nombre s'en accrût particulierement à Merindol en Provence au delà de la montagne d'Oppede, & à Cabrieres dans le Comté Venelin, sous la Montagne de Vaucluse, dont ils s'étoit en emparez par force, & malgré le Seigneur, & où ils avoient fait bâtir deux Egliles pour les exercices de leur Religion, qu'on appelloit les Eglises de Cabrieres, & de Merindol, les Eglifes de Capiteles, parce, & qui s'augmenterent beaucoup, Parce que la nouveauxé y attiroit des Prêtres & des Moines de toutes parts, sous divers pretextes. Antoine Trivulce Legat d'Avignon, qui par ce moyen gagna un chappeau de Canqui par ce moyen gagna un chappeau de Cardinal, comme ces lieux dependoient du S. Siege obtint 1600. hommes de pied que François I. lui donna, & en ayant levé que François I. lui donna, & en ayant levé quatre cens avec l'argent de l'Eglise, les envoya tous contre ces Religionaires, sous le Ches and dement Malanno qui en fut le Chef pour le service du Pape. Celui-ci ne fût pas plûtôt fur les lieux avec ces Troupes qu'il les divifa en deux corps, & affiegea en nême temps les deux Eglises, pendant que ces homens les deux Eglises, pendant que ces bonnes gens étoient desarmez & qu'ils ne pensoient qu'à prier Dieu. Il y en eut quelques-uns qui furent assez heureux, que de saude fauver leur vie par la fuite, tous les autres au nombre de 400. furent pris & conduits à Avignon, où on les fit tous mou-

de divers genres des supplices, selon l'age ou tions.

Part. III. G le

LA VIE DE CHARLES V. le sexe. Que les uns eurent la teste coupée. Que les autres fûrent pendus, & les autres noyez dans la riviere où on les jetta avec une pierre attachée au cou. Ulloa en parle autrement & dit qu'ils furent tous mis en une maison, peût-être en attendant qu'on leur fit leur procez, mais que le Legat ayant apris qu'ils avoient fait une conspiration pour s'enfuir? fit mettre le feu à cette maison & les fit tous miserablement brûler & reduire en cendres, parmi des plaintes & des cris pitoyables. Quoi qu'il en foit il est certain qu'ils perdirent tous la vie par les derniers & les plus rigoureux supplices. Par un ordre du Pape qui arriva bien-tôt aprez. Cabrieres fût rasé jusqu'aux fondemens, asin, selon les termes de la sentence tence, qu'elle servit d'exemple aux autres lieux & à la posterité. On n'exerça pas une si grande de rigueur contre Merindol, & l'on se contenta de confiquer les biens de tous ceux qui fûrent soupçonnez d'avoir donné dans jes nouvelles opinions. Ulloa dit là-dessus ces paroles, ainsi furent éteints, & détruits scelerats, que l'on n'a jamais plus vû en cepais là. En quoi il a été fort méchant Prophete, car bien-tôt aprés en ce pais-là & à l'entour, pour un que l'on avoit presecuté & fait mour ris, on en vît paroitre deux ou trois de nou veaux.

Soupçons, & mesures des Protestans.

La prorogation qu'avoit faite l'Empereur, de la Diette de Wormes du mois de Mai 1545, jusques au Commencement de Janvier 1546 à Ratisbonne, donna beaucoup de crainte aux Princes Protestans, & acheva de les confirmer dans les soupçons qu'ils ayoient

III. PART. LIV. II. avoient déja conçûs que l'Empereur, & le Roy des Romains n'avoient d'autre dessein, que de les amuser, pour avoir plus de temps de se préparer à leur faire la guerre, & de se pourvoir de tout ce qui leur étoit necessaire pour les reduire par la force. Ainsi la crainte qui rend les hommes vigilans, leur fit prendre la resolution d'assembler en leur particulier une Diette à Francfort, en même temps que l'Empereur assembloit la sienne à Ratisbonne. Là un grand nombre de Princes. Ou leurs Deputez & les Envoyez des villes de leur communion, fûrent fort encouragez par les deux Principaux chefs, Jean Frederic Electeur de Saxe, & Philippe Landgrave de Hesse. Le premier étoit d'une haute naissance, d'un grand courage, & fort puissant, ce qui lui avoit aquis beaucoup d'autorité; l'autre étoit un Prince, d'une valeur extraordinaire, adroit, habile, & tout-à-fait

propre à se faire des partisans. Ces deux chefs firent donc representer à la Consulier. Diette par le Chancelier de l'Electeur, la tation. necessité qu'il y avoit de prendre des mesures, pour remedier aux continuelles & rigoureules executions que faisoit la Chambre Imperiale de la riale de Spire, & à tant d'autres maux dont ils étoient visiblement menacez; & que sion laiffoit faire l'Empereur & les Catholiques; ils deviendroient bien-tôt si puissans, animez

par la lenteur des Protestants à sa dessendre, qu'ile le ne souqu'ils leur feroient plus de mal qu'ils ne souhaitoient de leur en faire, quoi qu'ils desirasfent de leur en faire beaucoup.

Il y eut plusieurs avis là-dessus dans l'As-Resolufemblée, tion, G 2

248 LA VIE DE CHARLES V. . femblée, & plusieurs differens moyens y surent proposez, mais l'advis des deux Chefs l'emporta, qui étoit de s'unir ensemble plus étroitement que jamais, par une bonne confederation, de jurer de ne la jamais rompre, & de se préparer courageusement à la guerre. Cette resolution prise, on nomma des Commissaires pour faire le departement des sommes & des Troupes que chacun devoitfournir, ce qui fût reglé en peu de jours; & arresté que chacun auroit prest ou l'argent ou les Troupes de son département pour la fin du mois de Mars, au plus tard. Il fût arresté aussi que l'Armée seroit commandée en Chef par l'Electeur de Saxe, & par le Land grave de Hesse en qualité de Lieutenant General. Mais les plus moderezétoient d'advis qu'avant que de rompre avec l'Empereur, on sçeût de lui quelle satisfaction il pretendoit leur donner, des injustices qui leur étoient faites tous les jours par la Chambre de Spire, & quel ordre il vouloit mettre aux affaires de la Religion.

Les Pro-Teftans cent la rup;ure. 1545.

Les Catholiques accusent les Protestans d'acommen-voir été les premiers à prendre les Armes contre l'Empereur, ce que les Protestans ont toûjours nié, & ils ne sont pas si sotsque de faire autrement. Mais si on considere cette assemblée qu'ils firent à Francfort, quatre mois avant la Diette, & la Refolution qu'on y prit en la maniere que je viens de le dire, de prendre vigoureusement les armes, on ne peut croire autrement, sinon, qu'ils ontété effectivement les premiers qui ont fait la rupture. Ouy, mais dira-t-on, le Pape, l'Empereur,



Par.m. Pag.



FRANÇOIS PIZZARO Conquerant du Perou

III. PART. LIV. II. pereur, & le Roy des Romains, tramoient entre eux une Ligue contre les Lutheriens. Il est vrai, mais cette Ligue étoit encore à faire. & l'assemblée de Francfort étoit actuellement faite, & ce seroit une méchante conduite à un Aposiquaire d'attendre à faire provision de Drogues dans sa boutique, pour les remedes necessaires, aprés que le medecin en

auroit fait l'ordonnance.

Je ne pretens point m'eriger en Juge d'une Opinion affaire de cette importance, je laisse cela au Seigneur Ulloa, qui est assurement Catholique, & très-Catholique, à telles enseignes que dans tout son ouvrage il ne traite jamais les Protestans que de scelerats, d'Impies & d'heretiques. Cet Auteur dans son Histoire de Charles-Quint, parlant sur ce sujet, n'a pu s'empêcher de dire, que l'Empereur fût mal servi à lui garder le secret, puis que les heretiques furent trop tost avertis de la resolution qu'il avoit prise avec le Pape, & le Roy des Romains, son frère, de lever une puissante Armie, avec laquelle on put les mettre à la raison, puis Twils étoient si obstinez qu'ils ne vouloient que ce qui les accommodoit. Les Protestans avoient donc raison de prendre l'épéc avant qu'on la leur vînt enfoncer dans le fein avec la derniere cruauté.

Pendant que les Lutheriens étoient occu- L'Elec-Pez à confulter & deliberer de leurs affaires lecteur dans cette Assemblée, ils reçeurent deux declare, avis, l'un qui les remplit de tant de joyc qu'ils Lu he s'embrassoient tous les uns les autres pour rien. s'en feliciter. C'étoit que Frederic II. qui avoit succedé à Louis son frère Electeur

G 3

150 L'A VIE DE CHARLES V. Palatin, faute de successeurs mâles, n'étoit pas plûtôt entré en possession de l'E ectorat, qu'il avoit ouvert la porte de ses Etâts aux Lutheriens, instruit qu'il étoit déja de leurs opinions: en avoit banni l'exercice de la Religion Catholique, y avoit appellé plusieurs Ministres Lutheriens, & fait précher publiquement la nouvelle Religion dans sa Capitale d'Heidelberg, & ensuite dans les autres ·lieux. L'assemblée de Francfort lui envoya des Députez, pour le feliciter d'une si genereuse resolution; aussi les Protestans avoientils grande raison de se réjouir, de voir leur parti si considerablement sortissé dans une femblable circonstance.

Mort de Luther. 1546.

Mais cette grande joye des Protestans ne laissa pas d'être mêlée de quelque tristesse, comme l'affliction des Catholiques d'avoir perdu cét Electeur se changea en joye par la mort de Luther, qui arriva bien-tôt après, savoir le 18. Fevrier 1546. dans le village d'Islebe, appartenant aux Comtes de Mansfeldt, & qui étoit aussi le lieu de sa naissance. Les Catholiques eurent en effet sujet de s'en réjouir, comme les Lutheriens d'en être affligez, parce que cette mort étoit un grand bien pour les uns, & un grand mal pour les autres. Veritablement Luther a été un hom; me d'un grand genie, d'une grande fermeté d'esprit, d'une memoire heureuse & seconde, & d'une grande éloquence de bouche & par écrit. Hardi, quoi qu'il ne fût pas extremement courageux. Jamais personne n'a eu plus de mépris que lui pour les honneurs? même pour les plus grandes dignitez. Si definteressé

interessé qu'il a été capable de renverser la Chrêtienté sans dessus-dessous, sans en tirer aucun profit pour lui-méme, car il est mort si pauvre qu'il n'eût pas seulement de quoi saire testament. Son nom a été en si grande veneration pendant sa vie, qu'il sera immortel, & plus celebre qu'aucun autre dans la posterité, quoique d'une reputation fort differente entre les Catholiques qu'entre les Protestans. Pour tout comprendre en un mot, il sussit de rapporter ce qu'en a dit Soave dans son Histoire du Concile de Trente, Que Luther n'a été qu'un instrument, mais qu'il y avoit des causes cachées plus puissantes qui le fai-

Joient agir. Sentence bien remarquable.

Cependant l'Empereur fût si crüellement Charles attaqué de la goutte, son incommodité ordi-piete, naire, vers la mi-Decembre, qu'il ne se sen étât de faire le voyage de Ratisbonne; ainsi il renvoya la convocation de la Diete.

ne; ainsi il renvoya la convocation de la Diete au mois de Mai suivant dans la même ville. Il ne s'y rendit pourtant pour en faire l'ouverture que le sixiéme Juin. Il sût beaucoup mortisé de voir que les Princes Protestans eussent fait si peu de cas des instances pressantes qu'on leur avoit fait de sa part de se trouver en personne à la Diete, que de n'y assister que par leurs Députez. Il ne l'étoit pas moins de voir qu'il perdoit toute esperance de terminer les differens de Religion qui brouïlloient toute l'Allemagne par la voye d'un Concile general, depuis que ceux de la Ligue de Smalcade, qui s'étoient assemblez à Francfort, avoient témoigné tant de mépris pour le Concile, dont on avoit fait

G 4 .

l'ouverture, depuis la fin de l'année precedente, qu'ils avoient rejetté, comme s'ils n'y eussent eu aucun interest: Ce qui obligea l'Empereur de s'en plaindre amerement en pleine Diete, & d'en faire des reproches, jusques à dire qu'à l'avenir il se serviroit de son autorité pour les reduire à la raison.

Plaintes.

Il ne se contenta pas même de faire connoître à la Diete les justes sujets de plainte qu'il avoit contre les Protestans, il en fit encore écrire des Lettres en son nom à l'Electeur de Saxe par son Ministre, il lui fournit même quelques pensées, comme celles cy, Qu'il n'étoit pas d'un homme d'honneut après avoir tant sollicité la tenue d'un Concile general, pour tâcher conjointement de donner la paix à l'Eglise, & aprés qu'il avoit disposé les choses à cela, de montrer qu'il se moquoit de lui Empereur, de l'Empire, & de l'Eglife. Il chargea particulierement le Baron de Krasel, Ministre de l'Electeur, d'écrire à son Maître les propres paroles suivantes qu'il prononça en Alleman, Que Jean Frederic n'avoit pas sujet d'avoir conçû une si haute opinion de lui-même ni de ceux de son parti. Qu'il est plus aisé de commettre une faute, que de la reparer. Qu'il feroit bien de faire reflexion, qu'il pourroit se laifser porter à entrer en une danse, où le pied lui pourroit facilement manquer, & qu'il feroit bien mieux de marcher droit, & par le bon chemin.

Charles
s'apperçoit des
demarches des
Lutheriens.

Mais Jean Frederic, & le Land-grave Philippe fiers de fe voir les Chefs d'un Parti si considerable, & qui s'augmentoit tous les jours, en avoient conçû les plus hautes espe-

rances.

III. PART. LIV. II. rances. Déja L'Empereur attentif à ses interests particuliers, & fort éclaire dans ceux du public, avoit bien crû, aprés avoir vû la premiere assemblée, & puis celle de la Ligue de Smalcade à Francfort, que ce n'étoit nullement la pensée des Lutheriens, que de chercher quelque accommodement, croyant qu'ils trouveroient bien mieux leur compte à faire la guerre, qui sembloit leur promettre mille avantages. C'est ce qui les rendoit si fiers, & qui faisoit qu'ils se moquoient de la proposition du Concile, qu'ils avoient auparavant tant souhaité.

Tout cela obligea l'Empereur à faire de Charles serieuses reflexions sur l'étât des affaires, & une Lifur les maux que les apparences devoient fai-que avec re craindre. Il ne pouvoit voir fans chagrin le Pape-

les Chefs des Lutheriens montrer tant de zele, & tant d'effronterie, comme il parloit, chercher tous moyens possibles de défendre leur Religion, qui n'étoit que le fruit du Caprice d'un seul novateur, pendant que lui, Chef de l'Empire demeureroit les bras croisez. Il envoya donc en toute diligence à Rome le Cardinal Madrucci, Evêque de Trente, Pour representer de bouche au Pape, le miserable étât où alloit tomber la Religion Catholique, la liberté de l'Allemagne, & toute la Chrêtienté, si on n'y apportoit un prompt remede. Le Cardinal eût ordre aussi de solliciter & de conclurre une Ligue la plus grande & la plus avantageuse qu'il seroit posfible, pour un prompt armement. L'Empereur lui donna des Lettres non feulement pour les Cardinaux, qu'il croyoit les plus zé-

154 LA VIE DE CHARLES V. lez au bien de la Chrêtienté, mais aussi pour plusieurs Barons Romains, qui avoient le plus de pouvoir sur l'esprit du Pape, auquel il écrivit la Lettre suivante.

#### A SA SAINTETÉ,

Nôtre Seigneur le Pape Paul III. Vicaire de J. Christ en terre, & Pasteur de l'Eglise universelle.

Charles par la misericorde divine Empereur des Romains &c. lui souhaire salut & longue vie, pour le bien de la Chrêtienté.

Rès-saint Pére. Quoi que les bruits publics de la fiere & orgüeilleuse insolence des persides & obstinez ennemis du S. Siege & les miens, leurs seditieuses assemblées, les preparatifs & les forces considerables qu'ils mettent sur pied pour dessendre leur sacrilege Secte par la violence, soient des motifs sustificans pour émouvoir la pieté & le zéle si connide vôtre Sainteté, & pour la porter non passeulement à entrer dans une Lique, contre ces persides & ces rebelles, mais même, à solliciter les autres à la faire. Cependant comme je vois le mal de plus près, & par consequent la necessité qu'il y a de faire une telle Lique; j'ai pris la resolution d'envoyer à Rome, avec

III. PART. LIV. II. toute la diligence que merite un si grand be-

Soin, Mons. le Cardinal Madrucci, afin qu'il fasse un recit de bouche à vôtre Sainteté, de

l'étât où sont les affaires d'Allemagne. Saint Pére, il n'est pas necessaire que je vous dise, parce que je suis assuré que vous le sant parce que je suis assuré que vous le savez mieux que moi, que ce n'est point mon interest particulier qui me porte à vous Solliciter de faire une bonne Ligue, car il est certain que les Lutheriens me servient toujours sidelles & obéissans, si je voulois cesser de les Persecuter. Il s'agit seulement, Saint Pére, de la cause de Dieu, de la sainte & pure Religion Catholique, qui est née avec Jesus-Christ, qui a été nourrie & élevée par ses travaux, arrosée de son sang precieux, & je dirai même de celui du S. Siege, dont vous estes le digne Chef, & contre lequel les Heretiques Pretendent porter leurs plus dangereux coups croyant que s'ils pouvoient venir à bout de renverser cette grande colonne qui soutient, & fert de rempart à toute l'Eglife Catholique, celle-ci ne pouroit que tomber bien-tost aprés.

Je n'ignore pas, & vôtre Sainteté le sçait mieux que moi, que les portes de l'Enfer ne Prevaudront jamais contre la veritable Eglise. Mais cependant Dieu a établi les Princes Pour être ses Protesteurs, & leur a donné des forces & du pouvoir pour la dessendre. Pour 156 LA VIE DE CHARLES V. ce qui me regarde, Saint Pere, j'ay resolu d'employer l'épée que la Providence de Dieu m'a mise en main, par le moyen des Electeurs de l'Empire, & tout ce que je pourrai tiret de la substance de mes Sujets, qui par la gra-ce de Dieu sont tous Catholiques, sans y épargner mon propre sang, à deffendre de tout mon pouvoir la gloire & les interests de Dieu contre ses ennemis. Je me promets beaucoup avec l'aide de Dieu, de mon entreprise, sur tout lors que mes forces seront jointes à celles de votre Sainteté. Le Cardinal Madrucci vous dira quels sont les plus pressans besoins, & tou tes les choses qui regardent cette Lique, ce pendant je baise les pieds de vôtre Saintete, avec une humilité profonde, & le zéle le plus ardent de mon cœur. De Wormes le 2. Juin 1546.

Vôtre très-humble Serviteur, & Fils très obéissant,

#### CHARLES.

Madruc- Le Cardinal Madrucci ayant pris congé de arrive l'Empereur, partit accompagné seulement de quatre domestiques, & sit le voyage de Wormes à Rome en dix jours. Il trouva le Pape languissant, plus par la crainte que par son âge, & toute sa Cour en grande consternation à cause des nouvelles qui couroient, que les Heretiques avoient resolu à Smalcade de lever une Armse de quatre vingt mille hommes

III. PART. LIV. II. de pied, & quarante mille chevaux, avec laquelle ils pretendoient aller droit à Rome. Il y eût des gens qui soupçonnerent, que c'étoient les Partisans de l'Empereur, qui faisoient eux-mêmes courir ces bruits, pour mieux intimider le Pape, l'obliger à faire ses Plus grands efforts, & à donner à l'Empereur le plus grand secours qu'il lui seroit posfible. Je ne crois pas que ce fût heresie de croire que les Ministres de Charles-Quint ne Puissent avoir eu la pensée de faire courir de tele la result Madrucci tels bruits, avant que le Cardinal Madrucci arrivât à Rome: & s'ils ne l'ont fait, ils le devoient faire, selon moy, connoissant bien la politique de la Cour de Rome, accoûtumée de tout temps, à regarder les affaires avec des Lunettes de longue vue, à marcher à pas de plomb, à concevoir des soupçons en toute occasion, à laisser meurir long-temps les affaires de plus legere confequence, craignant toûjours quelque anguille fous roche, & de renvoyer le plus loin qu'elle peut la decisson des affaires importantes: de sorte qu'il étoit de la bonne Politique des Imperiaux de faire courir de tels bruits en un temps semblable à celui-là.

Quoi qu'il en soit, il est très-certain, que La Ligue le Cardinal Madrucci, qui alla mettre pied conclus, à terre à la porte du Vatican pour faire plus de dit : la porte du Vatican pour de l'Emde diligence, & où l'Ambassadeur de l'Empereur, à qui il l'avoit fait savoir, le sût trouver, n'eût pas plûtôt baisé les pieds du Pape, qui ét. pas plûtôt baisé les pieds du Pape, qui étoit fort son ami, qu'il le trouva avant nême que d'avoir lû la Lettre de l'Empereur, d'apose à ce qu'il souhaitoit, qu'il étoit plus

158 LA VIE DE CHARLES V. en étât de le folliciter à faire la Ligue, que d'avoir besoin d'y être sollicité. nomma incontinent deux Cardinaux, l'un desquels étoit Alexandre Farnese, son ne veu, pour consulter ensemble sans perdre du temps, & faire le projet d'un Traité de Ligue. Il ne fut pas plûtôt fait qu'on le mon tra à sa Sainteré, qui le trouva à son gré, de forte que le Pape manda le Confistoire pour le lendemain 19. Juin, afin de prendre son avis là-dessus. Le Confistoire l'approuva una nimement, & le Pape s'étant fait donner une plume le figna, aprés lui le Cardinal far nese, en qualité de premier Ministre de sa Sainteté; ensuite fignerent le Cardinal Marieri drucci, & l'Ambassadeur de Charles Quint en qualité de Plenipotentiaires, & après eux tout le Confistoire, & les principaux Barons, de Rome de Rome, que l'on y avoit appellez pour cela. Quelques-uns ont dit que cela arriva le 20. de Juin, mais peu importe. Quoi qui en soit, le Cardinal Madrucci partit le len demain avec le Traité, & s'en retourna Wormes par le même chemin, & avec la même diligence, trouver l'Empereur, le figna fans l'avoir lû, difant au Cardinal Madrucci, qu'il ne vouloit pas faire ce tost à la confiance qu'il avoit au Pape & en lui que de le lire. Voici le Traité.

### ARTICLES

Du Traité de la Ligue de sa Sainteté, nôtre Seigneur le Pape Paul III. & de l'Empereur Charles-Quint, pour la guerre contre les Lutheriens. Concluë à Rome le 19. Juin 1546.

Ue la Ligue tant offensive que dessensive entre sa Sainteté le Pape Paul part, & l'invincible Empereur Charles-Quint tant en son nom que de l'Empire, pour la guerre contre les Lutheriens, & autres Heretiques & Rebelles à Dieu, au S Siege, & à le moment que le present Traité seroit signé.

II. Que sa Majesté Imperiale, ayant fait sonnoître par un zéle Chrêtien & genereux, à grands efforts dans cette guerre, sa sainteté, qu'il étoit resolu de faire ses plus teté promettoit aussi d'y faire tout son possible.

III. Que sa Sainteté mettroit sur pied au plûtôt trois Legions d'Infanterie Italienne, de vaux, & 600. chevaux legers.

1V. Que

160 LA VIE DE CHARLES V.

IV. Que ces Troupes seroient payées & en tretenües de toutes munitions de guerre & de bouche aux dépens de l'Empereur pendant un an entier, & en cas qu'elles en manquassents sa Majesté Imperiale promettoit de leur faire donner des vivres & des munitions à un prix raisonnable.

V. Que sa Sainteté feroit compter à sa Ma jesté Imperiale ou à son ordre 200. mille écus Romains, qu'elle feroit porter à ses dépens ou remettre par Lettres de change à Ausbourg, en

l'espace de deux mois au plus tard.

VI. Qu'il seroit encore permis à sa Majeste Imperiale, d'exiger pendant un an dans ses Royaumes d'Espagne, la moitié des revenus Ecclesiastiques, tant de l'un que de l'aure fexe.

VII. Que s'il arrivoit, ce que Dieu ne veuille, quelque disgrace à l'Armée Catholi que, & qu'il y eût des raisons pressantes de continuer la guerre, sa Sainteté continue roit à entretenir les mêmes forces, en la maniere susdite, avec le déboursement des 2000 mille écus.

VIII. Que sa Sainteté promettoit encore de faire son possible pour porter les autres Prin ces d'Italie, à contribuer selon leur pouvoir à cette guerre, où ils ont beaucoup d'interest; ce que feroit aussi l'Empereur de sa part.

IX. Que l'Armée de sa Sainteté auroit sa part

III. PART. LIV. II. Part à proportion, à tout ce qui pourroit être pris sur les ennemis, en quoi que pussent consher les avantages qu'on pourroit remporter

X. Que les Volontaires de l'Estat Ecclesia-Stique, qui voudroient servir, & se signaler dans cette entreprise, ne servient pas compris entre les Troupes de sa Sainteté, mais dans le corps d'Armée des Troupes Italiennes de sa Majesté

Imperiale.

XI. Que toutes les Troupes de sa Sainteté tant d'Infanterie que de Cavalerie, seroient commandées par le Seigneur Ottavio Farnese, neven de Seigneur Ottavio Farnese, neveu de sa Sainteté, en qualité de General de l'Estes de l'Eglife, qui ne reçevroit les ordres qu'im-mediation qui ne reçevroit les ordres qu'immediatement de l'Empereur, ou du Duc d'Al-be son les Officiers & Commandans de l'Armée de sa Sainteté seroient flus par lui, & par ledit General.

XII. Que quand on assigneroit les Postes, & les lieux d'honneur, & dans les expeditions, Sa Majeste Imperiale, ou son Lieutenant, auroient Pour l'Armée du Pape tous les égards, justes de la Pape tous les égards,

Justes & raisonnables. XIII " Gonnavies. Que ledit General Ottavio seroit appellé dans toutes les deliberations du Conseil

XIV. Que sa Majesté Imperiale ayant re-Solu d'exposer sa très-précieuse vie en cette guerre sexposer sa très-précieuse vie en com ser-6 sa Saintete n'y pouvant aller en per-sonne s fonne, comme elle le souhaiteroit, s'a gissant du service & de la gloire de Dien, tant à cause de sa Dignité sacrée, que de sou âge, elle avoit resolu d'y envoyer le Cardinal Alexandre son neveu, quelque besoin qu'il elle de lui auprez de sa personne, pour être à la suit de l'Empereur pendant la guerre, sans que le s'il sit à ses dépens.

Eccle- Les Ecclesiastiques d'Espagne ne fûrent gue sastiques re contens de ce Traité, quant à l'article one reux qui les regardoit, aussi n'a-t-on jamais vû qu'on ait chargé les Ecclesiastiques juques à les obliger de donner la moitié de leus revenus. Cela produisit plusieurs plaintes les plus moderez ne pûrent même s'empecher de faire des imprecations contre le pe & contre l'Empereur, sur tout lors qu'is entendirent publier que ce n'étoit pas une guerre de Religion.

# Manifeste de l'Empereur contre les Lutheriens.

Il protesta qu'il ne prenoit pas les armes pour calle de Religion, comme on enfaisoit courir le bruil. Es qu'il pretendoit laisser les choses en rétat oi il les avoit mises par ses Edits: mais parce qu'estoit obligé de châtier quelques Rebelles, qu'est treprenoient de mepriser ses Decrets, & les Lois de la Diete & de l'Empire, & qui soule voient contre lui les Puissances étrangeres, qui désoit

loient les legitimes possessers, de leurs biens, de leurs biens, de leurs biens, de leurs biens, de une Tyrannie capable dopprimer la liberté rée contre eux, après qu'ils avoient meprisé sa clemence.

Quand la Ligue de l'Empereur avec le Pa-Crainte. pe, où étoit aussi compris le Roydes Romains, eût été publiée, elle donna beaucoup de cra, eût été publiée, elle donna brinces Prode crainte non seulement aux Princes Protestans d'Ailemagne, quoi qu'ils témoignaflent tant de courage au dehors, qu'on les traiteire de courage au dehors, qu'on les traitoit de courage au dehors, que Ca-tholien de temeraires, mais mêmes aux Catholiques, qui prevoyoient que si l'Empereur venoit à remporter quelque fignalée victoire, (comme cela arriva) il se rendroit trop puisfant. En un mot ce terrible armement, fit craindre les Anglois & les François même, les les Anglois & les François mediation lequels, las de guerre, sans autre mediation convinrent de faire la paix, & étant conveaus du lieu où on la traiteroit, qui fût un village lieu où on la traiteroit, qui fût un village prés de Campe entre Ardres & Gui-nes prés de Campe entre Ardres & Gui-François I. y envoya de sa part l'Amiral Raymond, Premier President de Rouen, & Guillann, Premier President de Rouen, & Guillaume President de Rouse Penyone Bouchetel: & le Roy d'Angleterre y envoya de la sienne Guillaume Paget Amiral Angleterre. Le besoin qu'ils avoient les ung & les autres de faire la paix, fit qu'en peu de journe : autres de faire la paix, fit qu'en peu de jours ils fûrent d'accord, favoir le 7. Juin de la proc. de la presente année, & comme les François en avoient encore plus de besoin que les An-glois glois : les conditions du Traité fûrent aussi plus 'les conditions du Traite fuience avantageuses à ceux-ci, qu'à ceux-L'Al-

L'Allemagne ne s'étoit jamais vue si dans testans fée, ni si engagée dans la guerre, & dans dies. les préparatifs les préparatifs necessaires pour la faire, car les deux partie les deux partis étoient resolus de mettre le tout pour le tout. Mais les plus sages blamerent la conduite de la les plus sages blamerent la conduite des Protestans, qui ayant depuis peu refforméles abus de la Religion; ne la foient pas de la foient pas foient pas de montrer une confiance temes raire en leurs forces, comme s'ils eussent de Dieu en leur disposition, se moquant de l'Emperature l'Empereur, de ses Manifestes, des forces des Catholiques, & de celles du Pape. Au conmencement de la guerre ils furent un peut pour moderez, & firent un Manifeste de la teneur suivante pour réponse à celui de l'Empereus.

\$2D8.

Que chacun voyoit clairement, que l'Emperur de le Parte Mani. reur & le Pape, s'étoient liguez pour faire une des guerre de Religies, s'étoient liguez pour faire une fesse des guerre de Religion & forcer les consciences. Qu'al ant appris par le Manifeste que l'Empereur avoit fait publier. fait publier, qu'il avoit resolu de prendre les atmes pour chârie. mes pour châtier certains rebelles & leurs in fidelles adharons fidelles adherens, ils souhaitoint de savoit quelles étoient ces reholles étoient ces rebelles, asin d'unir leurs armes à celles de sa Maieste Image. de sa Majeste Imperiale, & lui aider à les châtes, mais que si l'Emperiale, & lui aider à les châtes, mais que si l'Empereur pretendoit faire ces pre paratifs de grande paratifs de guerre contre eux, qu'ils étoient pressent de se justifier, de lui s'en qu'ils étoient pressent de se justissier , & lui faire voir qu'ils étoient ses jamais offensé ni l'Em jamais offensé ni l'Empereur, ni l'Empire.

Mais leur Armée étoit trop puissante, au s sollicitations au Charles opinion les follicitations aussi de leurs Predicateurs qui les pressoient incessamment de se prevaloit de leurs forces mêmes.

de leurs forces, afin de donner la paix à l'Egli-fe, & rendre la Palis se, & rendre la Religion Lutherienne minante en Allemagne, pour se contentes de la publication de de la publication de ce Manifeste pour toute

III. PART. LIV. II. téponse à l'Empereur. Ils avoient une des plus formidables Armées que l'on eût jamais levé en Allemagne, & qui leur avoit donne. une si grande consiance de triompher de leurs ennemis, que déja ils formoient le dessein de faire un Empereur Lutherien, & de bannir la Religion Catholique de l'Empire. Elle étoit effectivement capable de leur donner de grandes esperances & beaucoup de vanité aux Ches. Chefs qui la commandoient. Elle étoit forte de quatre vingt mille hommes de pied, Seize mile chevaux, fix mille Fourriers, huit mille D. chevaux, fix mille Fourriers, trois le Dragons, fix mille Fourriers, trois mille travailleurs, trois mille travailleurs, trois mille provisions, mille chariots de bagage, & de provisions, deux chariots de bagage, trais cens bardeux cent pieces d'artillerie, trois cens barques pueces d'artillerie, trois cens barques pueces d'artillerie, con la coûtuques pour faire des ponts, & se selon la coûtuthe d'Allemagne plus de vingt mille femmes ou enfans. Les devises de leurs Drappeaux lépondo: Les devises de leurs Drappeaux lépondoient à la nature de l'Armée, & à ses standes esperances. Celle du Landgrave étoit celle-cy. La coignée est mise à la racine de l'arbre © celui qui ne porte pas de bon fruit s'en vaêtre tout qui ne porte pas de bon fruit sen cele de l'Electeur de l'Electeur de l'Electeur de l'Electeur de l'Arre imitée en ces tetmes deste au feu. Mais celle de l'en ces de modeste, & digne d'être imitée en ces termes, Seigneur sauvez-moy par la vertu de voites, Seigneur sauvez-moy par un construction saint! Celle du Roy de Danemarc qui suivoit le même parti étoit extrémement Orgueilleuse. Ta delivrance viendra du Septencontrolleuse. Ta delivrance vienaire.

Consulfi dépleut-elle à tout le monde.

Cependant l'Empereur avant que de tirer épèc, voulut faire sentir l'autorité de son l'Empire. Sceptre à fes ennemis, car il sit publier dans les lieux Publics avec les ceremonies accoutunées, qu'il avoit mis au ban de l'Empire comme Traîtres & Rebelles Jean Frederic Electeur

LA VIE DE CHARLES V. Electeur de Saxe & Philippe Land-grave de Hesse; l'acte étoit long & je me contenteral d'en rapporter ici la substance. Qu'il les decla roit perturbateurs du repos public, violateurs de la Fov avile les. la Foy qu'ils lui avoient jurée, Rebelles aux Lois inviolables de l'Empire, Usurpateurs, & ravif-Seurs de biens de l'Eglise, & de Provinces entieres Il tieres. Il y avoit encore d'autres accusations de rebellion de rebellion exprimées comme entre autres les reproches faivans, que pour mieux couvit leurs fraudes, ils se servoient du pretexte de la Religione Religiou, de la paix, & de la liberté publique d'Allemagne, avec quoi ils avoient seduit travailloient encore à seduire plusieurs Princes C Estât de l'Estation Estât de l'Empire, n'épargnant aucun artiste pour les times pour les tirer de l'obeissance qu'ils devoient d'Empire. l'Empire: ce qui faisoit connoître jusques où étoit allée leur paré le allée leur perfidie leur méchanceté, & leur injult rebellion contro l'Aring de l'anceté, de leur injult rebellion contre l'Eglise, & contre l'Etât.

On parle

Le Pape qui devoit selon les condicions du graité qu'il lectorat, informé jour par jour de tout ce qui se roit, recût par roit, reçût par un Courrier exprès de l'Epp pereur une copie de ce Ban, & lui fit une fe ponse, par laquelle il le louoit beaucoup, sa fon grand zolo à fon grand zele à soutenir son autorité & go Gloire de Dieu, & à rendre odieux le non des Rebelles des Rebelles, & luirecommandoit vivement qu'il lui plût de faire paroître fon grand zellen donnar l'El en donnant l'Electorat dont il avoit depoul lé le Saxon, qui en étoit decheu par sa releve lion, à quelque Prince Catholique qui cor rendu fervice à l'Eglife. Le Legat, conformément aux Ordentes mément aux Ordres qu'il avoir reçûs de 1820 me, proposa un Prince de la maison de Bar

III. PART. LIV. II. Viere, mais affez froidement, pour laisser, agir les autres qui appuyoient avec cha eur les intentions du Pape, feignant d'être definteresse, & disant que le bien public demandoit qu'on eût ces égards pour un Pape a zelé, & qui avoit tant travaillé pour le bien de la Chrétienté. Il est certain que le Pape autoit voulu obtenir l'Electorat, pour Horace fon neveu, gendre de l'Empereur, mais il croyoit mieux réussir dans son dessein, en ne témoignant point de passion pour ce-

la, & en faisant agir les autres sous main. L'Empereur de son côté avoit dessein de raisons, donner l'Electorat à son neveu, fils de Fer-dinand l'Electorat à son neveu, fils de Duc dinand fon frére, qui portoit le titre de Duc d'Ana. d'Austriche, & de l'affecter pour l'avenir à Archiduché d'Austriche; maisil ne fit ni l'un ni Pautre. Il ne pouvoit contenter le Pape en le donnant à fon neveu, à cause des obfacles insurmontables qui s'y trouvoient, en ce qu'il étoit expressement dessendu par la Bulle d'Octobre expressement dessendu par la Bulle d'Or de faire aucun Electeur qui ne fût né en Allemagne, & la Bulle ne se pouvant tompre que dans la Diete generalle, les Prin-cesi Alle que dans la Diete generalle, les Princes:Allemans n'auroient pas été fi fots, que de se laissemans n'auroient pas et e i leurs d'auroient par et e étranger, & à un Romain, qui au fond n'é-toir, & . Quant à toit né que simple Genvil-homme. Quant à ce qui l'Archice qui étoit de donner l'Electorat à l'Archiduc fon neveu, cela lui auroit été facile à la verité. verité, tant parce qu'il é oit Prince Alleman, que par luy, de lui que parce qu'il é loit r'iline de lui, de lui en de qu'il ne dependoit que de luy, de lui en de lui l'apponca à ce en donner l'investiture, mais il renonça à ce dessinier l'investiture, mais il renonça à ce dessein parcequ'il craignit de se rendre odieux a toute l'Allemagne & non pas sculement

aux Princes Catholiques, qui n'auroient pas vû fans chagrin que la Maison d'Austriche déja si puissante, accrût si considerablement son autorité. Ce qui le detourna encore de ce dessein, sût qu'ayant consulté là-dessus Nicolas Granvele son Principal Ministre, qui étoit son Oracle pour le Conseil, il lui avoit répondu, que la circonstance des affaires vouloit, qu'on remediât à un mal par un autre peut âtre ment au la par un autre peut âtre peut au la par un autre peut autre peut au la par un au

Son Edole, peut-être encore pire. Il fût donctrouvé à propos de donner l'investiture de l'Electorat à Maurice de Sane coufin germain de Jean Frederic que l'on avoit mis au Ban, qui étoit aussi Lutherien, qui demeuroit neutre, pour voir le trainque prendroient les affaires avant que de s'y en gager. C'étoit un Prince fin & rusé, & qui avoit prévû que le cas pourroit bien arriver, qu'il pourroit, comme on dit, pêcher en call trouble; ainsi pendant que d'un côté il solle citoit les uns à deffendre la Religion Luthe rienne, afin d'allumer davantage le feu l'autre il se conduisoit si adroitement, demeuroit fidelle & ami de l'Empereur, se rendre suspect aux Lutheriens, à ce que disent quelque disent quelques Auteurs.

on lui Après la publication du Ban, l'Empereul donne envoya par D. Antonio Enriquez di Rosa se l'Electo-cretaire du Cabinet, une autentique declaration au Duc Maurice, contenant au long les raisons qui l'avoient obligé de mettre au Ban de l'Empire Jean Frederic son Cousin, & celles qu'il avoit eu de lui donner l'invettiture de son Electorat. Charles-Quint sit ce la, pour attirer ce Duc dans son parti, su

III. PART. LIV. II. 169 envoya les Patentes de l'Investiture, & commenda qu'on le reconnût pour Electeur. Il lui ordonna même d'affembler autant de Troupes qu'il pourroit, pour s'aller mettre en possession des Etâts de Jean Frederic: & pour aller au devant des obstacles qui pouvoient survenir, outre qu'il en donna le droit à lui feul ; il voulut encore qu'il fût assisté par le Roy des Romains dans cette entreprise. Il saire la même déclaration à Auguste de Saxe frere de Maurice, & lui fit favoir, que si son frére de Maurice, ce lui de ma-les frére venoit à mourir sans enfans males, il lui fuccederoit dans l'Electorat, de forte que l'interest étoit commun entre les deux freres.

Cependant Charles étoit allé à Ulme, où charles à admira la courte. il admira l'affection des bourgeois de cette ville, qu'ils lui temoignerent par les honneurs qu'ils lui temoignerent par trée extraordinaires qu'on lui fit à son entrée, & par un present de cinquante mille floring. Là dans le fort de ses affaires, ou plûtôt de celles du Public. & lors qu'il avoit le plus de celles du Public, & 1013 quande pour la quantité de besoin de santé, il futattaqué pour la quantité de la complement quatriéme fois en un an & demi, cruellement de la goute: & comme c'est un mal, qui tend naturellement melancoliques ceux qui en font affligez, & qu'il faut de la joye pour les fout. les soulager, les douleurs de Charles-Quint, ne pour de le leurs de le leurs de cetne pouvoient être que fort violentes dans cet-te circa de carret des affaite circonstance où le mauvais estat des affailes le rendoit plus que melancolique craispe craignant que son mai ne prolongeât les préparatifs de la guerre, & que ses ennemis, ne profesore profitassent de la guerre, & que les enne ses Me-decine le de ce delai; & comme ses Medecins lui vouloient persuader de faire quel-

Part, III. ques H

170 LA VIE DE CHARLES V. ques remedes il s'en fâcha, & leur reprocha qu'ils vouloient l'affoiblir par des remedes, lors qu'il avoit besoin de prendre de nouvelles forces pour aller combattre ses ennemis.

Entre-

Le Duc Maurice, revestu du pouvoir & Maurice. de l'investiture que l'Empereur lui avoit don née faisoit cependant des progrez considerables dans les Etâts de Jean Frederic son coussil qu'il depouilla presque de tout, hors quelques Forteresses qu'il assiegeoit; car outre les Troupes qu'il avoit pû lever dans ses Etats, & dans ceux du Duc Auguste son frére, le Roy Ferdinand lui avoit donné à la follicitation de Charles - Quint 1500, hommes de pied commandez par Alprando Madruccio frese del Evêque de Trente, & 500. Chevaux commandez par George Rensburg vieux Officier, lefquels joints à ses autres Troupes faisoient 7000. hommes, nombre suffisant pour se rendre maitre d'un pais dépeuplé d'hommes capables de le deffendre, par les levées que l'Electeur y avoit faites les plus grandes qu'il avoit pû-

chaffé par fon Coufin.

Cependant Jean Frederic, informé des ses que faissis de vages que faifoit Maurice fon coufin dans Etâts alla en Saxe avec un bon corps d'Armée favoriss l'as mée, favorisé d'ailleurs & secouru par les Peuples du Royaume de Boheme, qui n'air moient pas le gouvernement de Ferdinand leur Roy frere de l'Empereur, où non seulement recouvra tout ce qu'il avoit perdu, mais chafsa presque entierement de ses Etâts Maurice & mittoute la Boheme en combustion; ce qui obligea l'Empereur, de foûtenir de tout fon pouvoir les interests de son frère & de ge ami; il y fût porté aussi par politique,

III. PART. LIV. II. 171 Pour ne pas donner le temps à son ennemi de devenir rrop puissant. Pour cét effet il envoya en Boheme Albert Marquis de Brandebo rg avec beaucoup de Troupe & d'argent, mais il trouva le feu de la Rebellion tellement alluthe dans ce Royaume, qu'il n'osa y entrer bien avant. Charles-Quint en ayant reçu avis, & Pressépar son frére, qui étoit extrémement chagrindevoir fon Royaume en sigrand danger refolut d'y aller en personne, & ordonna que tout fut prest en peu de jours pour son voyage, quite, prest en peu de jours pour son mal.

quittant les remedes qu'on faisoit à son mal. Mais pendant qu'il se preparoit à ce voyage, Conspiil arriva de nouvelles affaires qui lui donne-rations à tent de l'ouvelles affaires qui lui donne-Genes, tent de l'occupation, & que jerapporterai ici en peu de mots pour changer un peu de ma-

tiere. Il n'y avoit point de ville que Charles V. aimât plus que Genes, & il croyoit qu'il étoir de plus que Genes, tant à étoit d'une indispensable necessité, tant à cause cause de l'Empire, & de l'Espagne que de les Etâts en Italie, & particulierement du Milande en Italie, & particulierement du Milanez, de conserver dans sa liberté une ville qui étoit entierement à la devotion de la maison d'Aûtriche. Il arriva donc que pierre Louis del Fiesco, jaloux de la fortune d'And Louis del Fiesco, jaloux de la fortune d'André & de Jeannetin Doria, que l'Empereur avoit élevez à un tel degré de puisfance & d'autorité, que non sculement ils effaçoient toutes les autres familles, mais qu'ils tenoient la ville & la Republique dans une entiere dependance, resolut de se faire lui même Seigneur souverain de Genes, en faisant mes là Comme faifant mourir ces deux hommes-là. Comme il étoit fort riche, il lui fût aisé de trouver des scelent riche, il lui fût aisé de de des scelent riche, il lui fût aisé de trouver des scelerats pour le suivre; accompagné de

ces H 2

Ces gens-là il attaqua de nuit Jeannetin Doria & le tiua d'un coup d'arquebuse. Son oncle André, qui étoit au lit attaqué de la goute, ayantentendu ce tumulte, se fit emporter par ses domestiques, & se sauva comme par miracle.

Fait de la peine à Charles.

Deja la ville étoit comme au pouvoir de ces seditieux, qui s'étoient secretementassement blez dans le Palais de Ficsco, en grand nombre, & d'où ils étoient fortis bien armet. La bonne fortune de Genes voulût, que les forçats des Galeres de Doria, entendant rumulte qui se faisoit dans la ville, penserent à ôter leurs chaines & se mettre en liberte. Mais Ficsco averti de leur dessein y accourtit. & il arriva que voulant passer, d'une Galese à l'autre pour les arrêter, comme c'étoit nuit, & qu'il étoit pesamment armé, il tont ba dans la mer parmi la boile & les jongs où il demeura fans que l'on ait pû trouver fon corps , & ceux de son parti se voyant fans chef, prirent l'épouvante & s'enfuirent les uns d'un côté & les autres d'un autre. L'Empereur fut fort aise qu'André se sautres d'un a fait sauvé, mais il fut sensiblement affligé de la mort de Jeannetin, qui devoit succeder afor oncle dans la charge de grand Amiral, étant difficile de trouver des gens capables de rent plir de tels Emplois: Mais ce qui l'affligealt plus, ce sût d'apprendre que François I. qui eu part à cette action, & que ce fût lui qui eut suborné secretement Fiesco pour la jui faire entreprendre. Ce qui lui fit soupconnes qu'il avoit dessein de se prévaloir des affaires qu'il avoit avec les Lutheriens, & de luifaire

la guerre dans le Duché de Milan. La paix qu'il venoit de faire avec tant de precipitation avec le Roy d'Angleterre, le confirmoit dans cette penfée. Il ne doutoit pas même qu'il n'y eût entre eux un Traité fecret par, lequel le Roy d'Angleterre s'obligeoit de lui donner du fecours dans cette guerre de Milan, pendant qu'illa feroit aux Lutheriens, foupçon, qui n'étoit peut-être pas si mal

Henry VIII. Roy d'Angleterre mourut à d'Henry Londres âgé de 57, ans, le 15. Mars. L'Angle-vIII. terre n'avoit point eu de Roy qui eût regné 1547. If souverainement que lui. Toutes les affaires se faisoient par un Conseil qu'il avoit lui même choifi comme il avoit voulu. Les Anglois le laissoient faire, persuadez que ce Prince avoit du sçavoir, & une subtilité d'esprit capable d'establir & de pratiquer les manimes les plus necessaires à un bon gouvernement.

ment. Il parla jusques à son dernier soupir, avec une entiere liberté & tranquillité d'esprit, & finit sa vie par ces paroles, amissimus omnia, nous avons tout perdu. Il étoit infatigable à l'Armée. Il veilloit continuellement sur les actions des ses Capitaines & de ses Courtisans. Il se levoit le premier, & étoit le dernier à se coucher. Il vainquit avec beaucoup de gloire les Ecossois, qui unis avec les Il tint toûjours la balance entre Charles V. & François I. Il tiroit avantage de tous les deux.

deux & fe faisoit aimer & craindre de l'un

& del'autre. Sur la fin de sa vie on lui enten-

dit dire, qu'il mouroit content d'avoir vecu, dans lessecle destrois plus Sages Princes du monde, Solyman, Charles-Quint, & François I.

Bes deffauts.

Mais s'il a possedé de grandes Vertus, comme on ne le peut contester, il est vray qu'il a eu aussi de grands desfauts qui les off obscurcies. Il auroit renversé le monde en tier pour fatisfaire ses passions. Il n'avoit au cun égard à fa reputation quand il étoit ques tion de satisfaire sa lubricité, comme cela a paru par fes Mariages & fes Divorces. Il fut excessivement avare, jusques à être à gages au service de l'Empereur & de François & à se donner au plus offrant : c'est principalement ce qui le porta à se rendre Maitre des biens Ecclesiastiques, & qui l'empêcha de faire jamais aucune generosité, sinon ceux, desquels il étoit assuré de recevoir double, tel qu'étoit Charles V. C'est cette passion de l'Avarice qui lui fit toûjours opprimer ses sujets. Il étoit plus severe que Clement. Il fit mourir les plus grands de son Royaume. On croit même qu'il fit empoison ner la Reine Catherine après son divorce. fit paroître beaucoup d'inconstance dans ses actions, avec cette circonstance admirable, que sa legereté lui fut toûjours avantageuse, & lui seruit à l'accomplissement de ses defeins seins. On n'avoit point vû de Prince si exactement obei de ses sujets, & il eut toûjours le plaisir de se voir fort riche en argent. laissa de Catherine sa premiere semme, une fille nommée Marie. D'Anne de Boulen, Elisabeth; de Jeanne de Seymour, Edouard,

III. PART. LIV. II. 175

qui lui succéda. Marie, à Edouard, & Eli
zabeth à Marie

Si la mort de ce Prince guerit l'esprit de Mort de Charles-Quint des pensées fâcheuses qui l'a- François gitoient, il est certain que celle de François

arrivée quinze jours aprés, sçavoir le dernier jour de Mars, acheva de lui redonner sa tranquillité. Ce Prince mourut d'une fievre lente, causée par les deplaisirs & les chagrins qu'il avoit eus, en grand nombre. Cette fievre s'augmenta peu à peu, & finalement lui ôta la vie à l'âge de 53. ans. Prince qui avoit un air la l'âge de 53. ans. Prince qui avoit un air majeitueux, grand de stature, beau de vifage, d'un air fort gracieux, courageux dans les batailles, doux dans la conversation; liberal, bienfaisant, clement, oubliant facilement les offenses, Franc & fincere, & d'une constance inébranlable dans l'aversité. Cela s'entend en qualité de Gentil-homme & de particulier, ou comme Prince dans ses Etâts & hors les affaires étrangeres; car quant au reste, ilst bien voir dans les affaires qu'il eut avec Charles V. qu'il étoit ennemi irreconciliable, perfide dans fa parole, inconfrant dans ses promesses, changeant dans ses Traitez, parjure dans ses sermens, & si acharné à ses pretentions & à venir à bout de ses desseins, qu'il n'a jamais fait scrupule de troubler la tranquillité de l'Eglife, & de risquer la liberté entiere de la Chrétienté & le falut des Peuples. Mais il est hors de contestation, qu'il n'eut jamais son semblable en generosité, en solidité de jugement, & en heureuse memoire. Comme il avoit la connoissance de piusieurs sciences, il se montra toûjours

H 4

LA VIE DE CHARLES V. 176 toûjours grand amateur des Lettres, & protecteur des Savans. Les Arts liberaux & les sciences de toutes les sortes, lui doivent leur établissement, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Il fonda plusieurs Colleges pour le Grec, l'Hebreu, & le Latin en France, & plusieurs autres Princes en firent de même à son imitation. Il fut gene ralement regretté de tous, & Charles-Quint quand il eut appris sa mort, lui donna cet éloge, Qu'il étoit mort un Prince d'un si grand merite, qu'il ne sçavoit quand la Nature en pour roit produire un semblable.

Parole remarquable.

Quoi que les sentimens de Charles-Quint' fussent tels, & qu'il envoyât de celebres Ambassia bassades à Londres & à Paris pour faire des complimens de condoleance aux successeurs de ces deux Princes, il est pourtant vray que la mort de ces deux Roys en des conjonctures semblables, lui tira, comme on dit, une facheuse épine du pied, & tua ce double ver de jalousie qui lui rongeoit les entrailles. Sangro dit, que le Duc d'Albe apprenant la mort de François I. aprés celle d'Henry, ne pût s'empêcher de dire, puis que ces Princes n'étoient pas immortels, & qu'ils devoient mourir un jour, ils ne pouvoient mourir plus à propos, pour le bien des affaires de nôtre Empereur, qu'ils l'ont fait. Et en une autre occasion, Les deux ennemis couverts de l'Empereur sont tombez, ses ennemis déclarez en feront bien-tôt de même: il vouloit parler de Jean Frederic,

Duc de & du Landgrave. Wittem-Pour revenir à Charles-Quint, je dirai berg. que comme il étoit sur le point de partir

d'Ulme,

HI. PART. LIV. II. 177 d'Ulme, pour s'aller mettre à la tête de son Armée, le Duc Frederic de Wittemberg le fut trouver. Ce Prince, comme bon Lutherien, avoit embrassé le parti du Duc de Saxo & de la Ligue de Smalcade, avec autant d'ardeur contre Charles V. qu'aucun autre, mais son étoile lui fut si favorable, que quoi qu'il vit l'Armée des Lutheriens beaucoup plus forte que celle du parti de l'Empereur, elle lui inspira qu'il se perdroit avec les siens s'il suivoit la fortune de l'Electeur; de sorte que Par le moyen de ses amis, il fit demander sa grace à l'Empereur, & ayant appris qu'elle lui seroit accordée, il abandonna les autres, & fut trouver l'Empereur justement le jour qu'il devoit partir pour l'Armée. Charles le reçût assis majestueusement sur un Trône, le Sceptre à la main, ayant à ses pieds au bas du Trône son Marêchal, qui tenoit l'épéc nue à la main, & à ses côtez plusieurs Princes & Grands, & ses principaux Officiers & Capitaines.

Avant que l'Empereur montât fur le Trô-sonture, le Duc s'étoit placé avec tous ceux qui tion. l'accompagnoient, qui étoient en grand nombre, auprés de la chambre où étoit le Trône. A l'heure marquée l'Empereur, accompagné de ses gardes & de sa Cour, allant dans la Salle où la ceremonie se devoit faire, passa devant le Duc de Wittemberg, & le regarda fixement sans lui ôter le chapeau, ce qui ne sit guere plaisir à ce Prince. Quand il sût affis sur le Trône on sit entrer le Duc, qui parût avec beaucoup de soumission. Des qu'il approcha du Trône il se mit à genoux, ayant

in the land that the land the land that the land that the land that the land that the land the land the land the land the land that the land the land the la

Son difcours. 1547.

Je viens me prosterner aux pieds de vôtre sa crée Majesté Imperiale, avec la plus profonde humiliation que puisse concevoir un cœur entierement repentant des fautes qu'il a commises. Avec le cour, qui parle par ma bouche, je vous supplie, Invincible Empereur, qu'autant que j'ai merité & provoqué vôtre juste ressentiment, il vous plaise par la grandeur de vôtre courage heroique, faire prevaloir aujourd huy vôtre clemence, tre bonté infinie, & vôtre pardon, vû ma 10pentance qui est très-grande, & qui n'est pas moindre que la grandeur de la faute que j'aj commise contre vôtre Auguste Personne dans la guelre passée. Je supplie donc votre Majesté par le nom & les entrailles de la misericorde de Jesus Christ, de me vouloir pardonner, & me remettre en ses précieuses bonnes graces, attendu qu'ici à genoux & prosterné je vous reconnois pout mon veritable & legitime Prince & Seigneur, que comme tel, je promets de vous être éternellement fidelle, & de vous rendre toute l'obés-Sance qu'un sujet doit à son Seigneur: & je promets de vous servir avec toute l'affection of the zele

III. PART. LIV. II. 26le que je vous dois, afin de me rendre digne en quelque maniere de la grace que j'attens de vôtre Majesté. Je m'engage de plus à observer ponstuellement tous les articles que j'ay signez, &

qu'on m'a presenté de vôtre part.

Quand il eut achevé de prononcer ce dif-Régoncours il fit une reverence jusqu'à terre, ce que firent auffi tous ceux qui l'accompa-Snoient, demeurant toujours à genoux. Alors Empereur ordonna à son Chancelier de ré-Pondre au Duc de sa part, ce qu'il sit en la maniere suivante. Sa Majesté Imperiale comme Prince clement, considerant l'humble & respe-Queuse Priere du Duc Olderic, & persuade de la repentance, vu la confession des grandes des offenses qu'il lui avoit faites, & ayant Juste indignation, de recourir à sa Majesté Imperiale, pour lui demander pardon, aunom des entrailles du Seigneur. Sa Majesté Imperiale pour pamour de Dieu & pour sa plus grande gloire, Porté à cela d'ailleurs par sa clemence naturelle, & Particulierement pour empefcher un grand peuple de perir, veut bien oublier les offenses reçues, Quitter toute colere & tout ressentiment contre ledit Duc, & lui pardonner tout ce qu'il a fait contre l'obéissance & la foy qu'il lui doit, à la charge que le Duc execute de bonne foy tout ce qu'il a promis & promet. Cela fait Charles-Quint se leva, & sit signe au Duc de se le-ver ver, & à tous ceux de sa suite, mais avant que de le faire le Duc pria sa Majesté Imperiale, d'exercer la même clemence, & la même grace enverstous ceux, presens ou autrement, qui lui avoient été desobéissans comme

lui.

180 LA VIE DE CHARLES V. lui. Je le veux, & je vous le promêts, lui dit l'Empereur, & en lui parlant, il ôta un peu son chapeau, le remit, & presenta sa main au Duc qui la baisa à genoux.

Députez de Strasbourg. 1547.

L'Empereur s'étant remis fur son Trône; on fit entrer les fix Députez de la ville de Strasbourg, qui se mirent trois sois à genous, premierement en entrant dans la Sale, puis vers le millieu, & enfin aux pieds du Trône. Celui qui étoit à la tête, fit un discours plein de foûmission pour demander pardon de la faute que leur ville avoit faite, de se détour ner de l'obéiffance qu'elle lui devoit, qui lui fût accordé en la même maniere qu'aux au tres villes qui avoient recouru au pardon de PEmpereur, & fous les mêmes conditions, avec cette feule difference pour Strasbourg, qu'elle ne fût pas obligée de recevoir garnifon comme les autres; mais en échange elle fut declarée fief de l'Empire, & Charles y fut reconnu; & proclamé Empereur, le premier qui l'ait jamais été.

Motifs de crain-

Il ne sera pas inutile au Lecteur de savoir, que Jean Frederic avoit fondé les grandes esperances qu'il avoit conçues, qui l'avoient rendu si sier, & qui lui promettoient, non seulement la victoire, mais la ruïne entiere de l'Empereur, sur ces deux choses. Premierement, sur la promesse secrete que les Roys d'Angleterre & de France lui avoient faite, de ne le pas abandonner dans son entreprise, de lui donner du secours, & de soûtenir son parti par des diversions. Secondement, il se son dont sur la rebellion de Boheme, s'assurant qu'aprés avoir chassé les Ministres de Ferdinand,

III. PART. LIV. II. nand, ils pourroient augmenter leur Armée contre Charles-Quint d'un nombre confide-Table de Troupes. Il ne faut pas douter auffique si ces deux choses eussent eu leur effet, Empereur n'eût été perdu fans ressource, & que les Lutheriens n'eussent eu le defsus en Allemagne. Mais la premiere esperance s'évanouit par la mort des deux Roys, & la seconde par les bons & prompts remedes qu'y apporta l'Empereur, ayant rompu les mesures de ses ennemis, en arrêtant la rebellion des Bohemiens. Il y a des Aureurs qui difen. difent, qu'aprés ces deux fâcheuses nouvelles, il échappa à l'Electeur de dire au Landgrave, que la mort du Roy d'Angleterre & de celui de France : jointes à l'esperance perdué de se rendre maitres de la Boheme ne presageoient rien de bonz qu'il mais qu'il ne falloit pourtant pas perdre courage, mais esperer, que si la fortune ne leur étoit pas favorable au commencement, qu'elle le pourroit devenir dans la suite.

charles V. ne fut pas plûtôt allé d'Ulme Charles en Boheme, qu'il appaisa si bien les troubles l'Armées de ce Royaume, qu'il n'eût plus rien à craindre de ce côté-là. Mais avant que d'y aller il envoya le Duc d'Albe prendre possession de Nuremberg, ce qu'il ne pût faire sans causer beaucoup de trouble parmi ce peuple accoûtumé à n'être pas chargé. Cependant quelque temps après l'Empereur y étant allé, ce lui accorda non seulement tout ce que le Duc d'Albe avoit demandé de sa part, mais encore un present de 30. mille Ducats, & beaucoup de raffraîchissemens aux gens de

de sa Cour, outre les charges de la garnison.

Les Lu-Pendant que l'Empereur étoit à Egra avec theriens le Roy des Romains son frere, & les deux perdent une belle freres Maurice & Auguste de Saxe, il regût eccasion. avis que les ennemis marchoient à grand pas

pour se rendre maîtres de Landschut, dans le Duché de Baviere, sur le chemin de Ratis bonne à Anspruch, par où devoit passer juste ment les Troupes que l'Empereur attendoit d'Italie, par la Forest noire, & comme elles ne pouvoient pas passer ailleurs, il falloit ne cessairement se rendre maître de ce passage, ou perdre ces Troupes qui étoient confiderables rables, si les Lutheriens se fussent rendus maîtres de l'Ecluse. Il faut avouer que la diligence & l'habileté de l'Empereur à se rest dre maître de ce passage, lui ouvrit la poste de la bonne fortune, & la ferma aux Luthe riens: ceux-ci au lieu de marcher nuit & jour pour s'affeurer de ce passage, trompez par une fausse esperance d'y être toûjours à temps, avant seulement que la pensée en vint à Charles-Quint, marchoient à leur aise, & ne sa perçûrent de la faute qu'ils avoient faite que lors que l'Empereur leur eut coupé chemin, & qu'il se fut rendu maître du village, faute qui leur fut autant fatale, qu'illeur auroit éte avantageux de l'éviter. Il est affûré que s'ils eussent fermé ce passage à des troupes aussi confiderables, Charles V.n'auroit pû faire autre chose que de le renfermer dans Ratisbonne, où il auroit été obligé de perir en combattant contre une Armée de beaucoup superieure à la sienne, ou de se mettre à la discretion de ses Quelle ennemis.

Quelle belle occasion ne perdirent pas Charles ors les Luchers and perdirent pas Charles alors les Lutheriens! mais il faut mettre le fite. doit sur la bouche, lors qu'il est question de Parler des Decrets du Ciel sur ce qui doit arriver aux hommes. L'Empereur se campa donc en ce lieu-là, en attendant le secours qui devoit arriver, qu'il attendoit d'un moment à l'autre, & qui arriva bien-tôt aprés. l consistoit en dix mille hommes de pied, & quinze cens chevaux de Troupes du Pape, 6000. Espagnols qui venoient de Milan-

Avec cela il se mit en étât, non seulement de ne rien craindre de ses ennemis, mais de les aller chercher, quoi que ceux-ci fussent plus forts que lui de 15000, hommes de pied, comme on l'a verifié depuis. Il est vrai que Charles V. étoit plus fort en cavalerie de deux mille chevaux, ce que les Espagnols nient Pourtant. Mais la principale difference qu'il y avoit entre ces deux Armées, est que celle de l'Empereur étoit commandée par les deux plus grands Capitaines du fiecle, & un grand nombre d'autres bons Officiers, au lieu que les Lutheriens à peine avoient-ils un bon

General, & presque aucun Officier d'experience. L'Empereur avoit encore un autre avanta- Desage sur ses ennemis, & qui leur étoit funeste, des Lucc'est ou c'est qu'en son Armée les conseils & les deli-theriens, berations fur tout ce qu'il falloit entreprendre, dependoient d'un seul Chef, qui avoit une autorité absoluë, qui faisoit toûjours de-

liberer ce qui étoit necessaire, & qui souvent même prenoit des deliberations fans les communiquer à son Conseil. Au lieu qu'il en étoit

étoit bien autrement parmi les Lutheriens, car quoi qu'on eût établi pour Chefs l'Electeur & le Landgrave de Heffe, il avoit pourtant été resolu dans l'assemblée de Francfort, qu'ils ne pourroient rien entreprendre que par la pluralité des voix du Conseil, qui étoit mal-heureusement composé de plus de cinquante personnes, ce qui faisoit que la confusion y regnoit, & que l'on ne concluoit presque jamais rien. Il faut ajoûter à tout cela l'extréme vigilance de l'Empereur, si grande que l'on n'en a jamais vû de semblable.

Les Lutheriens demandent grace.

Les Protestans faifant reflexion à tout cela-& ayant appris que plusieurs villes Imperia les, comme Ulme, Francfort, Strasbourg, Ausbourg, & plusieurs autres, avoient fait leur accommodement avec l'Empereur, le avoient obtenu leur grace, auffi bien que le Duc de Wittemberg, voyant d'ailleurs la foiblesse de leur parti, crûrent qu'ils devoient aussi chercher quelque moyen de saire leur paix, & envoyerent des Députez à l'Empereul pour favoir s'il vouloit donner les mains à un accommodement. Mais l'Empereur con noissant la foiblesse de ses ennemis, & ses forces, leur voulut imposer des Loix si dures, que ç'auroit été une lâcheté que s'y foûmettre, & telles qu'il auroit impossible de les observer, quand même on les auroit reçûes, de forte qu'il fût resolu dans leur Conseil de guerre, qu'il va loit mieux continuer la guerre, & risquer de tout perdre que de faire une si hontelle fe paix. L'Ele

III. PART. LIV. II. L'Electeur de Saxe voyant donc, que les Refolu-Députez des villes étoient d'avis au Conseil guerre. de guerre, de travailler à un accommodement, plûtôt que de tout risquer, & de voir les choses aller de mal en pis, aprés avoir confulté un moment avec le Landgrave, ils conclurent ensemble qu'il falloit y apporter du remede avant que le mal devint grand, & que leur Armée diminuât davantage, & de-

libererent de declarer la guerre. Cette resolution fût executée sans aucun Les Ludelai, car on envoya incontinent un Page à declarent Empereur, portant une Lettre de declara- la guerre. tion de guerre sur la pointe d'un baston, selon la pointe d'un baston, selon la pointe d'un baston, selon la coûtume d'Allemagne. Le Page, precedé d'un Trompette, fut conduit au Camp de l'a Trompette, fut conduit au Camp de l'Empereur, & justement dans la Tente du Duc d'Albe, Lieutenant General de l'Armée. Le Duc n'eût pas plûtôt lû la Lettre, contenant la declaration de guerre, qu'il fit venir un Bourreau, & commanda que le Trompette & le Page fussent pendus. Les Generaux qui étoient auprès de lui, le prietent instamment de ne les pas faire mourir, ce qu'il ce qu'ils eurent beaucoup de peine à obtenir. le contenta de faire brûler la Lettre en leur presententa de faire bruser la Lette & de leur donne par la main du Bourreau, & de leur donner pour toute réponse le Ban, qui avoit été publié contre l'Electeur & le Landgrave, & les renvoya. D'autres disent, que le Duc lui-même déchira la Lettre, pour éviter qu'elle ne tombât entre les mains de l'Empereur, à cause des termes injurieux à honneur de sa Majesté Imperiale dont elle étoit pleine. Le dessus étoit conçû

en

186 LA VIE DE CHARLES. V. en ces termes, A Charles d'Aûtriche soy de

fant Empereur.

Quoi que ce soit la coûtume devenue come me naturelle aux Historiens, de n'être guere d'accord les uns avec les autres, même sou vent dans les faits les plus considerables, on peut affûrer qu'ils ne l'ont jamais été fi peu qu'au sujet de l'Histoire de cette guerre, qui est devenue un cahos qu'on ne peut demêles, par la diversité incroyable des sentimens differens, particulierement sur le nombre des deux Armées. Plusieurs disent, que l'Armée de Charles V. étoit inferieure à celle des Lutheriens en Infanterie, mais superieure Cavalerie. D'autres soûtiennent qu'elle ne toit pas la moitié si forte en Cavalerie que l'autre. Ulloa dit, que l'Armée de l'Empereur était faut que l'Armée de l'Empereur reur étoit forte de 45000. hommes de pied, 3500. chevaux, & cependant ce même Auteur, une page teur, une page aprés, la divise ainsi; Les Trolles pes du Pape 1500. La Cavalerie de Naples & de Milan, commandée par Ottavio nese gendre de Charles V. 600. Le Duc de Florence fournit 200. hommes. Le Duc de Ferrare 100. Ferrare, 120. Le Marquis de Brandebourg, 600. Le Marquis Albert de Brandebourg, only Le Grand-Maître de Prusse, 200. L'Archiduc. duc, 200. Ainsi toutes ces Troupes auxiliares font en cart res font ensemble 4200. & où est donc la Valerie Espace valerie Espagnole & Allemande? Mais enfin aprés toutes les recherches possibles j'ay trouve vé que les Lutheriens avoient 27. mille hommes de pied & 8000. chevaux plus que l'Ent. pereur, mais les Troupes de Charles étoient toutes choisies & bien commandées,

187 III. PART. LIV. II. au lieu que l'Armée des Lutheriens étoit Presque toute composée de paysans, qui 2 peine savoient se tenir à cheval, ni porter l'épée, de sorte qu'un soldat de l'Empereur en valoit fix de ceux de l'Electeur, ce que révenement a justifié. On assûre, qu'on n'avoit jamais vû en aucune autre Armée tant de devises sur les Enseignes: voici la plus grande partie de celles qui étoient sur les Drapeaux de l'un & de l'autre parti.

## Devisés qui étoient sur les Enseignes des Catholiques.

Sur l'Enseigne de la Compagnie de sa Majesté Imperiale, étoit l'Aigle de l'Empire, Portant un Crucifix au millieu des deux testes, avec ces paroles Tu es protector meus, & deffensor meus, vous estes mon protecteur & mon deffenseur.

Sur celle du Roy Ferdinand, un aigle qui déchiroit un serpent, & ces paroles, mordente mordior, je déchiré par celui qui

mord.

Sur celle de l'Archevêque de Mayence, un Crucifix, & lui à genoux aux pieds avec plusieurs autres Ecclesiastiques, ayant ces paroles sutres Ecclesiatiques, ayant cles sur la tête, ut inimicos santta Ecclesia humiliare digneris. Terogamus, audinos. Humiliez. les ennemis de la fainte Eglise, nous vous en prions, Exaucez-nous.

Sur celle de l'Archevêque Electeur de Cologne, il n'y avoit que ces feules paroles au milieu des pieds d'un Crucifix, non timebo

mala

188 LA VIE DE CHARLES V. mala quoniam Tu mecum es. Je ne craindraiau mal, car vous estes aveque moy.

Sur celle de l'Electeur de Treves, une Croix avec ces paroles, in hoc signe vince,

vainquez par ce Signe.

Sur celle du Duc d'Albe, l'Empereur qui lui donnoit le Brevet de Lieutenant General, & au dessous de tous deux plusieurs heretiques tourmentez par des Dragons & des fer pens, & ces paroles, vous marcherez sur l'al pic & le Basilic, vous foulerez le Lion & le Dragon.

Sur celle du Duc de Baviere un Jupiter prest à lancer la foudre, & ces paroles, frappez les par

la foudre de vôtre Puissance.

Sur celle de Don Alvaro di Sandè, il y avoit ces paroles, engeance de viperes qui vous delivrera de la colere à venir.

Sur celle d'Ottavio Farnese General de l'E glise, un Christ qui donnoit les cless à S. Pier re, & ces paroles, les portes d'Enfer ne pres vaudront point contre elle.

Sur celle de l'Evêque de Liege, celui qui n'entre point par la porte est un larron &

brigand.

Sur celle de la Compagnie de 200. Chevaux levez aux dépens des Cardinaux, Farnese & de Medicis, un S. Pierre qui presentoit deux épées à J. Christ, & ces paroles, deux épées, & plus bas, ils combattront en toil nom.

Sur celle de Don Pietro Colonna, un Capitaine qui tenoit la Fortune par les che veux de la main gauche, & de la droite te une épée nue, avec ces paroles,

III. PART. LIV. II. ne vous laisserai point que vous ne m'ayiez beni,

Sur celle d'Emanüel Philibert Prince de piemont, l'Empereur qui lui donnoit une épée, qu'il recevoit à genoux, & ces paroles, aut cum hoc aut in hoc, ou par celle-ci, ou avec celle-cy.

Sur celle du Comte de Buren Maximilien d'Egmont, l'Empereur à la teste de l'Armée, & lui à pied à la teste des troupes qu'il amenoit de Flandres, & ces paroles, Seigneur je Suis prest de vous suivre & en prison & à la

mort.

Sur celle de la Legion de l'Evêque de Munster commandée par le Seigneur de Krool, Luther avec plusieurs de sa secte à l'entour de lu l'Empereur la de luy qui presentoient à l'Empereur la Confession d'Ausbourg, & ces paroles à l'entour, ils vienent à vous en habit de brebis, mais au dedans ils sont des Loups ravissans. Il y en avoit une infinité d'autres sembla-

## Devises qui étoient sur les Enseignes & Etendarts des Lutheriens.

Sur celle du Landgrave, qui commandoit en chef l'Armée, l'Electeur de Saxelui ayant cedé la place, parce qu'il avoit plus d'experience que lui, & qu'il étoit mieux en estât d'aoir que lui, & qu'il étoit mieux en estât d'agir, il y avoit ces paroles, la coignée est mise à la racine de l'Arbre, tout arbre donc

qui

190 LA VIE DE CHARLES V. qui ne fera pas de bon fruit sera coupé & jettéan

Sur une autre, ces paroles, Freres vous

avez été appellez à la liberté.

Sur une autre, il renversera les grands de

leur Trône, & il élevera les petits.

Sur un Etendart, celles-ci, rien pour un Empereur injuste, tout pour un Empereur qui delivre.

Sur un autre, allons & le tuons.

Sur une Enseigne, je ne mourrai point, mais je raconterai les œuvres du Seigneur.

Sur une autre, il est necessaire qu'il arrive des scandales, toutefois maileur à celui par quil

en avient. Sur une autre, acheve Seigneur l'œuvre que

Tu as commencée. Sur un étendart, Prostituée, toutes tes playes viendront en un jour, & tu periras avec tes prof-

titutions. Sir un autre, le Soleil sera changé en tenebres

& la Lune en sang.

Sur un autre, voici Babylon tombera, cette grande ville, en la coupe en laquelle elle vous en a versé, versez-lui en au double.

Sur une autre, pour cela sommes nous affir

gez, que nous croyons en Dieu.

Sur un autre, la mere des paillardises & des

abominations perira.

Sur un autre, Phosphore redde diem, quid gaudianostra moraris: Aurore donne-nous le jout, pourquoi differes-tu nôtre joye!

Sur une Enseigne, le Seigneur envoyera son ange au millieu de ceux qui le craignent, & les

delivrera.

Sur





MARTIN LUTHER

III. PART. LIV. II. Sur une autre, sa maison panche vers la mort.

Sur un Etendart, voici je suis entre vos mains ; faites tout ce qui vous semblera

Sur une Enseigne, le Seigneur Misericors'est souvenu des merveilles qu'il a faites.

Sur une autre, Demain vous verrezdagloire du Seigneur.

Sur une autre, bien-heureux est l'homme qui n'est point entré dans le Conseil des mé-

Sur une autre, Dieu a dressé sa table pour nous au millieu de nos ennemis.

Sur une autre, je serai avec vous jusques à la consommation des siecles.

Sur celle de la Compagnie des Gardes du Corps du Landgrave, il y avoit, ô Dieu juge moy, & deffend ma cause.

Pour ne me pas égarer dans une de ces Bitaille. Hongues descriptions que font souvent les 1547. in sues descriptions que font les la directions fur l'ordonnance des Armées, je directions fur l'ordonnance des Armées, je directions que font le la direction de la direction dirai d'abord qu'immediatement aprés la decla d'abord qu'immediatement après la declaration de guerre les deux partis s'approcherent l'un de l'autre . & s'observoient reciproquement. Mais le Duc d'Albe impatient d'en venir aux mains, envoya un Officier à l'Empereur pour lui faire savoir, qu'en ce moment là il commençoit à donner contre les ennemis, ce qu'il fit effectivement avec les Gendarmes de Naples, d'un côté, & le Duc Maurice avec ses Arquebusiers de Pautre. En même temps les Imperiaux se de-tache-

LA VIE DE CHARLES V. tacherent avec tant de furie de leur côté; qu'ils mirent du premier coup les ennemisen desordre avec beaucoup de perte. part de l'Infanterie prit la fuite, gagna un bois qui est proche de l'Elbe, & abandonna la Cavalerie, qui estant en grand nombre, se deffendit d'abord vigoureusement. Les Hongrois & les Chevaux Legers que commandoit le Roy Ferdinand, se jetterent comme des Demons sur le corps de Bataille des en nemis, aussi bien que la Cavalerie de Charles V. & le menerent battant jusques au bois, où les Lutheriens s'étoient enfermez, pour ôrer aux Imperiaux l'honneur de la victoire. Mais il y eut pourtant un nombre infini de bleffez & de morts. Les uns furent tuez à coups d'arquebuses, les autres à coups d'épée, & les autres foulez aux pieds des chevaux. Jamais on n'a vû de semblable bataille, car il parût dés le commencement que les Lutheriens perdoient courage, soit qu'il n'eussent pas la hardiesse de regarder en face les Imperiaux, ou qu'ils voulussent se laisser tuer, croyant mourir Martyrs.

theriens deffaits.

Les Espagnols & les Italiens, qui s'étoient presque rencontrez en tant d'autres occasions, ne pouvoient pas comprendre, comment ces gensrlà pouvoient être si lâches, car il y avoit des foldats de ces deux Nations, qui menoient jusques à quinze prisoniers Les Allemands eux étoient fâchez de voir une si poltronerie parmi ceux de leur Nation: est vray qu'ils s'en consoloient, sur ce qu'ils croyoient, que Dieu avoit voulu leur ôter tout

III. PART. LIV. II. tout courage de se deffendre. On ne parloit plus parmi les Imperiaux, que de tuer les uns parmi les Imperiaux, que les autres; & de faire prisoniers les autres; comme s'ils n'eussent eu à faire qu'à des cadavres. On n'entendoit que cris, ou de ceux qui étoient moitié-morts, & qui se noyoient dans leur fang, ou de ceux qui se voyoient prests de tomber sous l'épée de leurs ennemis, à qui demandoient quartier & grace par les entrailles de la misericorde de Dieu. Les plus timides, qui ne sçavoient pas encore ce que c'an que c'est que le Martyre ne faisoient pas scrupule de se dire Catholiques, si c'étoit du cœur, ou seul. ou seule dire Catholiques, il c con de que je ne sai le ment de la langue, c'est ce que je ne sai pas, & ceux qui l'ontécrit les premiers ne le favoient pas mieux que moi. Déja on s'étoir avoient pas mieux que moi. Déja on sétoit avancé jusques au millieu du bois, où PEmpereur estant arrivé lui même, commanda qu'on rassemblat les troupes dis-

Les Principaux Chefs de l'Armée regar-Actions derent comme un miracle, que l'Empereur remarquables. & le Roy des Romains son frére, qui pen- 1547. dant plus d'une heure, (la bataille en dura deux) s'étoient exposez aux plus grands peills, en fussent exposez aux plus grand fez en fussent fortis sans y être seulement bleslenent fortis sans y être seusement & la couroit l'épée à clemence de Charles V. qui couroit l'épée à main de Charles V. qui couroit l'épée à Main cui le combat étoit plus acharné, & ctioir de le combat étoit plus acharné, le combat étoit plus acharné de l'on ctioit d'épargner le sang, par tout où l'on pout d'épargner le sang, par tout ou la poutroit vaincre sans le répandre. Aussi avoit accous de la constant de accoûtumé de dire, qu'il étoit plus glorieux un Capitaine de dire, qu'il étoit plus guin morts de compter des prisoniers, que des Romains, morts. Au contraire le Roy des Romains, par III plaisir de tremper son épée dans

1794 LA VIE DE CHARLES V. le fang des ennemis, & on croit qu'il tila de fa propre main plus de quinze de ces miserables Lutheriens. Mais le Duc d'Albe s'exposa plus que personne, car quoi qu'il eûtreçû trois blessures, qui lui faisoient perdre beaucoup de sang, il ne laissa pas de poursuivre les ennemis, jusques à ce qu'il ne vît plus que des prisoniers & des morts dans le camp; tellement qu'on le crût mort pendant plus d'une heure. L'Empereur même & Ferdinand son frere quiétoient ensemble au millieu du bois, n'ayant aucune nouvelle du Duc ne douterent pas qu'il ne fût mort, & en étoient deja extrémement affligez, lors qu'il arriva dans ce même moment, fort à propos pour les consoler.

JeanFrederic est

Mais la plus grande joye de l'Empereur, fait priso- fut la nouvelle que lui porta un Capitaine nommé Sobaffo, que l'Electeur étoit priso nier, & qu'il avoit été pris par lui, & quatre 'chevaux-legers Espagnols & Italiens & un Hongrois. L'Empereur les recompensa noblement, aussi le meritoient-ils bien, car ils s'exposerent beaucoup, ce Prince s'étant deffendu avec beaucoup de courage avant que de se rendre prisonier, aussi bien qu'Ernest Duc de Brunswyc, qui fut pris aussi avec l'Electeur, & plusieurs personnes de qualité de la suite de l'un & de l'autre. Charles ordonna incontinent au Duc d'Albe de l'aller prendre, & de le lui amener, souhaitant de le voir dans ce même Bois, mais il s'approcha un peu plus des bords du fleuve d'Elbe, où il fut l'attendre. Bien tôt après le Duc l'amena escorté de 200. Gentils-

III. PART. LIV. II. tils-hommes volontaires de differentes Nations, qui étoient comme les Gardes de l'Em-

Pour toute de maille Pour toute Armure sans autre dessense pour le testedu corps, & versant du sang, par une bles-Quequ'il avoit reçüe à la joue gauche. Le Duc d'Alba (avoit reçüe à la joue gauche. Le Duc d'Albe étoit à la droite du prisonnier, que l'on n'appelloit plus ni Electeur, ni Duc depuis le Ban. Le Comte Hypolite d'Este étoit la panel. de la maine & tenoit la bride de son cheval. de la main gauche, & de la droite l'épée du Prisonian gauche, & de la droite l'épée du Prisonier. On le présenta en cét estàt à l'Empereur, On le présenta en cet en au pereur, estant à cheval, au millieu de ses Officiers & des Grands de sa Cour, le Roy des Romains étoit à fa gauche. Aprés cela Venoit le Duc de Brunswyc, le Colonel des Chevann la Bride Chevaux-legers Espagnols tenant la Bride de son cheval & portant son épée. Ensuite On cheval & portant son epee.

On conduistitle Duc en prison, sans quel'Empercunduisit le Duc en prison, sans que sans que sans que le d'un seul regard se qu'il sui le voir, que d'un seul regard ne qu'il jetta sur lui, pendant que le Duc parloitetta sur lui, pendant toûjours délui parloit; Brunswyc demeura toûjours dé-

Cinq ou fix pas avant que d'aprocher de Cinq ou fix pas avant que d'aprocher de lour le Cal de Saxon ôta un de ses gands Il parle d'Allemagne, & àl'Empereur. Pour le Saxon ôta un de ses gangs il parte saluer à la maniere d'Allemagne, & à l'Empereur. mettoit en estat de descendre de cheval; hais l'Empereur cria au Duc d'Albe, qu'on fasse demeurer à cheval: Quelques Histonichs pretendent que ce fut un effet de la bonté & de l'humanité de Charles-Quint, qui te vouloit pas se prevaloir des avantages que donnoit la qualité de Vainqueur, sur son pri-

196 LA VIE DE CHARLES V. prisonier; mais la verité est qu'il ne le fit, qu'à cause des blessures du Duc qu'il avoit reçues en plusieurs endroits du corps, & au visage, & que son corps estant d'une grofseur extréme, il n'auroit pû sans beaucoup d'incommodité descendre & remonter à cheval. Ainsi sans descendre, il ôta le chapeau, sit une profonde reverence, autant qu'il le pouvoit faire en cet estat, & selon la grofseur de sa taille, & dit à l'Empereur ces paroles , Très-puissant Empereur , mon Seigneur ? & mon cousin, me voici vôtre prisonier. Quelques Auteursassurent que Charles-Quint, lui repondit fierement; je ne tiens pas pour mes cousins, des rebelles.

Mais Ulloa, Guicchardin, Paul Jove, & Plus am- plusieurs autres Historiens plus celebres, rac-Flement. content autrement cette entrevue, & disent que les paroles du prisonier furent celles-cy Très-Puissant, & Très-clement Empereur, mon Seigneur, me voici vôtre prisonier, & que l'Empereur s'estant apperçeu, que le Duc avoit prononcé ces paroles avec trop d'ardeur & presque d'un ton moqueur, il lui répondit, il me simble que la qualité que vous me donner à cette heure de vôtre Empereur & Scigneur, bien differente de celle que vous me donniez il n') a fas long-temps. Il lui disoit cela, pour lui reprocher le mepris qu'il avoit fait de lui, car l'Electeur ni le Duc, ne l'appelloient pas au trement dans leurs écrits, que Charles de Gand foy disant Empereur. A quoi les Catholiques avoient accoûtumé de répondre, laissez faire Charles de Gand, il vous faira bien voir s'il es Embereur, Charles V. ajoûta à cela avec un

ar de reproche, qu'il n'avoit à se plaindre de III. PART. LIV. II. 197 l'estat où il étoit, qu'il n'avoit à se plume. Le Discit etoit, qu'à sa mauvaise conduite: Le Duc repliqua, qu'à sa mauvaise de la mai le la Majesté, de me mont. L'estiqua, qu'il supplioit sa Majesté, de ne vouloir pas user avec colere de sa fortune & de la puist. la puissance qu'elle lui donnoit sur lui, mais d'user plus de prevaloir du pi mance qu'elle lui donnoit juriur, maloir de clemence envers lui, sans se prevaloir du malho... & d'amalheur qui l'avoit fait son prisonier, & d'avoir egard à sa naissance, & à son estât. Quel-ques-une l'Empereur ait ques-uns veulent encore que l'Empereur ait repliqué repliqué ces paroles, pour trouver doux le traitement ces paroles, pour trouver faut soutraitement que vous recevrez, il vous faut souvenir de celui que vous recevrez, il vous junio en faire, si vous eussie que vous aviez resolu de me faire, si vous eussie emblable vous eustiez remporte sur moy une victoire semblable celle and a celle que à ay remporté sur moy une victoire je milens que à ay remportée sur vous. Il y a des Histotiens que difent que le Prisonier voyant que Empereur ne se découvroit pas, remit son cha-peau & partir de découvroit pas, remit son chapeau & parla couvert. L'Empereur ordonna au Ducg Alleu gu'on Ducd'Albe de le faire conduire au lieu qu'on faire seurement garder, jusqu'à nouvel or-

Cette grande Journée qui acquit tant de Estat de soire à Charles - Quint arriva le 24. Avril re. 1547- le commença un peu avant midy, sur les du Soleil, quoi que le fort du combat n'ait tiaux l'employerent à poursuivre les ennemis, sais de neuf milles loin, tüant les uns & re que le Champ de Bataille, tout couvert de corps morts, eût plus de trente milles de circuit. Les Lutheriens perdirent Bagage, Munitions, & Vivres. Quant au nombre

nombre des morts, les uns le font plus grand & les autres moindre, mais autant que je l'ai pû favoir avec certitude, il n'alla pas au de-là de dix mille, & 3000. prisoniers, où environ: Car le plus grand nombre des sol-dats Lutheriens estant composé de paisans, qui n'avoient pas accoûtumé de porter les armes, & la pluspart de leurs Officiers n'étant pas capables de les commander, ils prirent tous la fuite. Du côté des Imperiaux, il n'y eut pas plus de 300. morts ou blef-

Charles ariomphant.

A la verité l'Empereur avoit besoin de remporter une telle victoire, pour acquerit de la gloire, & pour meriter à juste ritrele nom d'Auguste & d'Invincible; n'ayant pas eu jusques-là d'occasion, hors celle qu'il eût contre les Barbares à Tunis, de se signaler par quelque fait d'Armes considerable: Mais ce coup d'effay, peut passer, eu égard aux circonstances, pour le plus considerable qu'au cun Prince ait jamais fait: & l'Eglise Romaine avoit sujet assurement, d'en immortaliser la memoire plus qu'elle ne l'a fait, car elle en a ôté la gloire à Charles-Quint pour la donner aux Saints, & à leurs miracles, & je puis bien croire aussi que la Providence de Dieu a bien voulu châtier par un miracle la trop fiere prosperité des Lutheriens, qui avoient resolu de ravir tous les biens Ecclesiastiques, non seulement d'Allemagne, mais encore de delà les Monts. Ainsi ils eurent bien raison de celebrer cette victoire de l'Empereur par des Processions solemnelles & generales. Le Pape Paul III. en ressentit sur tout une joye extré-

Outrême, & comme il avoit auparavant fait III. PART. LIV. II. Publier un Jubilé pour l'extirpation de l'herefe, il en fit alors publier un nouveau, pour la plus grande gloire de Dieu. Mais quelque loye op?!! loye qu'il eût ressentie des avantages que l'Eglie tiroit de cette victoire, il ne laissa pas detre vivement piqué de jalousie, de voir Pampereur devenir si puissant. Il voulut pourtant sauver les apparences, & resolut au premier sauver les apparences, le Cardinal Premier Confistoire d'envoyer le Cardinal Sfondrato en qualité de Legat à latere à l'Em-pereur. S. Siege, pour pereur, tant de sa part que du S. Siege, pour le féliciter d'une si glorieuse victoire, ce que ficent aussi tous les Princes Catholiques de l'Univers Que de V. & particulierement la Republique de Venise, qui lui envoya une magnifique Ambassade.

Cependant Charles, étoit allé avec son Ar-Charles ée chargé mée chargée de butin, camper devant Wit-witemtembergs e de butin, camper devant de la residence de l'Electeur, bergodans la propie recû deux

dans laquelle fon fils, qui avoit reçû deux blessures à la bataille, & avoit été fait prifonier, mais qui plus heureux que son pere avoit trous qui plus heureux que fon pere avoit trouvé moyen de se sauver, étoit entié, avec quelques fuyards qu'il avoit ramafsez, avec quelques fuyards qu'il avoit ran-niere colu de la deffendre jusques à la derniere goutte de son sang, dont il avoit per une une le son sang, dont il avoit per une le son sang de les sires quoi du une bonne partie par ses blessures; quoi qu'il ne bonne partie par ses blessures, qui ne doutât pas que l'Empereur ayant une Armée victorieuse & formidable, ne voudroit pas permettre que cette place demeurât au pas permettre que cette place demonitorio d'un ennemi vaincu, qu'il vouloit enticrement perdre, comme l'évenement pa bien montré. Cependant Sybille fille du buc de Comme l'évente. Duc de Cleves, & infortunée épouse de Jean Fre-

I 4

Frederic, ayant appris l'entiere deffaite de l'Armée, & que son Epoux avoit été fait prifonier, comme c'étoit une femme de beaucoup de courage, avant que de s'abandonner aux larmes, lui envoya plusieurs raffraîchifemens, des habits, du linge, & semblables choses, avec la Lettre suivante.

Lettre de Sybille là fon spoux,

On Seigneur, & mon très-cher Epoux. J'ay Jean Frederic, vôtre prison. Je laissejuger à l'amour reciproque que nous avons toujours eu l'un pout Pautre, avec quelle douleur j'ay appris une telle nouvelle. Mais ma douleur auroit été encore plus grande, si une si fâcheuse nouvelle n'eût été accompagnée du plaisir d'apprendre que vous estes en bonne santé, nonobstant la grandeur de vos disgraces, ce qui a diminué de beaucoup la tristesse de mon cout affligé, qui est agité de mille pensées tristés, comme la mer par des vents contraires. Mais puis que la Providence de Dieu a permis que cela arrivat, il faut se soumettre à ses ordres, & je ne lui demande rien avec tant de zele, que de vouloir vous conserver en santé, afin que vous ayiez toute la forte du corps & de l'esprit dont vous avez besoin. Le bon sens ne me permet pas de vous dire, ce que je devrois vous exprimer en cette occasion, & je suis persuadée que vous le savez si bien qu'il n'est pas necessaire que je le dise. C'est tout ce que j'ay à vous dire, mon très-cher Seigneur & Mary, après avoir soubaité avec toute l'ardeur possible que Dieu vous donme sa grace, avec laquelle vous puissiez supporter avec patience ces coups si terribles de l'aversité. A Wittemberg le 2. Mai 1547.

Sybille Duchesse de Saxe, Vôtre épouse affligée. Cette

III. PART. LIV. II. 201 Cette Lettre fut portée par un Gentil-Réponfe.

homme de la Chambre, & comme c'étoit une Dame fort adroite, elle ne voulût pas la cachetter, fachant qu'en de telles occasions oa ne permet pas aux prisoniers, sur tout aux personnes de cette qualité, de recevoir des lettres fermées. On mena le Gentil-homme devant l'Empereur, & on lui remit la lettre, mais la voyant ouverte, il jugea qu'elle ne Contenoit rien de considerable, & ordonha qu'on la portât au Prisonier, avec tout ce que fon la portât au Pritoniei, a. Gentil-home épouse lui envoyoit. Le Gentilhomme demanda à l'Empereur à genoux la permission de le voir, ce qu'il ne pût obte-nir nir mais on lui fit favoir, que s'il vouloit faire réponse à son épouse, on la lui feroit tenir. tenir: il lui écrivit donc en Allemand la lettre fuivante.

M 4 très-chere Epouse. Je ne suis pas affligé supporter prison, parce que je m'étois préparé à Supporter avec patience tous les revers de fortune qui me ponne patience tous les revers de fortune qui me pourroient arriver, sur tout me voyant pri-Jonier d'un Empereur, fur tout me vojueleur à eu pour le Empereur, dont l'heureuse valeur à eu pour prisoniers avant moy un des plus grands Roys de risoniers avant moy un des plus grands Roys de la Terre, & un des plus grands Papes que Rome Rome ait jamais eu. Je ne laisserois pourtant les gan jamais eu. Je ne laisserois pourtant pas d'être affligé, ma très chere Epouse, si je n'estois assuré de la force incomparable de vôtre dans vôtre de l'amour que vous conservez pour moy dans votre cœur, ce qui m'aidera beaucoup, à sup-Porter avec fermeté les inconstances de la fortune d' Comme, contra de la fortune de l Comme j'entens tout ce que vous pourriez me dire p Par vôtre courte lettre, je suis persuadé que vous entendrer sont lettre, je suis persuadé que vous entendrez aussi tout ce que je pourron vous dire, Go

LA VIE DE CHARLES V. que je ne vous dirai pas. Consolez-vous, comme je me console, soyez assurée que 1e vous aimerai jusqu'au tombeau, & que je suis bien plus le prisonier de vôtre cœur, que celui de mon ennemi-

#### Jean Frederic,

### Vôtre veritable & fidelle époux.

Chirles devant Wittemberg.

Cependant Sybille ne perdoit point de temps à faire tous les préparatifs necessaires, pour dessendre vigoureusement la ville de Wittemberg, que l'Electeur avoit fortifiée pendant vingt ans, pour la rendre imprenable. Les Bourgeois étoient aussi resolus à se bien deffendre. L'Empereur qui croyoit qu'il lui étoit du tout nécessaire de se rendre maître de cette Place, mais qui en voyoit l'entreprise fort difficile, ne jugea pas à propos de s'engager à un fiege qui auroit été long, & l'évenement incertain; il fe con tenta de s'aller camper à un mille, de la raire investir par son Armée & de la tenir is bien bloquée, que rien n'y pût entrer, afin de lui ôter toute communication avec ceux de dehors. Pour se tirer plûtôt d'affaires, il fit agir auprès de Jean Frederic, pour l'obliger à lui remettre la place. Mais le prisonies ne voulût pas écouter de telles propolitions & déclara qu'il perdroit plûtôt la vic, que de remettre volontairement Wittemberg.

de mor: contre l'Elefleur,

35470

Charles irrité par cette réponse, crût être en droit d'acquerir cette Place au dépens de la vie de Jean Frederic, & de le faire mourir à la vue de la ville, afin que les Bourgeois, qu'il

III. PART. LIV. II. 203 qu'il avoit souvent fait solliciter de se rendre, vissent que leur obstination étoit cause, que Pon faifoit mourir leur Prince infortuné, par un spectacle si digne de compassion. Il sit donc affembler le Conseil de guerre duquel étoit Chef le Duc d'Albe son Lieutenant General, homme alteré du fang humain le plus noble, & qui avoit follicité l'Empereur de faire mourir Jean Frederic depuis le premier jour qu'il tomba en son pouvoir. Il ne lui fût Pas difficile de le faire condamner à la mort dans ce Conseil, parce qu'ayant été mis au Ban qui le déclaroit rebelle, il n'y avoit personne qui eût osé opiner autrement qu'à la mort, qu'on publia le matin du 4. de Mai à fon de Trompe par tout le Camp, en ces termes. Nous Charles Empereur &c. avens ordonné & ordonnons que Jean Frederic, autrefois Electeur de Saxe, aura la tête coupée, pour le crime de Felonie & Rebellion contenue dans le

exemple de terreur à tous les méchans. Ce même jour-là, à trois heures aprés dîné Fermeré le Secretaire du Conseil de guerre se transporta quelle il dans la Tente où l'on gardoit le Saxon, qu'il la reçût. trouvas'entretenantavecle Ducde Bruntwic; il lui prononça la fentence, & lui declara qu'il seroit execute le matin du 6. Mai. Ce fut une chose digne d'admiration de voir la force inébranlable de l'esprit de ce Prince qui en écouta la lecture sans changer de couleur, & ré-Pondit de sang froid au Secretaire, aprés qu'il cut achevé sa fonction, L'Empereur à beau faire, il n'aura pas pour cela ma ville de Wittemberg.

I 6

Ban de l'Empire publié contre lui, peine qu'il a encourie & meritée, & afin que sa mort soit un

204. LA VIE DE CHARLES V. temberg. Il prétend en me faifant mourir se deffaire d'un ennemi, mais il trouvera qu'au lieu d'un il s'en fera pluseurs; car mes fils resteront qui dessent vigoureusement Wittemberg. & seront éternellement ses ennemis. Puis se tournant vers son Page, il lui dit sans témoigner aucune émotion, de lui aporter un jeu d'eschess, se mit incontinent à jouer avec le Duc de Brunswick, & témoigna de la joye de lui avoir gagné deux parties.

L'Ele-Reur de Brandeke irg.

Joachim Electeur de Brandebourg, qui étoit alors à une demi journée de là, averti par la Ducheffe Sybille de la fentence qu'on avoit donnée contre son époux, se rendit incontinent au Camp, & avectoute la diligence possible il fible il travailla à obtenir de l'Empereur la grace du prisonier. Jamais Prince n'a témoigné plus d'affection & d'empressement pour rendre fervice à un parent ou à un ami, que Celui-ci en cetre occasion. A lui se joignit le Duc Guillaume de Cleves, dont l'intercession fût encore plus puissante auprés de l'Emporeur, étant gendre du Roy Ferdinand, beau-frere de Jean Frederic, & frere de Sybille sonépouse; aussi cette affaire interessoit l'honneur de sa sœur, & de ses neveux qui étoient en grand nombre.

On de-. mande la grace.

Durant quatre jours entiers ces deux Princes ne firent autre chose que courir de la Tente de l'Empereur à celle du Prisonier, pour tâcher de trouver des moyens convenables en un tel cas. Ces deux Princes ne demandoient autre chose que la vie de celui qui avoit été condanné, avec quelque bien pour vivre honestement avec sa famille. Quoi qu'il depend

III. PART. LIV. II. dependît de la feule autorité de l'Empereur d'accorder cette grace, il ne voulut pourtant rien faire sans l'avoir communiqué au Conseil qui avoit, condanné le Prisonier, pour temoigner l'estime qu'il en faisoit. Les opinions y surent partagées, les uns étant d'avis d'accorder la grace, & les autres de la refuser; mais le plus grand obstacle étoit que le Duc d'Albe, qui y avoit tant de credit, demeuroit ferme à l'execution de la sentence; disant que la conjoncture des affaires vouloit, que l'on fît un exemple de séverité, pour faire peur à d'autres, qui pourroient entreprendre de semblables choses. Cela n'empêcha pas que l'Empereur ne choifit l'avis qui alloit à la clemence quant à la vie du prisonier; il est vrai qu'il la lui sit acheter bien cherement, & par des conditions aussi dures, que la sentence de mort, qui furent accordées & fignées en la maniere suivante le 12. Mai 1547.

## CONDITIONS

Sous lesquelles Jean Frederic obtint fa grace.

Ue Jean Frederic renonçoit dès-lors le, tant pour toûjours à la Dignité Electora-cesseurs, donnant tout pouvoir à l'Empereur veroit bon,

2. Qu'il

206 LA VIE DE CHARLES V.

2. Qu'il remettroit ce jour-là même entre les mains de l'Empereur la ville de Wittem berg & de Gotta, avec tout le Canon qui s étoit, & le tiers des manitions de bouche; de meurant permis à Jean Frederic de prendre les deux autres tiers pour lui, avec tous les men bles & ustenciles. & que les garnisons sorti roient sans Enseignes.

3. Qu'il obligeroit les Saxons à mettre es liberté Albert Marquis de Brandebourg, au quel on rendroit tout ce qui lui avoit été pris.

4 Que de son côté sa Majesté Imperiale et useroit de même à l'égard du Duc Ernest de

Brunswic & son fils.

5. Que les Saxons restitueroient au Com te de Mansfeldt, & de Solms, comme auffi au Grand Maître de l'Ordre de S. Jean en Pruse, tout ce qui leur avoit été pris pendant cette guerre.

6. Que Jean Frederic renonçoit à tous droits qu'il pourroit avoir sur les villes de Mos debourg, Halberstat, Halle, avec promesse de se soûmettre à la Chambre Imperiale, de contribute à la Chambre Imperiale, de contribuer à l'entretien des Officiers de cett

7. Qu'il s'obligeoit de faire donner la li<sup>bet</sup> au Duc How té au Duc Henry de Brunswic & à son siste que le Landgrave tenoit prisoniers, sans qu'il pût rien prétendre, ni entreprendre sur eux. 8. Qu'il renonceroit à toute Alliance,

III. PART. LIV. II. Traité fait contre sa Majesté Imperiale, avec qui que ce pat être, ou contre le Roy Ferdinand son frere, avec serment de n'en faire aucune à l'avenir sans les y comprendre, avec leurs Etâts, & leurs Alliez.

9. Qu'il lui seroit reservé cinquante mille écus tous les ans, tant pour lui que pour ses beritiers & descendans à perpetuité, à prendre Sur l'Electorat, ou sur d'autres Terres qui se-

roient remises au Duc Maurice.

10. Que si sa Majesté Imperiale y vouloit consentir, Jean Frederic pourroit reprendre Pour lui & pour ses heritiers la ville de Gotta, à la charge qu'il en démoliroit les fortifications, sans y en pouvoir jamais faire de nou-

11. Que sous ces clauses & conditions sa Majesté Imperiale vouloit bien user de clemence envers lui, o lui faire grace de la vie, hui pardonnant la peine à laquelle il avoit été condanné, & toute autre peine corporelle, à la charge pourtant, qu'il demeureroit au pouvoir de l'Empereur, ou du Prince d'Espagne Jon fils, & qu'il satisferoit ponetuellement à toutes les conditions du present Traité.

Voilà qu'est devenu l'Electeur Jean Frederic , le premier qui avoit embrassé & professé le Lutheranisme, & tant aidé à la propagation de la Reformation de Luther en Allemagne. Celui qui ne pouvoit tenir dans

208 LA VIE DE CHARLES V. sa peau quelque gros qu'il fût, tant il étoit enflé d'orgueil par l'autorité démesurée ou l'avoit élevé la Ligue de Smalcade, dont il étoit le Chef. Celui qui avoit parlé à l'Empereur & aux Dietes avec tant de hardiesse & de menaces. Celui qui donnoit de la terreur à toute l'Europe, se voyant à la tête d'une formidable Armée de cent mille hommes. Un tel homme s'est pourtant vû condanné à une mort honteuse, oblige à acheter fa grace par tout fon bien, & reduit à vivre en simple Gentil-homme, lui qui étoit descendu de tant de Princes.

Sybille l'Empeseur. 1547.

La Duchesse Sybille & son fils aîné remiva trou- rent ce jour-là même la ville de Wittember au Duc d'Albe, qui y entra pour s'en mettre en possession au nom de l'Empereur, avec 300. chevaux, & 500. hommes de pied; garnison sortant par une porte, pendant qu'il entroit par l'autre. Sur le soir Sybile alla faire la reverence à l'Empereur, accompagnée de Jean Ernest son beau-frere Catherine son épouse, & d'un de ses fils, les autres étant absens. Elle fut encore ac compagnée de deux fils du Roy des Romains fes neveux, de l'Electeur de Brandebourg, qui lui donnoit la main, & de plusieurs auf tres Princes Allemands. Elle étoit vêtue modestement, qu'elle n'étoit pas même ha billée en femme de simple Gentil-homme, fans aucun ornement, ni pierreries. En cet étât elle parût devant l'Empereur, avec la mortification que chacun peut bien penser. Charles V. lui alla au devant jusqu'à la poste de sa Tente, lui sit beaucoup d'honneur, lui III. PART. LIV. II. 209

lui témoigna beaucoup d'affection. Elle se jetta à genoux à ses pieds, fondant en larmes ameres, & fanglots, qui témoignoient une douleur extréme, & qui non seulement arracherent des larmes à tous les affiftans, mais à l'Empereur lui-même, qui eut de la peine à la relever, puis la soûtenant lui-même sous les bras, il la conduisit dans sa Tente. Là tous deux debout l'un devant l'autre, elle lui parla en ces termes, essuyant de temps en temps

fes larmes avec fon mouchoir.

Très-Auguste Empereur, & très-clement Prin-son dis-ce. Je ne doute point que si Jean Frederic mon cours. époux cût sû mesurer, comme il devoit, sa fortune, avec l'une surer, comme il devoit, sa fortune. avec la puissance & la grandeur de vôtre Majesté, il ne séroit pas tombé dans une aussi grande faute, & n'auroit pas tombe dans une dans la dernière desolation, comme il a fait. Mais je ne laisse pas, très-bon & très-clement Empereur, de vous supplier, de ne pas user de toute la ri-Eueur que mérite sa faute, en me rendant entierement malheureuse, & d'avoir plutôt égard à mon innocence & à vôtre generosité Auguste & Royale; moy, qui sans être coupable, suis condannée aussi bien que mes enfans, qui sont ici Presents, & seux qui sont absens, aux derniers malbeurs. Très-clement Empereur, n'obligez pas ces enfans infortunez à pleurer la faute de leur Pere, souvenez-vous plûtôt des services que leurs Prédecesseurs ont rendu à l'Empire, & à l'Au-Suste Maison d Austriche; l'équité dont vous userez envers ces innocens, vous acquerra beaucoup de gloire dans le monde, & l'exemple d'une telle clemence & pieté ne sera jamais oublié dans tous les siecles futurs. Aprés avoit dit ces paroles,

elle

210 LA VIE DE CHARLES V. elle se mit encore à genoux, devant l'Empereur pour lui faire une priere particuliere, & fa Majesté Imperiale l'ayant relevée, elle lui demanda, de permettre à son Epoux de passer le reste de ses jours avec elle, puis que Dieu les avoir me les avoit unis pour vivre & mourir ensembles & que sa Majesté lui avoit accordé la vie. L'Empereur lui répondit avec beaucoup douceur.

Réponfe

Qu'il étoit extremement fâche d'être oblige de del'Em. Paffliger d'avantage, en lui, disant, qu'il avoit pereur. été en partie cause de la grande faute de son époux, par la Clemence dont il avoit envers lui, & que la trop grande confiance qu'il avoit eu en luy, l'avoit rendu plus hardy à les devenir install devenir infidelle. Que pour l'amour d'elle & de fes enfans, il avoit bien voulu, condescendre ant instantes private de l'instantes privat instantes prieres & sollicitations qu'on lui avoit faites de lui accorder la vie, qu'il devoit perdie selon toutes les Loix, & que d'ailleurs il lui avoit laisse de grands revenus capables de le faire vivit bonorablement; quant à ce qu'elle lui demasse doit de la laisser vivre avec son Epoux, dans les lieux qu'il lui laissoit dans la Saxe, il ne pour voit lui accorder sa demande, est ant necessaire a off d'executer les conditions que l'on avoit faites que cependant 6 cependant si elle vouloit suivre son Epoux qui lui permettait lui permettoit, & donneroit ordre, qu'on lui ret, dit tous les hon dit tous les honneurs du à fa naissance, & qu'on lui avoit accontinueurs du à fa naissance, & qu'on avoit accoûtume de lui rendre, dans son premit Estat. Qu'il c. Estat. Qu'il souhaiteroit au reste que son premient pas abusés. n'eut pas abusé de la bien veillance & de l'asset tion au'il lui tion qu'il lui avoit témoignée, pour pouvoir faite plus qu'il n'avoit fait envers luy, & convert elle tout ce à quoi son inclination le porte

III. PART. LIV. II. roit; si la raison & la justice ne l'en empechoient.

qui lui avoit donné la permission de voir son rend vis-Epoux, elle fût le voir & le confoler, ac-Epoux, compagnée des mêmes Princes, dans le quar- & en retier de l'Infanterie Espagnole où il étoit. Ils goir une s'embrasserent si étroitement qu'ils ne pou-les V. voient se separer. On ne voyoit que larmes répandues, & on n'entendoit que soûpirs & fanglots. On permit à Sybille de parler en fecretà son époux en un coin, & puis aiant pris congéde luy, en répandant de nouvelles larmes, elle, elle s'en retourna dans la ville. Le lendemain aprés dîné l'Empereur y fut rendre visite à la Duchesse, accompagné des Grands de sa Cour, & Principaux Officiers de son Armée, & sût mettre pied à terre devant le Palais Ducal. La Duchesse étoit accompagnée des mêmes Princes & Seigneurs qui étoient avec elle le jour precedent lors qu'elle avoit été rendre visite à l'Empereur. Elle fût avec eux recevoir fa Majesté Imperiale au bas de l'escalier & jusques dans la Cour. Charles descendit de cheval hors de la grand' porte du Palais, & vovant la court de la grand' porte du Palais, il doubla voyant que la Duchesse s'avançoit, il doubla le partie de la Duchesse s'avançoit, il doubla le pas pour aller vers elle. Elle étoit habillée comme le jour precedent, fort simplement. Estant proche de l'Empereur elle se mit à genoux, mais il la releva, & la conduisit par la main dans l'appartemant destiné à le rece-Voir. La visite de l'Empereur ne dura qu'un

peu plus de demi-heure, la conversation

Quand elle eut pris congé de l'Empereur, Sibylle

ne roula que sur des choses indifferentes, & il ne s'y passa rien de particulier, finon que

LA VIE DE CHARLES V. la Duchesse en se separant de l'Empereur recommanda de nouveau à sa clemence son infortuné époux, elle même, & ses enfansing nocens. L'Empereur lui fit beaucoup de civilité, & ne vouloit pas permettre, non feule ment qu'elle descendît l'escalier, mais non pas même qu'elle fortît au delà de sa chambre bre, mais il ne le pût obtenir, ni emple cher qu'elle ne l'accompagnât jusqu'à la porte du Palais. Il ne voulût pas monter à cheval qu'ellene fût rentrée, & il ordonna aux Grands de sa Cour del'accompagner jusques dans son appartement, ce qui fût fait par le Duc d'Albe qui lui donna la main.

On tache d'intro-Naples-

L'Empereur estant revenu de cette visite, regût un Courrier de Don Pietro de Tolede l'inquisi-Vice-Roy de Naples, qui lui donnoitavisde la fedition arrivée en cette ville là à cause de l'Inquisition, nous finirons ce second Livre par une relation courte du succez de cette affaiss. Déja depuis long-temps le Pape Paul pressor long-temps le Pape Paul pressor l'Empereur d'établir l'Inquisition Naples croyant qu'il y alloit de fon honney de faire recevoir dans ce Royaume qui fief de l'Egist fief de l'Eglise, & si proche voisin de l'Est Ecclefiastique, ce sacré Tribunal du saint of fice, comme il l'appelloit toûjours. pereur s'en étoit excusé toutes les sois, qu'en lui en avoit fait parler. Mais finalement il fût tellement follicité par le Cardinal Farnete neveu du Pape, qui étoit, comme nous ju vons dit en Allemagne auprès de l'Empereur pour les affaires de la guerre contre les theriens, que pour le porter davantage à contribiler à cette current le porter davantage à contribiler à cette current le porter davantage à contribiler à cette current le pour le porter davantage à cette current le pour l tribuer à cette guerre, il crût être oblige d'a

Par .III . Pag: 212. TRICE DUC



III. PART. LIV. II. Voir cette complaisance pour lui. Il escrivit des Lettres fort pressantes au Vice-Roy là-dessus & lui ordonna, d'établir quoi qu'il en sûts ce Tribunal dans le Royaume, & de le faire de concert avec le Cardinal Reynaud Farnese Archevesque de Naples, neveu aussi de sa Sainteté. Tolede après avoir reçû ces ordres & en avoir conferé avec le Cardinal, ils conclurent, ensemble qu'il falloit publier dans l'Eglise Cathedrale un jour de feste la Bulle du Pape sur la necessité qu'il y avoit d'établir l'Inquisition, sans faire autre chose pour cette premiere fois, Pour voir ce que le peuple en diroit. Cela fut executé, & la Bulle fût publiée dans la Cathedrale par Leonard de Magistris Eyêque de Capri, & grand Vicaire du Cardinal Archevêque, le matin du 3. Avril, qui étoit alors le Dimanche des Rameaux.

Le peuple ne fit pas beaucoup de reflexion onla cette publication, tant parce qu'elle ne propose Parloit qu'en termes generaux, que parce ple. qu'on étoit alors occupé aux devotions Pascales de la Semaine sainte. Cela fit croire au Vice-Roy & à l'Archevêque, qu'ils pourroient facilement & sans bruit établir ce Tribunal dans la ville & ensuite dans tout le reste du Royaume, & qu'ainsi il falloit en faire une expresse proposition au peuple. Le Vice Roy sit assembler imprudemment au son de la cloche de S. Augustin dans la même Eglise le Parlement general, des Deputez des cinq Sieges, au nombre de six de chacun, de des Elûs du peuple ce qui faisoit une grande affemblée. Le Vice-Roy s'y estantrendu, declaration de Maiesté Imdeclara que l'intention de sa Majesté Imperiale,

214 LA VIE DE CHARLE'S V. periale, conformément à celle du Pape, étolt d'établir dans le Royaume le Tribunal du S. Office, que l'on jugeoit très-necessaire, pour tenir la ville & le Royaume purgé de toute tache d'Héresse. Le Parlement ayant cette proposition du Vice-Roy, qu'il étendir fort aulong, commençoit à murmurer, mais il fe retint, & répondit feulement qu'on de libereroit là-dessus ce jour là, & que l'on rep droit réponse au Vice-Roy. Le lendemain matin on lui envoya 12. Deputez à la teste desquels étoit Antonio Grisone Gentil-hom me du Siege de Nido, qui fit la réponte fuivante au nom de tous les autres au Vice Roy.

Difcours

Très-illustre Seigneur. Ce Royaume, & notte Roy. Parable of the solution o l'établissement du Christianisme, pur s, sans ; alle d'aucune home se d'auune heresie, & religieusement attachez à la Foy orthodoxa Foy orthodoxe & Catholique; c'est une chose qu'on peut sustifier a constitue ; c'est une chose qu'on peut sustifier a constitue à constitu peut justifier par toutes les Histoires, & que los tre Seigneurie illustrissime (on ne donnoit pas aloss d'autre sur l'assertifime d'autre qualité aux Vice-Roys) n'ignore pas, alle qui nous Communité aux vice-Roys) n'ignore pas, alle qui nous Gouverne depuis tant d'années. n'ignore pas aussi que le seul nom d'Inquisition d'toure toujours paru odieux, aux Napolitains: que l'on en put donner plusieurs raisons? nous contenterons d'en alleguer une seule, que Royaume estantation Royaume estant plein de faux témoins, de sceletant & de gens sans conscience, il seroit facile de les corrompre par de l'annuelles consciences et l'acceptante de les corrompre par de l'acceptante de l'acceptan rompre par de l'argent & de faire accuser d'hette sie sur la moindre chose, les plus orthodoxes dans la Foy, ce qui depeupleroit en peu de temps ce Royale. me. Qu'il suffise donc, à vôtre Seigneurie illustrissime, de la carrie trissime, de savoir, que cette ville au nom

III. PART. LIV. II. tout le Royaume, dont elle est la capitale, vous déclare qu'elle ne veut pas d'un Tribunal, dont le seul nom donne de l'épouvante, l'Inquisition ne se devant exercer que dans des pais heretiques, & non pas dans un Royaume, dans lequel il n'y a, par la grace de Dieu que des Catholiques. Nous avons encore une autre raison très-forte de n'y pas consentir, c'est que si on établissoit parmi nous le S. Office, on croiroit que nôtre Royaume si pur, Seroit Soupçonné d'heresse, ce qui nous causeroit

beaucoup d'affliction.

Le Vice-Roy répondit à ce discoursenter-sedition, mes confus & équivoques, & rompit incontinent l'actions en le puis en tinent l'assemblée du Parlement : puis en ayant conferé avec l'Archevêque, ils deliberetent de passer outre par les voyes Ecclesiastiques. Le matin du 4. Mai, ils firent publier un Edit pour l'établissement du S. Office, dont le Tribunal seroit dressé dans le Palais Archiepiscopal, & on sit afficher l'Edit à la porte de l'Eglise Cathedrale. A la vue de cette affiche toute la ville se souleva, & on se mit à crier par tout, qu'on ferme les boutiques, aux armes, aux armes. Un certain. Thomas Anello de Surrente se fit chef des rebelles, lequel accompagné d'une grande multitude de peuple, courût à l'Eglife Cathedrale, & déchira l'Edit de sa propre main, & le padais Archi-Episcopal courût grandrisque d'être pillé. Le Vice-Roy fit ce qu'il pût Pour appaiser la sedition, mais le peuple proton proton : autreroit japrotesta à haute voix qu'il ne quitteroit jamais les armes jusques à ce que sa Seigneurie illustrissime, en eût écrit à sa Majesté Imperiale, en eût écrit à sa Majesté Imperiale riale, & qu'on en cût reçû une favorable ré-

ponse

216 LA VIE DE CHARLES V. ponse. L'Empereur ayant reçû cét avis gel fedition depuis que le courrier étoit partiel fût fort effrayé, & renvoya incontinent le même courrier, avec ordre au Vice-Roy, d'affûrer de sa part en termes les plus convernables selon se nables selon sa part en termes les plus con nables selon sa prucence, son trè-fidelle peuple de la ville de Norte peuple de la ville de Naples, qu'il donnerolle ordre à toutes choses en temps & lieu, réponde qui estant faite au peupie ne lui fût guest agréable. agréable, comme nous le verrons au fuive fuivant: cependant mon Lecteur se content tera, que je mette pour la fin de celui-cy la Lettre que Charle Lettre que Charles-Quint écrivit au Pape au fujet de la viole sujet de la victoire qu'il avoit remportée le Lutheriene les Lutheriens, & la réponse du Pape sur le même sujet.

# A SA SAINTETÉ,

Nôtre Seigneur le Pape Paul III. Vicaire de J. Christ en terre.

Charles par la misericorde divine Empereul des Romains &c. lui fouhaire salut & lor gue vie, pour le bien de la Chrêtiente.

Rès-saint Pére. Aprés avoir baile de cœur, les pieds de vôtre Sainteté, je que le devoir d'un fils envers le Vicaire de Saintelé Christ, je rendrai compte à vôtre Saintelé pour

III. PART. LIV. II. 217 Pour m'acquiter de ce devoir filial, du succez que Dieu a donné à nos armes dans cette derniere occasion, quoi que je ne doute pas Qu'elle n'en ait deja été plus exactement informée.

Pour n'être pas long, je dirai à V. S. que Dieu a beni les armes des Catholiques, contre cette très puissante & infernale Furie, ce monstre d'Hereste, qui croyoit engloutir toute la Chrêtienté, comme elle avoit déja devoréles plus Saines & les plus nobles familles d'Allemagne. Notre Victoire ne pouvant être ni plus considerableni plus glorieuse, j'ay tout le sujet du monde de m'humilier devant Dieu, & de benir sa misericorde, qui a voulu se servir de moy dans cette guerre comme d'un instrument en sa main Pour procurer un figrand bien à l'Eglife, acquerir un si grand repos & seureté à la veritable Chrêtienté, tant de Gloire au saint Siege, Suerre qui est d'une si grande consequence à la Religion Catholique, qui seule doit être regardée comme nôtre commune mére.

Je ne pretens autre chose, très-saint Pere de tout ce que j'ay fait que la seule satisfaction, d'avoir été choisi de la misericorde de Dieu pour être le Chef, qui a commandé tant de zelez champions de Jesus-Christ, qui ont si vaillammen. ment combattu pour la deffense de sa juste & Sainte cause, en un temps, où les heretiques pleins d'orqueil pensoient engloutir l'Europe en-

Part. III. K

LA VIE DE CHARLES V. tiere, comme ils avoient déja fait de la plus grande partie de l'Allemagne. L'Hydre est deja abatue, saint Pere, & ses chefs or gueilleux qui s'étoient soulevez contre moy, jusqu'à per dre le respect quim'étoit dû, dans tant de manifestes qu'ils ont publiez contre moy, tant ils se tenoient assurez de la Victoire, sont main-

tenant mes prisoniers.

Comme on n'a jamais deffendu de cause plus juste que celle-cy, & où il s'agisse tant de l'interest de la gloire de Dieu, on ne pou voit que s'attendre à une grande Victoire fui des ennemis qui ne pouvoient être vaincus que par le seul bras du Tout puissant. Il est certain. tain, Très saint Pére, que c'est à lui seul que nous devons tous les biens & avantages, que la sainte Religion Catholique va tirer de cette Vistoire. Sans lui nos forces n'auroient podele affez, orandes par assez grandes pour en venir à bout; ces ser taires Impies ayant mis sur pied une Armee annombrable de gens de leur parti ; d'autant plus éclairez, courageux, obfinés d deffendre leur rebellion contre Dien la contre moy, qu'ils étoient aveugles quant à li Foy.

Ainsi, avec tout le respect silial & le plus grand zele que je dois à vôtre Sainteté; Par mon caractère, je vous felicite comme Vicaire de Jesus-Christ, de tous ces grands avantes ges, que l'Eglise, dont vôtre Sainteté est le digne

III. PART. LIV. II. chef, & le Pasteur des Pasteurs, vient de remporter sur les Heretiques. Le zele de vôtre Sainteté, qui a contribué à cette entreprise, par une sigrande profusion d'or, tant de troupes choisies, & sur tout en y envoyant son propre sang. Pour être exposé aux plus grands perils de la Suerre, est d'un trop grand prix, & d'un trop grand exemple, pour être seulement loué celebré par les hommes; vôtre Sainteté en doit attendre la recompense, par une longue vie, de Dieu, dont il soutient avec tant de gloire la qualité de son vicaire en terre, & particulierement d'avoir ajoûté à tous ces secours tant de Jubilez universels, & tant de prieres particulieres, qui nous ont sans doute principalement attiré une si grande benediction.

Je suis sur tout infiniment obligé à V. S. de ce qu'elle a bien voulu par une genereuse resolution se priver de la personne de Mons. le Cardinal Farnese son neveu, qui lui est si necessaire pour la soulager du poids du gouvernement, & de l'avoir envoyé en qualité de Lece qui m'a été extrémement agreable. Aussi qui ai je donné conformément au commandement que vous lui aviez donné sur vôtre Armée, la fait connoître par de bons essets que ce n'est pas sans raison qu'ilporte le nom d'Alexandre:

Tay pris souvent plaisir, de le voir raisonner avec solidité & maturité dans les conjonctures, & les deliberations les plus importantes, où j'ay voulu qu'il assistat, pour le bien de més affaires.

Je ne dois pas taire aussi à V.S. que les trois Legions d'Infanterie, & les 600. che vaux-legers qu'elle a envoyez sous le commandement du Seigneur Ottavio Farnese son ne veu, digne frere d'un tel Cardinal, & & l'autre dignes neveux d'un si grand oncle; ont donné beaucoup de satisfaction à leurs Of ficiers, & que les Officiers ont fait admire deur valeur à tout le monde. Les principaux Officiers de mon Armée, qui ont eu occasion de les observer de plus prez, en parlent avec beaucoup de louange, & pour moi je donne raitoûjours la qualité de bon & de courageux foldat à Ottavio, & vôtre S. doit avoir de la joye, des bons services qu'ils ont rendus l'un G l'autre en cette guerre.

Je me remets de tout ce que V. S. pourroit souhaiter de savoir de plus particulier sur cette affaire, aux relations que vous en feront de bouche Messieurs vos neveux, qui vous epar gneront la fatigue d'une longue lettre. Je n'ay pas encore deliberé sur les suites de cette Victoire, mais je n'entreprendrai rien que pour la Gloire de Dieu, & de l'Eglise. Cependant humilié avec respect devant vous qui estes le

legitime Vicaire de J. Christ, je demeure. Le-26. Avril 1547.

De vôtre Sainteté.

Le très-devoué serviteur, & sils très-obeissant.

#### CHARLES

L'Ambassadeur de Charles-Quint presenta Charles Cette lettre au Pape. A peine avoit-il ache-dans vé de la lire, qu'il sit ordonner aux courriers Conss. d'aller mander le Consistoire pour le lende-toire. main. Le Pape y alla en personne, & aprés yavoir faitla lecture de cette lettre, il se mit à donner mille louianges à la modestie & à la clemence de l'Empereur, qu'il qualifia de tres-grand & d'invincible, & il n'y eut sorte de louange qu'il ne lui donnât. Il y eut pourtant des Cardinaux qui ne manquerent pas de dire ensuite enplusieurs lieux, que sa Sainteté n'avoit pas fait faire la lecture de cette lettre, Pour avoir lieu d'exalter les louanges dues à Empereur, mais parce qu'elle étoit pleine de celles de sa personne, & de sa famille. Mais que seroit-ce si les actions des Princes n'étoient Pas sujettes à être censurées aussi bien que celles des autres? Quoi qu'il en soit, le Pa-Pe fit réponse à l'Empereur ce même jour là, & dans ce même Consistoire, il nomma pour Legat à latere le Cardinal Sfondrato, pour l'aller feliciter de sa part. Voici la réponse qu'il lui fit.

· A nôtre

A nôtre très cher fils en Jesus-Christ, Charles-Quint, Invincible & très-grand Empereur des Romains.

Le Pape Paul III. Serviteur des Serviteurs, vous souhaite Salut, & la continuation de la benediction du Ciel, sur vous & sur vôtre très-auguste maison.

Bien-aimé, & très-cher fils.

Otre Lettre nous a donné autant de joje, par la pieté dont elle est remplie, que par ce qu'elle nous a appris des grandes benedictions, que le Ciel a versées sur vous. Vôre humilité, & modestie exemplaire envers le Redempteur du monde & encette occasion vôtre Liberateur en particulier, vous acquerront plus de gloire, que vos Victoires, quelque considerables qu'elles soient, parce que ces victoires ne vous feront bonneur que devant les hommes, au lieu que vos saintes vertus réjouir ront les Anges.

La moindre partie, bien-aimé fils, des Palmes & des Lauriers, que vous venez de cueil-lir par le zele de vôtre cœur, & la valeur de vôtre épée, suffiroit pour rendre orgueilleux les plus grands Capitaines du fiecle; car d'ordinaire on ne combat que pour sa propre gloire, lus

III. PART. LIV. II. 223

Jouvent même que pour l'interest, au lieu que vous, mon cher fils, aprés n'avoir combattu que contre les ennemis de Dieu, pour dessen-dre sa cause & celle de l'Eglise, & pour empêcher que la plus saine partie de la Chrêtienté, deja trop infectée en quelques Provinces ne devint la victime de la fausse Heresie, vous vous dépouillez, avec tant d'humilité de tout merite, pour en donner toute la gloire à celuis qui fait tant de cas d'être appellé le Seigneur des Armées, & qui seul peut & sçait donner la Victoire, à qui il veut & comme il le juge à propos, comme il vous l'a donnée en cette

occafion.

Pour vous élever à l'Empire, bien-aime fils la misericorde de Dieu a renversé tous les obstacles, & passé par dessus les Loix humaines qui s'opposoient à vôtre Election. parce qu'elle Voyoit deja, avec cet œil divin toûjours ouvert Sur la sainte Epouse de Jesus-Christ, combien votre personne, votre valeur, votre Prudence, vôtre zele, vôtre bras lui étoient necessaires, Pour s'opposer aux furies Infernales qui commençoient à naître & à pulluler, en même temps que d'autre semblables furies parurent contre cette sainte épouse, savoir l'Impie Martin Luther premiérement pour la corrompre & Solyman aprés lui pour detruire & déchirer toute la Chrêtienté, à quoi ils n'auroient que trop reusti l'un & l'autre, si vous n'eus-K 4.

224 LA VIE DE CHARLES V. fiez arrêté leurs desseins par la valeur de vo

tre épée.

Le Ciel ne pouvoit pas choisir, bien aime fils, dans des temps semblables, un Empereul plus zélé ni plus grand que vous, pour en faire un autre Jason, d'autant moins sabue deux qu'il est Chrêtien, pour abbattre ce cruel Dragon, qui a dévoré tant de Royaumes qui appartenoient à l'Eglise, & tant d'Eglises dans l'un & l'autre monde; ni un Hercule plus faint & plus glorieux, pour couper les méchanses testes de cette Hydre, qui ayant pris nats Sance dans l'Eglise, a ensuite empoisonne la propre Mere. Ce ne fut pas sans sujet aussi que depuis vôtre enfance, la benediction du Ciel vous destinoit tant de Couronnes & d'E adts, pour vous rendre puissant & invincible aprés quoi il ne faut pas s'étonner si vous rem portez de si grandes victoires.

C'est de vous aussi, Invincible Champion de Jesus-Christ, que l'Eglise Catholique espere, aprés ces glorieux progrez, d'être toujours triomphante, sous la protection de vôtre fide le épée, & de porter ses conquestes rapides o considerables dans les Provinces & les villes, d'où elle avoit été bannie par la violence des Infideles, & par les malignes suggestions de Pherefie dans l'esprit des peuples. Comme noss ne doutons point, de la pieté & de la genero sité de vôtre cœur pour les actions augustes, 9113

qui interessent si considerablement le service de Dieu, aussi vous promettons-nous de concourir de nôtre part à seconder vos saintes resolutions, & vos pieux desseins, non seulement par les revenus temporels des Estats du S. Siege, mais aussi par les dîmes, & autres secours saints, sans y épargner nôtre propre sang, & le peu de bien qu'il y a dans nôtre maison.

Cependant nous nous réjouissons, Invincible of grand Empereur, de vos glorieuses vi-Etoires, qui rendront immortel vôtre nom dans tous les siecles futurs: & nous esperons que vos courageuses actions, qui sont estimées de tout le monde, serviront aussi d'exemple d ceux qui, aprés que le Ciel vous aura donné une vie longue & heureuse; vous succederont à l'Empire, pour les porter à conserver avec zéle les grands progrez, que toute la Chrêtienté attend de vôtre bras de de vôtre zéle, à quoi nous ne manquerons pas de contribuer par nos prieres. Cependant nous vous embrassons Paternellement, & vous donnons nôtre benedistion, nous remettant du reste, à ce qui vous Sera dit de bouche par nôtre cher frere le Cardinul Sfondrato, que nous vous envoyons pour Legat. Donné à Rome sous l'aneau du Pescheur, le 16. Mai 1547.



# LA VIE

weinen DE

# CHARLES V.

III. PARTIE. LIVRE III.

Contenant les Années 1547. & 1548.

## ARGUMENT.

Divisions survenièes à l'occasion de la prison fon de Jean Frederic. Les Allemands pretendent le garder & pourquoi. Aures raisons des mêmes. Astion courageuse de l'Empereur contre les foldats mutinez. On traille à la reconciliation du Landgrave. Contest conclue, & sous quelles conditions deviant de les trouve dures. Il se presente deviant les trouve dures.

III. PART. LIV. III. le Trône de Charles V. Avec quelles soumissions. La honte qu'il eut de se voir à genoux au milieu de tant de gens. Discours que fit son Chancelier pour lui à l'Empereur. Réponse de Ja Majesté Imperiale. Il en est mortissé. Le Duc d'Albe lui donne à souper. L'arrête pri-Sonier. Le Landgrave croit avoir été trompé Par les Electeurs de Saxe & de Brandebourg-Ils travaillent inutilement pour sa liberté. Charles-Quint accusé de perfidie en cette occasion. Conseil donné au Landgrave par les deux Electeurs. L'Empereur mande la Diete d Ausbourg. On y follicite la liberté du Landgrave. Le Marquis de Brandebourg bien rech de l'Empereur. Jean Frederic demande la grace de pouvoir aller pour deux jours d Wittemberg. On la lui accorde & on l'y conduit sous bonne escorte. Les Lutheriens fort affoiblis. Discours de l'Empereur dans la Die-P. Il donne audience publique au Legat du Pape. Soupçons que prennent les Lutheriens de cette ceremonie. Pourquoi il ne fut pas parlé de Jean Frederic dans la Diete. Diverses particularitez & remarques là-dessus. On y parle du Landgrave & pourquoi. Charles-Quint prend des soupçons de la Maison Farnese. Est mécontent du Pape. Raisons. Le Pape Soupçonne l'Empereur. Il croit que eclui-ci le veut tromper. Déplaisir du Pape de Voir contremandé le Concile qu'il avoit assemblé. K 6

228 LA VIE DE CHARLES. V. Sa blé. Procedé de Pierre Louis Farnese. conduite est méprisée. Conjuration contre lu avec plusieurs particularitez. Il est tue par les conjurez. Pronostics sur sa mort. Il neglige quelques avis qu'on lui avoit donnez. marques sur les coups de la Providence. Plus ample description de la conjuration & de son execution. Ordres donnez fort à propos. bien ce dessein reiissit avantageusement dans toutes ses circonstances. La conduite des Conjurez louée. Deux Secretaires de Pierre Louis arrêtez. La ville de Plaisance tombe au pour voir de Charles V. Déplaisir feint de l'Emp pereur sur cette mort. Il envoye un Ambassa deur au Pape, pour lui faire des complimens de condoleance. Legat du Pape à l'Empereur, pour l'exorter à rendre Plaisance. Réponses de Charles Di rendre Plaisance. de Charles. Plusieurs negotiations entre le pe & l'Empereur. Attachement de l'un G de l'autre à leurs propres sentimens. Les jets de division s'augmentent. Charles envo protester contre les Legats, & le pretendit Concile de Boulogne. Politique de Charles V. Sur ce sujet. Pretentions du Pape sur Plais sance. Réponses de l'Empereur. Autres Ravilles Sons de l'Empereur, & les réponses du Parte. Negotiation du Cardinal de Lorraine avel Pape contre l'Empereur. Propositions du Roy de France pour lui faire la guerre. Le Paper les vergettes des lui faire la guerre. les rejette & pourquoi. Seances inutiles de la

III. PART. LIV. III. Diete d'Ausbourg donnent du déplaisir à Charles. Il reçoit des Ambassadeurs de plusieurs Princes. Revolte en France. Les rebelles demandent du secours, & la protection de l'Empereur. Generosité de l'Empereur à rejetter cette demande. Plusieurs choses remarquables. Charles sillicité par les siens de se prévaloir de l'occasion & de proteger les rebelles. Il en rejette la proposition, discours qu'il fa t là-dessus Muley Asen va demander du secours à (barles, & comment il est reçû. Il a été mal insormé de la Rebellion de Naples. Les Napolitains lui envoyent des Députez. Le Vice-Roy en est faché. Il écrit afin qu'ils fusent mal reçûs. Mépris que l'Empereur en fait. Discours du Député Sangro à Charles V. Réponse douce qu'il lui fait. Il lui ordonne de s'en retour-ner. Comment il fut reçû à Naples. Lettre de PEmpereur au Peuple trouvée fort offensante. Nouveau tumulte. Action genereuse du Prieur de Bari. Discours qu'il fait pour appaiser le Peuple irrité. Avec quelle habileté il l'appaisa. Sedition entierement calmée. On envoye des Députez pour rendre obeissance au Vice-Roy. On fait un Traité. On publie une amnistie. On en excepte plusieurs Chefs du parti. Charles envoye un Evêque pour informer du tumulte. Le Vice-Roy contraire au peuple. Autres Députez, de la ville de Naples à l'Empereur. Il fait publier une nouvelle amnistie. On delivre les prisoniers. Puissance & autovité du Vice-Roy. Pasquinade contre Charles V. Eteonor Reine de France fait dessein d'alles demeurer en Flandre. Le Roy Henry son beaufils lui accorde tout ce qu'il peut. Lique entit le Roy de France & les Suisses.

Differens P Endant que Charles-Quint étoit à Hall en Saxe, occupé à donner les ordres neces faires pour l'Armée, il arriva une grande & de la prifon de dangereuse dispute entre les Troupes Espas lean noles & les Allemandes. Les Allemands Pretendoient que l'Empereur leur avoit fait un 1547. grand affront, d'avoir commis la garde de Jean Frederic aux Espagnols, & de l'avoir mis dans leur Que Espagnols, & de l'avoir mis dans leur Quartier, pour y être gardé par un Regiment de un Regiment de leur Nation. Les principaux Officiers Allemanier. Officiers Allemands en faisoient de grandes plaintes, disant que l'Empereur témoignoit en cela, qu'il doutoit de leur fidelité tant de fois éprouvée à son service, & ils en furent fi irritez, qu'ils firent resolution de l'enlevel aux Espagnols. Ceux-ci s'y opposerent en les Chefs de l'une & de l'autre Nation en vinrent aux groffes injures, resolurent de rein miner leur different par les armes, & deux Regimens, un Espagnol & l'autre Allemand

fe rangerent en bataille.

Action Charles-Quint averti de ce defordre, dont de Char il voyoit les fâcheuses suites qu'il pouvoit les.

avoir, y courût comme un foudre à bride abbatue. Il arriva justement comme ils commençoient à se battre, & malgré tout ce que pûrent faire les Officiers & les Gardes qui

III. PART. LIV. III. l'accompagnoient pour le retenir, il se jetta avec colore & furie au milieu du combat l'épée à la main, ayant à son côté le Duc d'Albe. Il tut obligé de la tremper dans le sang de deux Officiers qui oserent lui resister; & d'une voix haute & avec colere, il commanda à tous de mettre les armes bas dans le moment à peine d'être pendus. En même temps il fut obei, & les deux Regimens jetterent à terre leurs arquebuses & leurs épées: & après avoir usé de quelque rigueur envers quelques Officiers, il parla avec beaucoup de douceur à tous, les contenta, & leur fit re-Prendre les armes, après que les Commandans fe furent embrassez. Mais la garde du Prisonier demeura entre les mains des Espagnols. Ceux qui en jugerent sans passion, trouverent que les Allemands étoient mal fondez, de prétendre avoir la garde du Prisonier, sous pretentre qu'il étoit de leur nation, car c'étoit à cause de cela même qu'on ne devoit pas le mettre entre leurs mains. Au lieu que les Espagnols étoient fondez en raison, parce que Jean Frederic avoit été fait prisonier (ce qui étoit essentiel) par quatre Espagnols.

Mais comme Jean Frederic & le Landgra-On tra-ve de Hesse, qui avoit eu le bonheur d'écha-reconci-per. per, avoient un interest commun en cetteliation affaire · ceux qui s'étoient employez pour le grave. premier trouverent à propos de s'employer aussi pour l'autre. La verité est que le Landgrave avoit été invité au bal, tant pour embraffer le Lutheranisme, que pour faire la guerre à l'Empereur, par cet Electeur, de sor-

232 LA VIE DE CHARLES V. te que comme leur disgrace étoit commune il falloit qu'aprés la tempeste ils eussent aussi un pardon commun de leur faute. Ainsi les mêmes Mediateurs, qui avoient fait la pais de Jean Fredericavec l'Empereur, s'employerent pour obtenir la grace du Landgrave. Mais ils trouverent beaucoup de repugnance dans l'esprit de Charles-Quint, qui leur se pondit fierement qu'il ne vouloit pas faire de Traité avec un Rebelle. Ce que les Media teurs pûrent tirer de sa bouche de plus favor rable, ce fûrent ces paroles: Que le Lande grave vienne me demander pardon, & je ish nets de lui donner la vie, & que du reste remette à ma discretion, & à ma clemente, tout ce qui s'aisse tout ce qui se pourra faire au delà en sa favell.

Chose que le pourra faire au delà en sa favell. Chose que les Mediateurs ne vouloient pas faire. faire, & que le Landgrave fier comme il étoit n'auroit jamais fait aussi. Enfin pourtant après plusieurs instances & prieres, on fit la paix aux conditions suivantes.

Traité contenant les Conditions fous lesquelles le Landgrave ob, tint sa grace.

I. Q Ue le Landgrave viendroit en person ne devant l'Empereur lui demandi pardon en public de la lander pardon en public & à genoux.

2. Qu'à l'avenir il se comporteroit avec le respect & l'obéissance qu'il devoit à sa Majeste Imperiale.

Imperiale.

3. Qu'il

III. PART. LIV. III.

3. Qu'il obéiroit ponctuellement à toutes les Loix établies pour le bien de l'Empire, & le repos de la Chrêtienté.

4. Qu'il se soumettroit à la Jurisdiction de la Chambre de Spire, & contribueroit de sa

Part à la maintenir.

5. Qu'il payeroit comme les autres fa part des fraix necessaires pour l'entretien de cette Chambre.

6. Qu'il contribueroit aussi sa portion pour

le secours de la guerre contre les Turcs.

o de confederation avec qui que ce fût, o Particulierement à la Ligue de Smalcade, G qu'il en remettroit une expedition à l'Empereur.

8. Qu'il ne feroit à l'avenir aucune Ligue Jans y comprendre l'Empereur & le Roy Ferdinand son frere.

9. Qu'il ne donneroit jamais passage dans ses Etats aux ennemis de l'un ni de l'autre.

Qu'il n'accorderoit sa protection à aucun de ceux que l'Empereur jugeroit dignes de punition.

11. Qu'il seroit obligé de châtier ceux de Ses Sujets qui prendroient les armes contre l'Empereur.

2. Qu'en cas de besoin il donneroit passage à l'Empereur ou à ses Troupes dans ses Etats.

13. Qu'il

234 LA VIE DE CHARLES V. 13. Qu'il rappelleroit tous ceux de ses sur qui surgein jets qui servoient contre l'Empereur, & que cas de desobéissance il confisqueroit quitt jours après tous leurs biens au profit de l'Em

pereur. 14. Qu'il compteroit à sa Majesté Impe riale, dans l'espace de quatre mois la son me de 150000. écus, pour les fraix de

15. Qu'il demoliroit entierement toutes le Forteresses & Citadelles, hors celles de College de Col sel, & de Zingenheim, & obligeroit les gol" nisons à entrer au service de l'Empereur.

16. Qu'il ne pourroit fortifier aucunt le Places sans on properties de l'Empereur. Ses Places sans en avoir une expresse permis-fion de sa Marca! I

sion de sa Majesté Imperiale.

17. Qu'il remettroit entre les mains di l'Empereur toute son Artillerie & tout ce qui peut servir à la guerre, & qu'il seroit au le voir de la Marie de voir de sa Majesté de lui laisser ce qu'il seroit au jugeroit necessaine Forteresses cy-dessus qui lui demeuroient.

18. Qu'il mettroit en liberté le Dut per de Brunswig de ry de Brunswic & son fils, avec la restitution de toutes la mettroit en liberté le Durind de toutes leurs Terres, & qu'il rendroit libre les sujets dudies les sujets dudis Duc, du serment de fident qu'il leur appir son, du serment de fident qu'il leur avoit fait faire, & traiteroit lui des justes de lui des justes dommages.

19. Qu'il rendroit au plustôt tout ce qu'il oit pris tant les "u plustôt tout ce qu'il avoit pris tant sur l'Ordre des Chevalles

III. PART. LIV. III. de S. Jean de Jerusalem, que sur l'Ordre Teutonique.

20. Qu'il n'entreprendroit rien contre le Roy de Danemarc, ni contre aucun de ceux qui avoient suivi le parti de l'Empereur, ou donné du secours audit Roy.

21. Qu'il mettroit en liberté tous les prisoniers de guerre sans en pouvoir prétendre aucu-

ne rançon.

22. Qu'il répondroit devant tel Tribunal que de raison aux demandes qu'on lui pourroit

faire en Justice.

23. Que ces conditions servient approuvées ratifiées par ses enfans, comme aussi par la Noblesse, & la Bourgeoisse, avec obligation de remettre ledit Landgrave entre les mains de l'Empereur, en cas qu'il vint d manquer d'accomplir tout ce qu'il promettoit Par le present Traité.

24. Que l'Electeur de Brandebourg, & Maurice, nouvel Electeur de Sane, & le Comte Palatin demeureroient garens & cautions du present Traité, avec obligation d'employer leurs forces pour le faire executer, en cas

d'infraction.

Le Landgrave trouva ces conditions dures Il trouve & infupportables: Quand il en dit son fenti-dicions ment au Secretaire d'Etât de l'Electeur de dures. Brandebourg, qui fut les lui porter à Caf-fel. sel, il lui répondit, vôtre Excellence (on ne don-

donnoit pas alors d'autre qualité aux Princes) entend trop bien les loix de la Guerre pour ne pas savoir, que celles d'un vainqueur sont toujours durcs. Il fit quelque difficulté d'abord de les signes, mais voyant qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de se tirer d'affaires, il signa. En consequence de ce Traité on leva le Ban de l'Empire qui avoit été publié contrelui, on lui donna la grace de sarebellion, & il fut retablidans ses anciens droits, en la maniere que nous le dirons ci après.

LeLandgrave fe prefente devant l l'Empereur.

Enfuite l'Empereuralla à Hall, comme au lieu le plus commode, & là le Landgrave Philippe le vint trouver le dernier jour de Mai. Il entra dans la ville accompagné de cent hommes à cheval tous magnifiquement miss & sur tout le Landgrave, qui portoit un habit superbe, ce qui étoit assez mal entendu en une telle occasion, où il alloit demander pardon, & faire satisfaction de sa faute, Les Espade paroître en si grand' pompe. gnols le trouverent fort mauvais, & cela ne plût pas à l'Empereur lui même. Il fut loger dans l'appartement de l'Electeur Maurice fon gendre, & le lendemain il fut accompagné à l'audience par les deux Electeurs de Sa xe, & de Brandebourg. L'Empereur l'attendit, affic fon Control dit affic fon Control dit affic fon Control dit affic fon Control de l'année de la control de l'année de la control de l'année de la control de la co dit, assis sur son Trône, environné d'une foule de grands Seigneurs de toutes Nations? qui y étoient accourus de toutes Nation your cette cares pour soir cette care pou voir cette ceremonie. Le Landgrave fut sur pris de trouver là tant de Noblesse distinguée. Quand il fut devant l'Empereur, le chapeau à la main depuis la porte de la falle, il se mit à genoux au pied du Trône, à sa gauche mit mit aussi à genoux son Chancelier, un peu derriere lui. Mortissé de se voir en cette posà son Chancelier d'expliquer se sentimens à son Chancelier d'expliquer se sentimens à serents. Ce qu'il sit en la maniere suivante.

Serenissime, Très puissant, invincible, & très-Discours
vieum De, Très puissant, invincible, Monarque, du Changlorieux Prince, Roy, Empereur, Monarque, duChan-Dhilione Land celier. o mon très-Clement Seigneur. Philippe Land-celier. grave de Hesse, ayant grievement offense vôtre Majesté Imperiale dans la guerre presente, lui ayans l'imperiale dans la guerre presente, lui ajant donné sujet de lui faire sentir sajuste colere, & s'étant rendu digne du plus severe châtiment: sa faute estant même de beaucoup accrue, & par consequent aussi la punition qu'il a meritée pour avoir sollicité & induit d'autres personnes à tomber dans le même crime; vôtre Majesté pourroit vec in le même crime; vôtre Majesté pourroit avec justice lui infliger le plus severe châsiment: Je vous Je pultice lui infliger le plus severe con de sou-mission declare de sa part avec beaucoup de sou-fission. mission qu'il est extrémement fâché de ce qu'il a fait, 6 que u'il est extrémement fâché de ce qu'il a fait, gue pour l'execution de tout ce qu'il a promis à voire pour l'execution de tout ce qu'il a promis à Offre Pour l'execution de tout ce qu'il april de le les Majesté dans le Traité qu'il a fait avec elle, le rouins, lui, ses is e Majesté dans le Traité qu'il a jan un le se le remet absolument entre vos mains, lui, ses chât. Etats, & tout ce qu'il possede, & vous donne une autorité entiere d'en dissoser comme vous le trouverez bon.

Cependant prosterné à vos pieds il supplie vôtre el missifque clemence, & vôtre auguste grandeur sum par les entrailles de la misericorde du Seition de vouloir lui pardonner, d'user de miserie de la ever de compassion envers lui, & de lever lui, lui permettant de pouvoir jouir tranquile lui, lui permettant de pouvoir jouir tranquile lui les Terres, & de gouverner ses sigles l'igle grace & pardon. Pour lui il declare aujourd-

238 LA VIE DE CHARLES V.
jonrd'huy pour toujours, qu'il reconnoît wôtre M.
J. pour son seul & Legitime Seigneur, Prince &
Empereur, elevé à cette Dignité par la volonté
de Dieu, & par une sacrée & legitime election.

Il promet aussi d'obeir a V. M. & de faire tant pour son service, que pour celui du S. Empire tout ce à quoi il est obligé en qualité de bon sujet, promettant & jurant de demeurer toute sa vie dans cette inviolable fidelité, & de ne jamais rienfaire de contraire au service de V. M. Il souhaiteroit Seelement d'avoir des forces suffisantes pour lui rendre des services qui repondissent à la reconnois Sance qu'il est obligé d avoir pour elle. V. M. reconnoîtra au reste par de bons effets que le Landgrave de Hesse & ses descendans observeront ponctuellement tout ce à quoi ils se sont obligez par le Traité, & par les conditions que vous avers Voulu leur imposer. Il confesse que sa faute auroit merité ou une prison perpetuelle ou la mort, mais il espere que V. M lui pardonnera, & qu'elle lui fera sentir les effets de sa souveraine cleтенсе.

Pendant que le Chancelier parloit à l'Empereur au nom du Landgrave, tout le monde avoit les yeux arrêtez sur lui, & chacun reconnût que c'étoit plûtôt par necessité qu'il parloit de la sorte que par le mouvement de son cœur. Il ne laissa pourtant pas toutes les fois que le Chancelier disoit, vôtre Majesté, de faire une profonde reverence. Aprés ce discours que l'Empereur écouta avec beaucoup d'attention, il ordonna de demander au Landgrave, s'il confessoit du cœur, tout ce que son Chancelier avoit dit de bouche, il répondit qu'oui, aprés quoi il commanda à un de ses

III. PART. LIV. III. III. PART. LIV. III. fart, ce qu'illui avoit ordonné de lui dire, de qu'il fit en la maniere suivante.

Sa Majesté Imperiale, nôtre très-clement Seiveura, oui tout ce que Philippe Landgrave de Réponse

Hesse a oui tout ce que Philippe Luna.

Les a fait dire de sa part par son Chancelavoir qu'il a aussi approuvé de sa propre bouche, Savoir qu'il a aussi approuvé de sa propresent estensés de la la confessé l'avoir grievement offensés de la luc severe châtilar là de s'être rendu digne du plus severe châtihent. Mais sa Majesté veut bien avoir plus d'é-land pp. sa Majesté veut bien avoir plus d'élard à l'humiliation avec laquelle il s'est venu ister à l'humiliation avec laquelle u ses, d'aimes pieds pour lui demander grace, qu'au de l'aimes pieds pour lui demander grace, qu'au ne thatiment qu'il a merité. Elle veut donc par une vace speciale, quelque coupable & digne de châliment peciale, quelque coupable & aigur un confiderail soit user de clemence envers lui, en sonsiderail soit user de clemence envers lui, en sons que les Prininsideration aussi, de l'intercession que les Prin-les lui ons constitut de l'intercession que les Prinos lui ont faite en sa faveur. Illui declare donc Wil vont faite en sa faveur. Illus aecour. De levon lui accorder les graces suivantes. De lever le Ban de l'Empire justement publiécon-tre lui tre lui ... Lui pardonner la peine de mort qu'il a merité. Lui pardonner la peine de mort qu'il a meritée par la rebellion contre la personne & la Disnité la rebellion contre la personne de la male pas condam-Dignité de sa rebellion contre la personne ner à une la Majesté, même ne le pas condamher à une prison perpetuelle quoi qu'il l'ait meritée, de ne pas la sanction de ne pas comde ne pas confisquer ses biens, & a sa con-Ideration faire la même grace à ses sujets, & Official faire la même grace à ses sujets, & la charge pourtant, que Officiers de sa maison, à la charge pourtant, qu'il observe de sa maison, à la charge pourtant les Wil Observera de sa maison, à la charge pour les observera tout ce qui est contenu dans les contenues de la contenue de la cont erticles du Traité. Au reste sa Majesté veut bien voire du Traité. Au reste sa Majeste veux orione que le Landgrave & ses sujets le ser-voiront sidellement à l'avenir, & qu'ils re-Nous ront la clemence dont elle ausé enverseux. Nous avons dit que le Landgrave étoit à Affront & morti-

kenous avons dit que le Landgrave et moite fontions fans carreau, ni Tapis, en la presence fication, tout toute cette multitude de Noblesse ale oute cette multitude de Nobleme qui obligea le Chan-

240 LA VIE DE CHARLES V. Chancelier, (il y avoit interest aussi) de se hâter & de parler le plus vîte qu'il pouvoit, afin que son Maître se levát plûtôt. Au contraire l'Officier de l'Empereur, pour faire durer davantage la mortification du Landgrave, & afin que l'affront qu'il recevoit eût le temps de faire plus d'impression sur l'esprit des spectateurs, parloit le plus lentement qu'il pouvoit, toussoit souvent, & toutes les fois qu'il nommoit sa Majesté Imperiale, faifoit une profonde reverence, & se relevant peu à peu, faisoit une pause avant que de reprendre son discours, & tout cela afin quele Landgrave demeurât plus long temps à genoux, ayant ordre de le faire ainsi. Quand il eut achevé de parler, l'Empereur, hauffa fa main fansparler, pour faire figne au Landgrave de se lever. Ce qu'il sit incontinent ayant ôté un gand pour faluër l'Empereur, il s'avança avec beaucoup de foumission pour lui baifer la main, mais l'Empereur, la retira, & ne vouiût pas le lui permettre, ce qui mortifia extremement le Landgrave. Il ne fut pas moins affligé de voir devant ses yeux Ernest Duc de Brunswic qui avoit éte son prifonier dans les bonnes graces de l'Empereur reur, pendant qu'il se voyoit si fort meprisé.

Il eft arrêté,

L'Empereur étant sorti de la sale, le Duc d'Albe s'approcha du Landgrave, & l'invita fort civilement à souper dans son appartement, avec les Electeurs de Saxe & de Brandebourg, & autres Grands, & comme il étoit déja tard il le mena avec lui dans le Château où il logeoit. La Table sut magnifiquement servie

III. PART. LIV. III. & on the ma qua pas d'y bien boire à la maniere des Allemans, quoi que le Duc s'en excusat. Mais bien-tôt aprés coute cette joye fut changée en amertume, car aprés être sortis de Table, environ minuit, le Duc en Presence des deux Electeurs, & des autres conviez dit au Landgrave qu'il avoit ordre de Empereur de l'arrêter, & en même temps ayant fait venir Don Jean de Guevara Colonel du Regiment de Lombardie, il lui ordonna de le bien garder avec ses gens qui étoient Espagnols. Le Landgrave avoit donc bien eu raison de dire à son Chancelier, que le refus de l'Empereur de se laisser baiser la main, ne lui . S'il fut alors ne lui pronostiquoit rien de bon. S'il fut alors superioristiquoit rien de bon. surpris, il le futencore bien davantage quand il le vitretenu prisonier; une telle perfidie lui deschira le cœur, & il n'en accusa pas seulement l'Empereur, & il n'en accura pur Elec-teurs deux Electeurs, qu'il croyoit consentans à cela; en quoi il se trompoit beaucoup, car les Eiecteurs, en éta en étoient innocens & aussi surpris, & fâchez que lui même de ce qui étoit arrivé, à quoi ils ne s'attendoient pas : ce fût même à cause de cel de cela que Maurice d'ailleurs tant obligé à In mercur ferevolta ensuite contrelui, comme nous le di ons en son lieu.

Les Electeurs ne manquerent pas de faire on trace qu'ils purent pour l'obliger à mettre son saire fareprit en repos, l'assurer de leur innocence, ti de lui promettre que regardant sa prison, 1547. comme un affront fait à eux mêmes, ils ne quitteroient point l'Empereur qu'ils n'eussent Objette de la point l'Empereur qu'ils n'eussent l'un &c obtenu sa liberté, ce qu'ils lui jurerent l'un & pautre, par les fermens les plus solemnels de

Part, III. L

242 LA VIE DE CHARLES V. leur Nation, en l'embrassant, lors qu'ils prirent congé de lui. Aussi ne manquerent-ils pas à leur parole, car le lendemain matin ils fürent ensemble trouver l'Empereur, & le prierent instamment, de faire reflexion qu'un tel procedé faisoit du tort à sa Gloire, puis qu'il violoit une parole donnée, & qu'ainsi ilétoit obligé de mettre le prisonier en liberté. Ilsle suivirent pendant six jours & jusques à Neubourg sollicitant toujours la liberté du Landgrave. L'Empereur leur répondoit toujours qu'il n'avoit jamais promis de ne le pas faire arrêter, mais seulement qu'il ne le condanneroit pas à une prison perpetuelle. Mais un jour se voyant trop importuné là-dessus, il dit aux Electeurs, que s'ils lui venoient plus rompre la tête au sujet de la liberté du Landgrave, la premiere fois qu'ils lui en parderoient, il le fairoit conduire prisonier en Espagne

Charles accusé.

J'ay été informé par des Lettres de plusieurs savans d'Allemagne, dont je n'entens point la langue, quegénerallement tous leurs Auteurs ont accusé l'Empereur d'avoir manqué de foy en cette occasion, & d'avoir trompé & trahi les deux Electeurs & le Landgrave, en donnant un autre sens à ses parolles. Mais la verité est que le Landgrave qui patsoit pour le plus fin & le plus ruse Prince de son siecle, manqua lui même de lumieres dans certe occasion, peut-être aussi que la grandeur de sa disgrace lui troubla le jugement, outre qu'il avoit à faire au Duc d'Albe le plus affidé Conseiller de l'Empereur & qui étoit encore plus adroit, plus fin, & plus rusé que lui. Il est





III. PART. LIV. III. est certain que l'Empereur avoit dessein de le tromper, & que ce fût pour cela qu'il s'expliqua de cette maniere équivoque, qu'il lui Saisoit grace de la vie, & qu'il ne le condanne roit pas à une prison perpetuelle. Mais enfin qui ne se sume prijon perpendia que cette expression d'une prison perpetuelle, vouloit necessairement dire qu'il se reservoit de le mettre en prison pour un temps? C'est ce qui a fait que plufieurs Auteurs Italiens & Espagnols ont justifié l'Empereur, quoi qu'à la verité ces équivoques qui ne sont que trop communes parmiles Princes, ne laissent pas d'être une tache a leur gloire. Je croi bien aussi, que si le Landgrave, n'avoit eu son esprit entierement occupé de ses disgraces, & de celles de Electeur de Saxe, il auroir mieux fait refleaion aux termes de la promesse de l'Empereur, mais heureux qui devient sage aux de pens d'autruy.

Le même jour que l'Empereur arriva à Marquis Hall, le Marquis de Brandebourg, à qui il de Bran-avoir, le Marquis de Brandebourg, donné avoit, comme nous l'avons déja dit, donné la liberté, & fait rendre les Enseignes, & les Etendarts, qu'il avoit perdus, avec toute Partillerie afin de rendre sa liberté plus glorieuse, vint trouver l'Empereur, qui eût un fi grand plaifir de le voir, qu'il protesta, qu'il n étoit rien arrivé pendant cette guerre, qui lui eût donné tant de satisfaction, que d'avoir vû ce jour là ce Prince. Il ne sût pas plûtot en la presence de l'Empereur qu'il se mit genoux devant lui, mais il le relevainconfinent & l'embrassa; il ne laissa pourtant pas de continuer à lui temoigner avec beaucoup

de

244 LA VIE DE CHARLES V. de soumission, qu'il tenoit sa liberté de la seule protection & bonté de sa M. I. & comme il parlott bon Espagnol, il lui dit en cette langue, Senor yo doy muchas graties à Dios, y à vos. Seigneur je dois de grandes actions de graces à Dieu & à vous. Deux jours avant que ceci arrivât, pour ne pas oublier cet afticle, c'est à dire avant que l'Empereur par tît de Wittemberg, le Roy des Romains étoit parti pour Prague avec 3000. chevaux de les Troupes ou de celles de Maurice, & 6000.

hommes de pied Allemans.

Comme Charles étoit prest à partir pout Frederic Hall, Jean Frederic lesit prier avec beaucoup de soumission, de pouvoir aller à Wittemberg affait berg, afin de mettre ordre à ce qui lui étoit necessaire pour suivre la Cour, selon la vo-Ionté de sa M. I. ce qui lui fût accordé. y fût accompagné par 200. Espagnols du Regiment qui l'avoit en garde, commandés par Don Alphaele II. Don Alphonse Vives, qui y alla en personne. On a dit comme une chose veritable, qu'il stà ce Seigneur là pour ce voyage, un prefent de quatre beaux chevaux, & qu'il fit d'istribuera Les foldats trois cens Ducats. Il est vrai que ce Prince a toûjours fait connoître qu'il étoit diberal, tant dans l'adversité que dans la profesité, de le constant l'adversité que dans la profesité, de le constant l'adversité que dans la profesité, de le constant l'adversité que dans la profesité. perité, de la vient, qu'il fût toûjours ainé & reveré non fair, qu'il fût toûjours mais & reveré non seulement de ses Sujets, 165 encore des étrangers. Aprés avoir fini les entretiens pleins de douceur & d'amitié avec les Bourgeois de Wittemberg, qui fondoient en larmes de l'avoir perdu, il quitta la ville, avec sa femme, ses enfans & toute sa famille, pour s'en retourner à la Cour, & les autres fe feparerent de lui en pleurant & fanglotant, Par leurs Ancestres pendant 800. ans, & effet, avoir perdu un Estat, qui avoit été possedé prirent le chemin de Turinge, avec tous leurs effet,

Doux jours aprés le départ de l'Empereur Conseil de Hall, le Landgrave cût ordre de le suivre, donné au il sûr à Neubourg, pour se delivrer des con-

i fur ht toujours sous pointe garante des con-tinuen Neubourg, pour se delivrer des continuelles follicitations que les Electeurs, faifoient finon à lui, du moins à fes Ministres lleur ordonna de s'en retourner & de ne Passer ordonna de s'en retoumer conné pas plus outre. Ainsi ils fûrent prendre congé du Landgrave, le priant de les excu-fer s'il fer s'ils ne pouvoient suivre davantage l'Em-perent Pereur pour folliciter sa liberté, vû l'ordre qu'on leur avoit donné: mais que cela ne les empêcheroit pas de se trouver à la Diete d'Ausbourg, qui se devoit tenir au mois de Septembre, & de s'employer de tout leur possible. possible en sa faveur. Que cependant ils crovois en sa faveur. croyoient, s'il faisoit payer au plûtôt à mpereur les cinquante mille écus promis, demolir les forteresses conformément au Fraité que cela pourroit beaucoup contibuer à que cela pourroit beaucoup Portois à fa liberté. Le Landgrave qui suportoit sa prison avec beaucoup d'im-Patience donna incontinent ordre de faire compter cette somme aux Ministres de l'Empereur, & de faire demolir ses places. Mais quoi places en toute diligence. Mais quoi que les places fussent demolies, & l'argent comprés l'andgracompté, l'Infortuné & trompé Landgrave proportione & trompe Landberté, ne fût pourtant pas mis en Li246 LA VIE DE CHARLES V.

berté dans la Diere.

On tâche Le temps de l'assemblée de la Diete que de procu- l'Empereur avoit indiquée à Ausbourg, comme nous l'avons dit pour le mois de Septem bre, estant venu, S. M. I. ne manqua pas de s'y rendre de bonne heure; la Princesse Epouse du Ducs'y renditaussi, & chercha tous les moyens d'avoir audience de l'Empereur, ce qu'elle ne pût obtenir, mais seulementla permission de voir son époux. Après l'ouverture de la Diete, comme la prison du Duc avoit non seulement irrité les deux Electeurs de Saxe & de Brandebourg, mais presque tous les autres Princes d'Allemagne, il senbla que la Duchesse s'en consoloit, par l'esperance qu'elle trouveroit beaucoup de perfonnes dans l'Affemblée qui appuyeroient la demande de la l'ille v demande de la liberté de son époux qu'elle y vouloit faire. Cependant les deux Electeurs qui avoient promis de s'y trouver en personne. ne, soit par incommodité ou par politique se contenterent d'y envoyer leurs Ambassadeurs, avec ordre exprez d'appuyer hautement la demande que devoit faire la Princesse de la liberté de son époux. Le premier jour de l'ouverture de la Diete, ces deux Ambassadeurs, foutenus par ceux de plusieurs autres Princes Lutheriens, representerent la necessité qu'il y avoit, de solliciter auprés de l'Empereur la liberté du Landgrave ; quit étoit membre de l'affemblée, & qui avoit ponctuellement executé, tout ce qui étoit contenu dans le Traité solemnel qu'il avoit

fait avec S. M. Imperiale. Mais l'Empereur étoit trop puissant, testans affoiblis, trop fier de sa victoire, pour se laisser ni ébranler

III. PART. LIV. III. ébranler ni émouvoir, que par ses passions ou fon interest. Le Landgrave n'étoit soutenu que par quelques Protestans, déja non squement affoiblis & décreditez, mais presque entierement épuisez, par les grands efforts qu'ils avoient faits pour un armement, qui ne fervit qu'à les couvrir de confusion & les ruiner. Ainsi la perte d'une si malheureuse Bataille, & de leurs deux Principaux Chac. Chefs, & les revenus de leurs Terres épuilez, les empêchoit d'avoir la moindre pense de le servir, avant qu'ils eussent le temps de representation d'avoir la monte de des par d'aureprendre un peu leurs forces, d'agir par d'au-tres pour devenu sifortres voyes auprez de l'Empereur, devenu fifor-midali midable par sa victoire, que les prieres, qui ne saission sur lui, lors faisoient pas beaucoup d'impression sur lui, lors qu'elle pas beaucoup d'impression sur lui, lors qu'elles n'étoient pas conformes à ses intentions En effet quelques-uns de ceux qui Papprochoient de plus prez, lui ayant dit un jour que les Lutheriens faisoient grand bruit de la les Lutheriens faisoient grand bruit de la Prison du Landgrave, il répondit froidement, parablas & plumas el viento le leva autant leva, ce ne sont que des paroles, autant en comme Charen ce ne sont que des paroles ; les V porte le vent. Enfin comme Charles V fe voyoit en estat de maintenir vigoureusement son autorité, il sit faire par son Chancelier, la réponse suivante aux propositions que les Electeurs de Saxe & de Brandebourg avoient faites dans la Diete pour la liberté du Landgrave.

Sa Majesté du Landgrave.

terests Majesté Imperiale qui a tant à cœur les in-Discours

terests de la Imperiale qui a tant à cœur les in-Discours

terests de la Chrêtienté & de à la Die
tempire, ne peut comprendre, qu'ayant convo
necessite Diete pour consulter & deliberer sur la

recessite des affaires publiques, qui sont les plus

pres-

L 4

LA VIE DE CHARLES V. pressantes, on veuille commencer par une affaire aussi peu considerable qu'est la prison du Landgrave, que comme il l'avoit fait arrêter parce qu'il l'avoit ainsi trouvé à propos, il dependoit aussi de lui de le mettre en liberté quand il le trouveroit bon. Ainsi sa Majesté souhaite, qu'avant que de parler des affaires d'aucun particulier, qui ne doivent être traitées qu'à la fin; l'on commence à deliberer sur les deux affaires de plus grande importance, pour lesquelles il a convoqué la Diete, & qui regardent directement le bien de l'Empire. La premiere est, que chacun témoigne son zéle à l'envy, en mettant tout interest à part, à chercher & embrasser les moyens propres à rétablir la paix & l'union des esprits s divisez, desunis & alienez sur le fait de la Religion en Allemagne. Divisions qui ont tant fait répandre de sang en deux guerres d'fferentes, & ruiné tant d'Etats & de familles. L'autre affaire qui n'est pas moins importante, est de travailler à rétablir le libre exercice de la Justice & l'autorité des Loix, qui l'une & l'autre la grande honte de la Nation Allemande) se trouvent finon entierement ruinées, du moins foudes aux pieds & méprifées de tous, quoi qu'elles Soient les bases fondamentales de la République d'Allemagne.

Legat.

Audien- On ferma la bouche par ce discours à ceux qui follicitoient la liberté du Landgrave, & unanimement on commença à traiter de ces deux grandes affaires. Cependant l'Empereur donna audience publique au Cardinal Sfondrato, Legat du Pape, qui l'avoit joint pendant qu'il alloit à la Diete, & quoi qu'il eût vû le Cardinal en particulier, il remit à lui donner au-

III. PART. LIV. III. audience publique à Ausbourg. Cette Legation eut deux fins, l'une de feliciter l'Em-Pereur, comme nous l'avons dit au livre precedent au sujet de la victoire qu'il avoit remportée sur les Lutheriens, tant avantageuse à toute la Chrêtienté dans toutes ses circon-Rances. Le Cardinal, qui étoit grand Orateur, ne manqua pas en cette occasion, d'en donner toute la gloire aux secours que le Pape avoit donné, & à l'épée invincible de l'Empereur, en termes fort injurieux pour les Lutheriens, qui ont crû que le Legat avoit afsecté d'avoir audience en presence de la Diete, pour les mortifier davantage, ce qui pourroit bien être. Quoi qu'il en soit il est certain bien être. Quoi qu'il en soit il est certain que le Legat joignit l'Empereur lors tence de lui donner audience pendant le voyage. L'autre fin de cette Legation étoit, que le Cardinal fut auprès de l'Empereur pendant la Diete. Il ne pût pourtant pas y demeurer toûjour. toûjours, ayant été rappellé aprés qu'il eut declaré, ayant été rappellé après du Pape declaré à l'Empereur les intentions du Pape

sur les affaires du Concile. C'est une chose surprenante qu'il ne se soit on n'y pas trouvé un seul de l'Assemblée qui ait osé parle dire une chose surprenante qu'il ne se los parle dire un seul de l'Assemblée qui ait osé point de dire une feule parole en faveur de Jean Fre-Jean detie deric, qui meritoit pourtant que l'on eût pitié tant de son âge que de ses incommoditez: cependant personne ne parla pour lui, afin qu'il fût mis en liberté, & qu'il pût du moins Passant mis en liberté, & qu'il pût du moins Passer liberté, & qu'il par le centre de ses jours avec sa famille, en les le reste de ses jours avec sa famille, aulestat presque de simple Gentil-homme, auquel il étoit reduit, pendant que l'on y fit

L 5

tane

250 LA VIE DE CHARLES V. tant de bruit pour la liberté du Landgrave. Cependant ils étoient aussi coupables l'un que l'autre, également perfides & traîtres tous deux, on ne laissa pourtant pas de procurer avec tant de passion la liberté du Landgrave, qui n'avoit pas reçû un châtiment égal à sa faute, puis qu'on lui avoit laissé ses Etars tout entiers, & d'oublier l'autre. Il y avoit encore ceci à considerer, que Charles, qui avoit dessein de mortisser autant qu'il pourroit le parti Protestant, n'auroit pas voulu donner si-tost la liberté au Landgrave, parce qu'étant libre & au même estât qu'auparavant, il auroit pû rendre plus fort le parti que l'Empereur vouloit abbaisser; au lieu qu'il n'avoit rien à craindre de donner la liberté à Jean Frederic, dépouillé comme il étoit de fes biens, & de ses Etâts; mais il y avoit des raisons secretes de cela, que je m'en vais

Pour. quoi. 1547. Prémierement il faut savoir que Jean Frederic n'étoit pas seulement aimé, mais adoré des Protestans, pour deux raisons. La premiere, que ce Prince avoit de si grandes qualitez qu'il gagnoit l'affection de tous ceux qui avoient à faire à lui, genereux, affable, doux, civil, extrémement liberal, & recompensant fort bien les services qu'on lui rendoit; qualitez capables de se faire des partisans en tous lieux. La 2 que les Protestans avoient de si grandes considerations pour lui, qu'ils le regardoient comme la base & le sont dement du Lutheranisme, ou de la Ressont mation que Luther avoit faite; car il est certain que si cét Electeur n'eût protegé Luther, ne

he lui eût permis de prêcher publiquement III. PART. LIV. III. dans ses Etâts, & ne fût entré lui-même dans fes fentimens, Luther n'auroit jamais osé dire une parole contre Rome, & que s'il Peut fait, il auroit été perdu sans ressource, ficét Electeur ne l'eût protegé.

Toutes ces considerations auroient fait Autres beaucoup d'impression sur l'esprit des Luthe-raisons riens d'impression sur l'esprit des Luthe-pour le riens, s'ils eussent vû en liberté leur Bien-Landsacteur, & leur appuy si considerable, & il grave, n'auroi, & leur appuy si considerable, de se n'auroit pas manqué aussi de son côté, de se servie : se manqué aussi de son côté, de se servir de ses bonnes qualitez, & de trouver des partisans en grand nombre, pour faire une cabale capable de le tirer de l'oppression où il étoit, & de le rétablir en son premier estat. Ainsi Maurice lui-même qui avoit été tevên. tevêtu de ses dépouilles, loin de procurer sa liberté liberté, follicitoit secretement au moins la contin. follicitoit secretement au moins la continuation de sa prison, parce qu'il yalloit de son invation de sa prison, parce qu'il yalloit de son invation de son invati de son interest. Il en étoit autrement du Lando interest. Il en étoit autrement de lui Landgrave, car il avoit grand interest de lui faire rendre la liberté, n'ayant pas de meilleur ami parmi les Lutheriens, ni de plus proche parmi les Lutheriens, ni de fon Proche parent, puis qu'il étoit pere de son épouse, & que par consequent ils étoient unis étroites. & que par consequent ils étoient unis étroitement par les mêmes interests. D'ail-leurs le Prince habile & leurs le Landgrave étant un Prince habile & fubil subtil; il pouvoit être d'un grand secours à Mauri, il pouvoit être d'un grand secours à Maurice, non seulement pour le maintenir dans fon Electorat nouveau, mais pour ren-dre fon Electorat nouveau, dre son Electorat nouveau, mais pour d'a-vantage parti plus fort, & s'accrediter d'a-vantage Voilà les raivantage parmi les Protestans. Voilà les rai-fons parmi les Protestans. Voilà les raisons pourquoi en ne parloit pas de Jean Frederic deric pourquoi on ne parloit pas de jour le land, & que l'on s'interessoit heaucoup Landgrave. L'Empereur qui avoit beaucoup

L 6

252 LA VIE DE CHARLES V. de bon fens, de bons yeux pour voir de loin, & beaucoup de penetration dans la plus fine politique, voyoit bien qu'il étoit de l'interest de Maurice d'en user de la sorte, mais comme il n'ignoroit pas aussi le sien, il alloit à son bût. Il refusoit à Maurice la liberte de fon Beau-pere qu'il lui demandoit, parce qu'il ne vouloit pas qu'il devint trop puissant par un fi grand appuy; il ne vouloit pas auffique le parti des Protestans se fortissat davantage par l'union du beau-pere avec le gendre. Quant à Jean Frederic les mêmes raisons qu'avoit Maurice de le laisser en prison, l'Empereur les avoit aussi pour le retenir. Mais pendant que l'on traitera des affaires de la Diete, dont je ferai part au Lecteur, ne fera peut-être pas fâché d'apprendre les differens qui arriverent entre l'Empereur & le Pa-

Soupcons de Charles V. des Farnefes.

Charles-Quint eut beaucoup de chagrin, comme nous l'avons dit en son lieu, de la conspiration de Fiesco contre la République de Genes, & d'André & Jannetin Doria les favoris, tant pour la consequence de cette affaire, qu'à cause de la perte qu'il fit d'un aussi grand homme de mer, qu'étoit Jannetin. Mais il fut bien plus affligé, d'apprendre que Pierre Louis Farnese, fils du Pape, avoit eu beaucoup de part à cette conspiration, car étant ami particulier de Fiesco, il avoit tenu la main à ses gens, & lui avoit donné des fedicieux, & des garnemens de ses Erâts. Ce qui fit soupçonner à Charles V. que non seulement le fils, mais le Pape lui-même son pere, étoit entré dans cette affaire,

III. PART. Liv. III. affaire, ou que du moins il en avoit eu connoissance, & y avoit donné un consentement tacite. Peut-être cela n'étoit-il pas vray; car il n'y a pas d'apparence qu'un Pape si Vieux eût voulu embarrasser son esprit, ou fouiller sa conscience par une semblable conspiration; quoi que souvent les enfans ayent beaucoup de pouvoir sur l'esprit de leurs petes, sur tout dans la vieillesse où l'esprit n'a plus affez de vigueur pour reinfter aux follicitations. Quoi qu'il en foit, personne n'a mis n'a mis en doute, que l'on ne l'eût rapporté à Chart en doute, que l'on fair beaucoup charles, & que cela n'eût fait beaucoup d'impression sur lui; mais il peut être aussi que cel que cela venoit de la bouche de quelques envieux, qui ne pouvoient sousser que la Maison Farnese fût montée à une si haute éle-Vation.

Andriani, qui est de tous les Historiens le Autres plus diligent à decouvrir les artifices & les de métromperies secretes, & les ressorts cachez contenqui Ont fait agir les gens, n'a pas manqué de tements le faire d'aire de les gens, n'a pas manqué de tements le faire de la compent il dé-

le faire fur ce sujet; car premierement il dé-ctit and le fur ce sujet; car premierement il déctit au long les jalousies, les differens, & les mécons des jalousies, les de Paul III. & inécontentemens reciproques de Paul III. & cherche par le de Charles V. & ensuite il en cherche par le menu les causes & les motifs. Outre ce que Pay déja dit de Fiesco soûtenu par Pierre Loijie dit de Fiesco soûtenu par Pierre Louis de la fierco soutena par la faché il affûre que l'Empereur avoit été fort faché; il affûre que l'Empereur avoit la Bataille control de ce que le Pape, aprés la Bataille contre les Lutheriens, avoit si promptement rappellé ses Lutheriens, avoit il prompte où pepellé ses Troupes, & dans le temps où lon en sans considerer avoit le plus de besoin, sans considerer derer que les Lutheriens voyant l'Armée de Empereur diminuée d'un nombre considera-ble

LA VIE DE CHARLES V. ble de bonnes Troupes, pouvoient en prendre sujet de reprendre courage. Il étoit encore plus fâché de ce que le Pape n'en alleguoit aucune raison, & qu'il voyoit bien que cela venoit de ce que sa Saintete n'avoit pas auffi bonne opinion qu'il falloit du succez de la guerre, & ne confideroit pas assez les avantages qu'on en avoit déja tirez, & que c'étoit agir contre le Traité qu'ils avoient fait ensemble. Il ne pouvoit pas se consoler aussi, de ce qu'ayant pressé le Pape de lui permet tre de prendre la moitié de l'argenterie non sacrée des Eglises d'Espagne, pour s'en ser vir dans la guerre contre les Turcs & les Lutheriens, il n'avoit jamais voulu le lui accorder, rejettant opiniâtrement toutes les follicitations, qu'il lui en avoit fait faire; quoi qu'en sa conscience il reconnût la necessité qu'il y avoit de s'en fervir, vû les formida bles préparatifs que faisoient sesennemis contre lui, d'autant plus qu'il promettoit de les restituer.

Autres encore. Il étoit encore fâché que la jalousie du Pape fût venue jusques au point de tenir des discours aux Ambassadeurs, qui faisoient connoître que c'étoit le dessein de l'Empereur de porter la guerre en Italie, & particulierement en Toscane. Il faisoit sur tout valoit cette raison, que le zéle qu'il faisoit paroître pour la protection des Farneses, n'étoit qu'un pretexte pour faire cette guerre. Aussi est-il vray, que le Pape par un mouvement de jalousie avoit fait tout ce qu'il avoit pû, pour empêcher que les Siennois ne reçûssent les 400. Espagnols que l'Empereur avoit resolut de

III. PART. LIV. III. de leur envoyer pour deffendre leur ville, quoi que ce ne fût que pour l'avoir mieux a sa disposition; & que Don Ferrante Gon-Laga Gouverneur de Milan, ayant sçû la jaloufie que le Pape en avoit conçû, & les soins qu'il prenoit pour obliger les Siennois à refufer ces Espagnols que l'Empereur avoit dessein d'envoyer dans leur ville, eût assuré le Cardinal Farnese neveu de sa Sainteté, des bonnes intentions de sa Majesté Imperiale pour le repos de l'Italie, & que c'étoit pour cela par le repos de l'Italie, approprie cette garcela même qu'on vouloit envoyer cette gar-

nison Espagnole à Siene. Charles avoit appris aussi avec beaucoup de Autres

chagrin les mauvais offices que le Pape lui encore. rendoit pour le rendre suspect aux Princes d'Italia pour le rendre suspect aux Princes d'Italie, pour le rendre supect aux dessein de les oppries, comme s'il avoit eû dessein de les opprimer, ce qui se découvrit plus clairement dans une autre affaire qui arriva. Don Ferrante dont je viens de parler, ayant appris la mort du Prince de Piombino, qui ne laissoit qu'un jeune enfant pour successeur sous la Tu-telle de Piombino, qui la Tutelle de Catherine Salviati sa veuve & mere de l'enfant, craignant que les François qui muguettoient toujours l'Italie, ne se rendiffent maîtres de l'esprit de cette Dame, & ne l'obligeassent à recevoir une garnison Fransoife à Piombino, avoit prevenu ce dessein e persuadé adroitement à la Princesse de recevoir une garnison Espagnole: mais com-pe, qui en fut averti, y envoya le Cardinal Salviari en fut averti, y envoya le fit chan-Salviati frere de cette Dame, qui la fit changer de dessein. D'autres disent que Don Ferrante vouloit acheter Piombino pour l'Em-

pereur .

pereur, ce qui auroit infailliblement réuffi, fans les sollicitations contraires que le Pape lui fit faire par Salviati; dequoi Gonzague fit de grandes plaintes à Charles V. contre le Pape, l'affurant d'ailleurs qu'il negotioit une Ligue offensive & deffensive entre les Princes d'Italie, à l'exclusion de sa Majesté Imperiale, accusée par le Pape d'aspirer à la monarchie universelle de l'Italie.

Raifon prife du Concile. 1547.

Enfin, ce qui n'aida pas peu à grossir leurs differens, & qui fit beaucoup d'impression fur l'esprit de Charles V. ce furent les plaintes que faisoit le Pape aux Cardinaux & autres Prelats de sa Cour contre lui, pour le mettre en mauvaise odeur, leur voulant per fuader, qu'il n'avoit rien tant à cœur, que de chercher les moyens de detruire, autant qu'il pourroit, son autorité. Adriani dit, que le Pape non seulement conçût ces soupçons de l'Empereur, qui l'avoit obligé de transferer avec précipitation le Concile de Trente à Boulogne, mais que ce ne fut qu'une feinte que les prétendiles seditions arrivées à Trente, qui avoient causé la mort d'un Eveque, que la peur avoit fait mourir, & un pretexte afin que le Concile se tint en un lieu de la dépendance du S. Siege, où le Pape étant le maître, il dependît de lui de le continuer, de le prolonger, ou de le rompre, selon qu'il le jugeroit à propos.

Motif de L'Empereur ne pouvoit s'empescher de mécontrouver mauvais, que le Pape après lui avoir ment de écrit & lui avoir envoyé la Bulle de convocation du Concile dans la ville de Trente; en vertu de quoi il en avoit assuré de sa propre pouche

III. PART. LIV. III. bouche la Diete de Wormes, l'eût ensuite de sa propre autorité, & sans lui en donner aucune connoissance, transferé à Boulogne. Le Pape fut porté à cette resolution, par la ciainte excessive qu'il avoit conçûe, que si le Concile fe tenoit à Trente, où l'Empeteur avoit tout pouvoir, on ne vînt à y faire des propositions, & des decisions d'une trop grande, & trop severe reformation des coûlume, & trop severe reformation de le ses Reclas & abus de la Cour de Rome & le ses Reclas & abus de la Cour de Rome d'autant Ecclesiastiques: & le Pape avoit d'autant plus de fujet de le craindre, que dans la der-niere niere conference qu'il avoit cue avec Charles V. il l'avoit prié au nom de Dieu de vouloir reméd. temédier aux abus & desordres des Ecclesiastiques de Rome, qui dévoient servir d'exemple & de Rome, qui dévoient lervis pais de la Chran modelle à ceux des autres pais de a Chrêtienté, ajoûtant que s'il ne le faisoit lui même & de sa propre autorité, il donne-toit lieue & de sa propre autorité, il donnetoit lieu au Concile de le faire avec plus de ngueur. Irrité donc de cette translation da Concile à Boulogne, il écrivit à Don Diego Mendon Boulogne, il écrivit à Rome, d'en Mendozza, son Ambassadeur à Rome, d'en faire de grandes plaintes au Pape & au Con-sistoire grandes plaintes au Pape walheurs qui sistoire, & de protester des malheurs qui pourroient arriver à la Chrêtienté, & à toute l'Eglise, s'il ne remettoit le Concile à rente le concile à Trente; mais le Pape se moqua de ces remonstrances.

Quoi qu'il en soit, il faut bien que les mé-Procedé contentemens de l'Empereur & de ses Mi-Louis histres, contre la Maison Farnese, à cause Farnese, de la route la Maison Farnese, a cause Farnese. de la maniere d'agir du Pape, ayent été bien grande grands, Puis qu'ils les ont portez à prendre une rect, Puis qu'ils les ont portez à prendre care qu'il en soit, une resolution si violente. Quoi qu'il en soit, les

258 LA VIE DE CHARLES V. les Ministres de l'Empereur, qui n'auroient jamais pris une si cruelle resolution sans sa participation, affouvirent leur haine & leur ressentiment sur la personne de Pierre Louis Farnese fils du Pape, qui lui avoit donne Pinvestiture de la Principauté de Plaisance qui étoit fief de l'Eglise. Ce Prince avant même que d'avoir pris possession de la Prin-Cipauté, fût hai, & mal voulu du peuple. Quoi qu'il fût naturellement fier & severe dans ses mœurs, il crût encore que pour mieux tenir en bride ses vassaux, & son Etât plein de noblesse orgueilleuse, accoutumée à vivre en liberté, & à se gouverner elle-même; d'ailleurs non accoutumée au fouët, & à la rigueur des Edits ne voulant pas sur tout se soumettre à la Cour, & enfin jamais sujette à la domination que de ses propres Loix, il crût, dif-je, que pour les mieux tenir en bride, il devoit devenir encore plus severe. Ainsi dès qu'il fut en posses sion du Gouvernement, se constant sur l'autorité de son pere, il se mit à faire mille extorsions, à casser les Privileges de ces gens, à faire executer la justice sans aucune formalité, en un mot, à agir plûtôt en Tyran qu'en bon Prince, & à s'oublier jusques à dire fouvent, qu'il ne se soucioit pas d'être aimé pour vû qu'il fût craint.

Conjura- Il ne fut pas difficile à Don Ferrant de tion & Gonzague Gouverneur de Milan, conformort de mément aux ordres secrets de Charles-Quint, 1548. de trouver nombre de Conspirateurs à choisir les plus propres, pour faire perdre la vie à ce Prince qui s'étoit toûjours montré enne-

III. PART. LIV. III. mi de l'Empereur, & grand partisan des François. En voici l'occasion. Ayant appris que ce Prince avoit voulu forcer Madame Aucrece Pallavicino époufe du Comte Jean Anguisciola; comme il savoit que c'étoit un homme de qualité, & plein de génerosité & de courage, & qu'il ne pouvoit pas souffrir de se voir enlever de son sein, une semme qu'il adoroit pour sa beauté & ses rares qualitez, s'adressa à lui le premier. Il le trouva très disposé à faire perdre la vie à Farnese, & l'affura de la protection de l'Empereur s'il pentreprenoit: Anguisciola, affuré de cette protection, se mit à chercher des gens propres à executer son dessein. Le premier à qui il s'en ouvrit fut Camillo Pallavicino fon beau-frere, qui fût d'avis de se vanger, pour reners, qui fût d'avis de se vanger, pour reparer l'affront que Farnese avoit fait à leur famille. Gonzague lui donna pour second un Milanois nommé Augustin Lande, homme hardi & courageux, & en qui il avoit beaucoup de confiance. Ces trois hommes-la allo de Farnese, le la allerent dans la Chambre de Farnese, le tuerent dans la Chambre de Farnese, le tuerent dans la Chambre de Fatter du l'erent à coups de poignard, & ayant jetté fon con les fosses du fon corps par les Fenêtres dans les fossez du Châres par les Fenêtres dans les fossez du Château, fe mirent à crier Liberté, Liberté, Vive l'Empire. En même temps Gonzague averti averti de ce qui se passoit, envoya une garnison qu'il tenoit preste, se mit en possession de la qu'il tenoit preste, se mit en possession de la dede la ville au nom de l'Empereur & la declara Ville au nom de l'Empereur cet-te affaire fit beaucoup de bruit, il fera bon d'articulabon d'en mieux remarquer les particula-

Au sujet de ce meurtre on affûre deux cho-Ponofies

260 LA VIE DE CHARLES V. ses dignes d'être sçües. La premiere que Pierre Louis estant averti par ceux de sesamis qui avoient interest à cette affaire, que les Ministres de l'Empereur, & particulierement Gonzague, machinoient, non seulement contre sa personne, mais aussi contre son Etât, s'en doutant bien aussi lui même, il fit tout ce qu'il pût pour découvrir les noms des confpirateurs, même par des voyes illicites, c'est-à-dire par le moyen des sorciers. Mais il n'en pût jamais rien decouvrir de certain, ni avoir d'autre réponse que celle-cy, qu'il devoit bien regarder sa monoye. A quoi il n'ajoùta point foy croyant que c'étoit une fourberie de forciers; cepen lant aprés fa mort on reconnût manifestement la verité de cette prédiction, qui venoit, comme je croi du Démon: C'est-à-dire, qu'au tour de la mo noye du Duc il y avoit ces Lettres écrites P. L. A. C: & ces paroles Pet. Aloy. Farn. Plac. Dux. Le nom du lieu où se devoit executer la conspiration contenoit les premie res lettres des conjurez, Palavicini, Landi, Anguisciola, Confalonieri: & ce lieu étoit aussi marqué par ces mêmes Lettres PLAC. qui vouloit dire Plaisance, en Iralien.

On autre

L'autre chose autant & plus admirable peutêtre que celle-là fut, que le matin du même jour & peu de temps avant qu'il fût alsassiné. Farnese reçût un Courrier venant de Milan, qui lui portoit une lettre de la teneur suivante. Vôtre Excellence doit prendre garde à elle, sans perdre du temps parce qu'on travaille à vous ôter la vie. Je suis prest à vous informer de tout

Ce qui se Passe. LIV. III. 261 Milan Passe, quand il vous plaira d'envoyer à Muse passe, quand il vous plaira a emoujo.

Milan une personne fidelle à qui je puisse confier

ce que je ne puis vous faire savoir, la prudence

ne voulant pas que je mette sur le papier des cho
ses d'une si. Jes d'une si dangereuse consequence. Le Duc ayant vû cette Lettre dit, que peut-être c'étoit quelqu'un qui lui vouloit excroquer quelque pistole. Il est vray qu'il sit ordonner au Capitaine Alexandre qu'il sit ordonner au Capitaine Alexandre de Terni de le venir trouver aprés diné diné, parce qu'il avoit resolu de rensorcer la garnison de la Citadelle, & de s'entretenir avec lui d'affaires de la dermiere importance.

Ceux qui feront bien reflexion aux divers que. bien en con pas être

bien en estre étonnez, mais non pas être les Man en estre étonnez, mais non pas être les Maîtres de ce qui leur doit arriver. Les Ltoiles nous Etoiles, ou les Aftrologues par elles, nous predic, ou les Aftrologues par elles comme predifent beaucoup de choses, mais comme elles sur le va beauelles fe trouvent souvent fausses, il ya beaucoup plus de gens qui les méprisent, que de coup plus de gens qui les méprisent, que de ceux qui les meprilent, qui les meprilent, qui les croyent. Il est vrai, le bon sens de la pui les croyent. Il est vrai, le bon sens de la convent beaucoup & la Prudence, servent souvent beaucoup pour pour connoître le mal, mais il y a une main cachée cachée, qui seule y peut donner du remede. Les peut donner du remede. Les yeux les plus ciairvoyans ne voyent pas fouvent une groffe pierre devant eux qui les fait tomber & se rompre le col, parce que la main main qui l'a mise en cette place, veut ac-complir ses desseins, & non pas ceux des au-tres. I ses desseins, a non pas ceux des autres. Les Théologiens qui parlent tant de la Providence, en parlent le plus souvent comme un aveugle des couleurs; & on peut fort bien appliquer ici ce passage, vous avez caché es chilo ces choses aux Sages, & les avez revelées aux petits:

petits:

262 LA VIE DE CHARLES V. petits: car quand il s'agit de la Providence, un simple Paysan, une femmelette, en savent plus par ce seul mot, qu'aucune feuille d'arbre ne se meut sans la volonté de Dieu, que tous les Théologiens, avec toute leur étude d'école. Quand la Providence a resolu de nous faire souffrir du mal pour nous châtier, ou de nous envoyer du bien, tous moyens humains font inutiles pour empêcher l'execution de ses Decrets, on en voit tous les jours mille exemples. Je m'en vais raconter plus amplement les circonstances & les fuites de cét assassinat, comme je les ai trouvées dans les Auteurs les plus dignes de Foy.

Ordre Anguisciola ayant disposé toutes les choses pour l'eneccessaires à l'execution de la conspiration piration, vorable de version de la consecution fapiration, vorable de venir à bout de son dessein, or donnala maniere de cette execution entre lui & fes complices en cette forte. Le Duc devoit être tüé aprés qu'il auroit diné dans sa propre chambre, par lui Comte d'Anguisciola, qui ne devoit être accompagné que des deux hommes affidez & courageux, justement lors que les domestiques se seroient retirez çà & pour dîner. En même temps le Comte Augustin Landi gustin Landi, Camillo Pallavicino, Alexandre son from dre son frere qu'on avoit fait venir de Turin pour l'execution de ce dessein avec plusieurs autres Braves dont ils feroient accompagneti se devoient rendre maîtres de la porte de la Citadelle, forcer & tuer la garde Allemande, dont la plus grande partie étoit allée ce jour là aux nôces de leur Sergent. Gon-

Gonfalonier accompagné d'autres gens en devoir qui étoient devoit faire autant des Gardes qui étoient dans la Salle qui étoient aussi d'Allemans qui ne s'attendant pas à cela, avoient laissé éteindre Cuté à la Comte d'Anmeches. Tout cela fut exactement d'An-guifcial fois, favoir lors que le Comte d'An-Ruifciola en donna le fignalavec un mouchoir la fenestre de la Chambre du Duc, & tout léusit comme ils l'avoient projetté sans que tien manquât, un jour de Sammedy onzieme

Quand on cut appris les circonstances & Execules suites de cette conspiration, tout ceux qui tion, considere cette conspiration, tout ceux qui tion, sons de cette conspiration de cette cette conspiration de cette cette conspiration de cette cette conspiration de cette cett a considererent en furent étonnez, & devil de la cord qu'on n'en avoit jamais de la cord qu'on n'en avoit de la cord và de femblable dans l'Europe. Et le de semblable dans l'Europe.

Replace de la l'Europe.

Replace de la l'Europe.

Replace de l'Europe.

Replace d Voir suffi de ne pas être dans l'admiration, voir si bien reussir une telle conspiration, augustie un Prince fins aucun empêchement, contre un Prince the dans une bonne Citadelle, qui savoit été averti Will avoit des ennemis, qui avoit été averti le jour 1 des ennemis, qui avoit été averti te jour là même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui, & cans la même de prendre garde à lui de la même de prendre garde à lui de la même de la m Jour là même de prendre garde a management la même de prendre garde a formateurs la même de formateur pirateurs? L'Europe entiere, & les Con-firateurs? L'Europe entiere, les Conpirateurs? L'Europe entiere, & les l'éton-lement eux mêmes, en furent dans l'étonhement, & l'on n'auroit pû s'imaginer qu'une Imblable conspiration eût eu un si favorable conspiration eût eu un si favorable (cez. Camille Pallavicino, qui étoit boiteux, demeura dans la ville pour empêcher le soulerement du peuple, & comme il étoit hom-d'ant du peuple, & ayant ne d'autorité, parlant fort bien, & ayant la Noblesse il y d'autorité, parlant fort bien, ou s'il l'autorité, parlan fort utile. Car au premier avis du bruit festille. Car au premier avis du bruit fort utile. Car au premier avis du blige faisoit au Château, tous les bourgeois utent la Château, tous les bourgeois le faisoit au Château, tous les bourgetent les armes, & coururent en furie à lui, ou

264 LA VIE DE CHARLES V. ou à la Citadelle, sans que personne sçût des quoi il s'avissit

quoi il s'agissoit.

Il est certain que les Conjurez aurojent conduite. couru grand' risque au commencement, sile Comte d'Anguisciola, n'eût eu l'avisement, de courir lui même à la porte, & de haussel de sa propre main le pont levis, avec quoi l arrêta la premiere fougue du peuple, & cependant s'étant mis à une fenestre avec ils se mirent tous à crier Liberté, vive l'Empire, comme nous l'avons dit cy-dessus, & jettant en même temps pat les fenestres le Corps mort du Duc, ils ajouterent, ces paroles, voilà les preuves de notre liberté; voilà le Tyran qui l'a opprimée jusques àci. En montre par la ici. En même temps (tant étoit grande la haine qu'on portoit à ce Duc) on vit tout le peuple plein de joye crier de tous côtel Vivel la Liberté & l'Empire.

On loua beaucoup la prudence des conjurez, d'avoir empêchéle desordre, & d'avoir si bien conduit cort si bien conduit cette affaire, qu'il ne fut fait aucun mal à no taires. aucun ma! à pas un des Courtisans, laissant à chacun la libert chacun la liberté de demeurer dans la ville, ou d'aller où il ou d'aller où il voudroit. Il est vray qu'on arrêta Apollonia C arrêta Apollonio Secretaire d'Etât, & Con-Sous-Secretaire du Cabinet, & que les sinôt jurez, pour affouvir leur vengeance, parent que selon les Loix de la justice, les firent mettre à la question de la justice de la mettre à la question afin e découvrir les secrets du Duc. crets du Duc, & qu'ils se faisirent de tous ses papiers, instrucce à un le faisirent de tous ses papiers, jusques à nouvel ordre du Gouverneur de Milan Compte neur de Milan Gosselin, & quelque autre Auteur qui a suivi son Auteur qui a suivi son opinion, asse re comme une chose très-veritable, que Gonzague

III. PART. LIV. III. 265 trama cette conspiration par ordre de l'Empeteur, mais qu'il lui avoit commandé de sauver la vie au Duc, à quoi il n'y a point d'ap-Parence.

Quoi qu'il en soit, il est vrai que le Duc Plaisance mourut d'un genre de mort auquel il ne s'at-au pou-lendoit pas, non plus que le Pape son Pere. Charles Par la Plaisence Ve par la mort du Duc, la ville de Plaisance, v. que Charles V. muguettoit, & qu'il regardoit Comme un beau fleuron de sa Couronne Ducale de Milan, tomba entre ses mains. Des que le Comte d'Anguisciola vit que le pennie le Comte d'Anguisciola vit que le peuple étoit content, il fit faire une décharge de la plus avertir, de la plus grosse artillerie, pour avertir, comme ils en étoient convenus, les Troupes que Gonzague avoit envoyées à Cremone lous le commandement de Don Alvaro di Luna qui en étoit Chatelain, avec ordre de se tenir prestes pour aller à Florence à la premiete décharge de Canon qu'ils entendroient, ce qui c. Soldatesque arce qui fut executé, & cette Soldatesque artiva à Plaisance, en même temps que 500. hommes d'Infanterie, qui y venoient par Pa-vie sur le Capitaine vie sur le Po, commandez par le Capitaine Rucchino, & qui devoient se mettre en garni-son dans l. & qui devoient se mettre en garnifon dans la Citadelle, y arriverent aussi. Ceuxcine furent fâchez que de l'avoir trouvée vuide de ment de meubles, d'argent, de pierreries, & de toute de les conjurez toute autre argenterie, car les conjurez. y avoient mis ordre, l'ayant pillée, & partage entre eux le butin. Il est vray qu'on donna au Gouverneur Gonzague la meilleure Partie de l'or, argent, & pierreries qu'on y avoit trouvées. On dit aussi, que les conlutez eurent p'usieurs differens entre cux au fujet

266 LA VIE DE CHARLES V. fujet du partage, mais que le Gouverneur de Milan les mit d'accord fort adroitement.

Déplaisir de cette

Au premier avis que l'Empereur eut de cette execution, dont toutes les circonstances, & particulierement la foldatesque que le Gouverneur de Milan faisoit tenir preste, faisoit voir trop clairement, que la conspiration avoit été tramée par son ordre, il prit le parti de faire l'ignorant. Il versa des lar mes sur cette mort, & assura les Ambassa deurs, qui n'en croyoient rien, & les gens de sa Cour, que la perte de Pierre Louis sa cruellement affassiné l'assligeoit infiniment, & qu'il prenoit beaucoup de part à la douleur qu'en ressentiroit le Pape, voyant d'ailleurs le prejudice que cela feroit à Ottavio son gendre. Il ne se contenta pas même il ces demonstrations feintes d'affliction nomma d'abord pour aller en Ambassade à Rome vers le Pape Don Jean de Figueroa, homme de grande qualité, auquel il ordonna d'aller incessamment à Rome, avec un équipage magnifique de deuil, pour faire compliment de condoleance au Pape, & à foit gendre Ottavio. L'Ambassadeur qui étoit peut-être innocent de ce qui étoit arrivé, par de devant la D la devant le Pape en termes capables faire verser des larmes, pour mieux perfuader à chacun, que l'Empereur étoit

Legats Le Pape tout persuadé qu'il étoit qu'un tel du Pape assassinat, accompagné de pareilles circon de Pape assassinat, accompagné de pareilles circon de Pape assassinat, accompagné de pareilles circon de Pape assassinates, stances, ne s'étoit pas fait sans les ordres de l'Empereur, pour ne pas rendre le mal plus par le par le

III. PART. LIV. III. 267 & en tirer quelque bien s'il le pou-Voit, ne laissa pas de témoigner qu'il rèce-Voit avec plaisir le compliment de l'Empeteur. En même temps, il nomma deux Legats, & leur ordonna de se rendre incessamment à Ausbourg où étoit Charles V. Il les chargea de trois commissions auprés de l'Empereur, la premiere de le remercier de l'obligeante Ambassade qu'il lui avoit envoyée pour lui faire compliment de condoleance sur la mour lui faire compliment de condoleance sur file. & lui ténort tragique de son cher sils, & lui témoigner la part qu'il y prenoit. La 2. de prier la Mai de part qu'il y prenoit. La ville de la Majesté Imperiale de remettre la ville de plaisance entre les mains d'Ottavio son gen-dre 800 entre les mains d'Ottavio fon gendre & fils de Pierre Louis qui avoit été assaffice, ce qui seroit un grand bien pour la Dichesse Marguerite sa fille. Et la derniere de le folliciter à ce qu'il consentit de laisserle Concile à Boulogne. Mais parût que les deux les Rhetorique deux Legats employerent leur Rhetorique beaucoup plus pour les interests de la maison du partie plus pour les interests de la maison du Pape, c'est-à-dire à faire restituer Plailance à Octave Farnese, qu'à toute autre

L'Empereur s'excusoit toûjours de donner aucune réponse sur ce fait, & se tenoit terme à dire, que les interests publics de la Religion étoient trop considerables, pour les abandonner, ou les trop considerables, pour les abandonner, que ou les differer pour des affaires particulieres que lon pouvoit renvoyer sans leur faire de tort. Que pour le les apfour lui, quand il auroit deux cœurs, il les apbliqueroit tout entiers à l'unique afforre du Concile fur lequel toute la Chrétiente avoitles yeux ouverts. Les Legats répondirent presque tous alafois, que d'ordinaire les affaires particulieres influ-

M 2

268 LA VIE DE CHARLES V. influoient beaucoup sur les publiques, lors qu'elles dependent des mêmes occasions, qui servent à établir une bonne union. Mais l'Empereur plus fin que les Legats se tira d'affaire en concluant, qu'il étoit sorti d'une Maison, qui avoit toujours en beaucoup de veneration & de respect pour S. Siege, & qu'il en avoit lui même les sentimens gravez dans le cœur, aussi bien qu'un grand zele, & une veritable obeissance filiale pour luis G qu'ainsi, il feroit toujours tout ce qui seroit en son pouvoir, & pour le S. Siege & pour la Religion Catholique. Mais que pour ce qui étoit de remettre Plaisance entre les mains d'Ottavio son Gendre & petit fils de sa Sainteté, il nepouvoit en aucune maniere rien déterminer là-des us qu'aprés les affaires du Concile. Que si le Pape Sollicitoit grande Sollicitoit avec tant de passion la restitution pine Plaisance, en laquelle il n'avoit pas moins d'interest que lui, puis qu'Ottavio étoit son gendre, que pour lui sa conscience nison honneur ne luipou-Voient pas permettre d'abandonner les Intereste du Concile, qui étoient inseparables de ceux de

Raifons pourquoi le Pape étoit fi attaché à fes interefts.

l'Empire, dont il étoit le Chef.

Jamais Pape ne fût si attaché à ses interests particuliers que celui-ci, & jamais pour pereur n'a cu plus d'attachement pour ceux du public que Charles V. Il est vray que le Pape devoit être excusé, parce que quoi qu'il sût dans l'âge decrepit, il avoit encore assez de force d'esprit, pour connoître, que s'il ne mettoit en possession de la Principauté de Plaisance, son petit sils pendant sa vie, difficillement y parviendroit-il jamais aprés sa difficillement y parviendroit-il jamais aprés sa mort. Mais ce n'étoit en lui que l'effet de la tendre sile des vieillards & sur tout de ceux sont

III. PART. LIV. III. 269 font dans la decreptitude, pour leurs descendans, carau fonds il avoit lieu de mettre fon esprit en repos là-dessus, puis qu'Ottavio pour equel il agissoit avec tant d'empressement éloit le Mari de Marguerite fille de l'Empereur, qu'il aimoit tendrement, & qui avoit deja qu'il aimoit tendrement, con faire qu'il deux enfans: ne se pouvânt faire qu'il abandonât les incerests de son gendre & de fa chere fille; & cette consideration étant plus puissante sur l'Esprit de Empereur que toutes les sollicitations du Pape.

Mais enfin quand ce bon Pape vit qu'il ne Opinitpouvoit rien obtenir au sujet de l'affaire d'Ot-pape &c tavio, il s'opiniatra selon sa coutume, à ne del'Emvouloir point écoûter les follicitations de pereur,

Empereur, à l'égard du Concile, & à voulogne Qu'il en fût, qu'il se tînt à Boulogne. Charles V. de son côté demeura ferhe à vouloir qu'il fe tînt à Trente. Deux chose vouloir pas choses obligeoient le Pape à ne vouloir pas consentir que le Concile fûttenu ailleurs qu'à Boulogne. La premiere, dont nous avons d'ja parle. La premiere, dont nous avons déja parlé, est que craignant qu'on ne diminuât on autorité à Trente, & que les Ecclesiasti-ques principal de les Ecclesiastique n'y fussent mal-traitez, il vouloit que le Concile son le maître de le Concile fût en lieu, où il fût le maître de le tompre quand il voudroit. La 2. étoit qu'il vou-loit fair quand il voudroit. La 2. étoit qu'il vouoit faire depit à l'Empereur, & se vanger de son Opiniar depit à l'Empereur, but donner satisopiniâtreté à ne vouloir pas lui donner satis-action en possession de faction en mettant Ottavio en possession de plaisance par celle de ne vouloir pas re-mettre le Concile à Trente. La premiere de ces taisse ces raisons étoit le fruit de la passion du Pae, & la seconde de son caprice. Mais quant à l'Em-

M 3

LA VIE DE CHARLES V. à l'Empereur, on voyoit fort bien qu'il n'avoit d'autre motif que celui du bien public, fachant bien, qu'on ne pouvoit donner la paix à la Chrêtiente que par un Concile, & qu'il étoit necessaire que ce Concile fût tenu en un lieu où les Catholiques & les Protestans puffent aller librement. Or ceux ci declaroient ouvertement qu'ils ne pou voient aller à Boulogne, & ils avoient raison, l'Empereur ne pouvant pas leur donner la seureté necessaire en une ville qui dependoit du Pape. Ainsi l'obstination de l'Em-Pereur à vouloir le Concile à Trente, étoit aussi bien fondée, que celle du Pape à le vouloir à Boulogne étoit peu raisonable.

Les diferens contimuent.

On vit paroître dans toute l'Europe plus fieurs écrits sur cette obstination du Pape & de l'Empereur à l'égard du Concile; voulant qu'il fût tenu à Boulogne & l'autre à Trente, les uns en faveur du Pape, autres en faveur de Charles-Quint, car chacun avoit ses partisans. Mais l'Empereur avoit pour lui le plus pour lui la plus grande partie des Catholiques, & tous la franche partie des ligifies. ques, & tous les Lutheriens & Calvinifes. Cependant ces deux Monarques ne laissoit pas de s'envoyer incessamment des Ambassa deurs, & des C deurs, & des Courriers, avec des Leitres, des Manifest des Manifestes, & des remontrances, pendant que les peuples murmuroient generalement contre le Barrelle ment contre le Pape, & paroissoient scandali-sez de la nassion des la paroissoient scandalisez de la passion demesurée qu'il faisoit paroitre en cette affaire tre en cette affaire, persuadez que si plaipereur eût voulu donner l'investiture de plaifance à Ottavio petit fils du Pape, cile à ci auroit incontinent remis le Concile à Trente: Trente: de forte que ce Pape, qui hors la passion qu'il avoit pour les interests de sa Maison, parût très-digne du Pontificat en toute autre occasion, s'oublia en celle-ci qui étoit de la derniere importance, negligeant l'interest public pour s'attacher à son interest particulier, comme font d'ordinaire les Eccle-sastiones.

Il est certain que toute la Chrêtienté étoit Il sait autant scandalisée de la conduite du Pape, protester qu'est qu'elle étoit édifiée de ceile de l'Empereur les Prés Parce le Parce lats à Parce qu'on étoit persuadé que ce Prince lats à n'avoir et oit persuadé que ce Prince lats à n'avoit en vue que l'interest public. Cepen-dant l'Empereur trouva moyen de garder toujours prince le constitue de la constit toûjours Plaisance, & de soûtenir avec zele la nullité du Concile que le Pape avoit fait assentité du Concile que le Pape avoit fait assembler à Boulogne. Pour cet effet il sit choix de deux hommes de bonne conduite & de grande experience dans les affaires, couraseux, fermes, & hardis, à qui on donna Julié de Commissaires de l'Empire, & Denny de Commissaires de l'Empire, & les Députez de sa Majesté Imperiale, vers les Prelats affemblez à Boulogne; d'autres di-fent saffemblez à Boulogne; d'Ambas-saden, qu'on leur donna le caractère d'Ambassadeurs, ce qui est assez vrai-semblable: c'étoient Don François Vargas, Fiscal general de Castille, & Don Martin Soria Velasco. Etant atrivez à Boulogne, ils trouverent que, quoi qu'il ... Boulogne, ils trouverent que, quoi qu'il n'y eût d'autres Prelats que ceux de l'Etat E cclesiastique & de quelques autres villes d'Italia d'Italie, ils ne laissoient pas de tenir des Seffions, comme si c'eut été un veritable Conoile. Ils se presenterent à la Session du 23. Decembre, d'autres disent que ce fut à celle du 16. Janvier 1549. & aprés avoir été admis mis M 4

mis dans l'Assemblée, ils y sirent la protestation suivante. Que l'Empereur étant forcé pour
le bien de la Religion de le service de l'Eglise,
de faire ses protestations contre certaines gens,
soi disans Legats Apostoliques, de contre un
Conventicule de Prelats assemblez à Boulogue,
qui prenoient la qualité de Concile, sans aucune
participation, ni consentement de sa Majesté Imperiale, ils étoient là de sa part pour protester de
nullité de tout ce qui y servit fait.

Maxime de Chares V. 1 ×548.

Mais comme l'Empereur vouloit avoit deux cordes en son arc, en mêmetemps qu'il resolut d'envoyer ces Ambassadeurs, pour faire affront au Concile du Pape, en faisant protester contre lui, il sit entendre à l'Evêque de Fano, Legat du Pape auprés de lui, que pour la décharge de sa conscience, pour le pouvoir justifier dans le monde, & pour voir s'il n'y auroit pas quelque moyen de contenter sa Sainteté sans faire de tort à son honmeur , il souhaitoit d'être instruit des pretentions que l'Eglise avoit sur les villes de Par me & de Plaisance. L'Empereur fit cette de marche, non pas qu'il ignorât dequoi il s'agissoit, en étant mieux instruit que le Pape lui-même; mais par politique & pour gagner du temps, esperant que le Pape, qui étoit en âge decrepit, pourroit mourit avant que l'on en vînt à la conclusion de ces affaires. Ce pendant dès que le Pape eut été informé des demandes de l'Empe reur, il lui fit répondre par le même Nonce, que l'Eglise avoit plusieurs justes pretentions fur ces deux villes, mais qu'il ne toit pas necessaire de les produire juridique ments

III. PART. LIV. III. 273 ment, qu'aprés qu'elle en seroit remise en possession.

Le Legat ayant fait cette réponse à l'Em-Fretenpereur, deux mois aprés lui fit dire, qu'il relatanavoit pas dessein d'en venir à aucun juge-ce. ment public, n'ayant demandé cet éclaircifsement que pour satisfaire à quelque doute de conscience, & qu'ainsi sa Sainteté ne devoit faire aucune difficulté, de lui complaire en une chose si juste, d'autant plus qu'il ne le faisoit que pour lui faire plaisir. Aprés cette nouvelle réponse de l'Empereur, que le Legat envoya à Rome, le Pape fit affembler extraordinairement le Consistoire, & y proposa la demande de l'Empereur. Les Cardinaux C. naux furent d'avis, que non seulement il n'y avoit pas lieu de refuser à l'Empereur sa demande, mais qu'il étoit de l'honneur du Siege de faire connoître à tout le monde les droits, & particulierement à l'Empereur. Il fut donc resolu de lui donner satisfaction des plus & on choist des personnes entre les plus habiles, pour dresser la réponse qu'on lui des parties, pour dresser la réponse que les lui devoit faire, qui fut en substance, que les droits faire, qui fut en substance, que les droits de l'Eglise sur Plaisance étoient fondez fur une cession que lui en avoit faite l'Empereur M reur Maximilien ayeul paternel de Charles V. en 1511. fous le Pontificat de Paul II. du consentement du Roy Catholique ayeul maternel de l'Empereur, qui avoit lui-même configue le l'Empereur, qui avoit lui-même confirmé cette cession solemnellement par le Traité de 1521. Cette réponse fut jugée par le Consistoire suffisante, sans en aller cherel Consistoire suffisante, sans de chercher d'autres raisons plus fortes dans de Vieux Regîtres, qui souvent deviennent

M 5

274 LA VIE DE CHARLES V. inutiles par leur trop grande antiquité. Pour donner plus de fatisfaction à l'Empe-Réponse

les V.

à l'Em-

pereur.

de Char-reur, on en fit voir les actes autentiques à Mencozza son Ambassadeur à Rome, qui ne manqua pas d'en faire son raport à sa Majeste Imperiale. Mais enfin, il fit bien voir luimême, qu'il n'avoit pas besoin d'instruction fur ce sujet, par la réponse qu'il sit à l'Eveque de Fano Legat, & au Seigneur Jules Urlin, qui avoit été en voyé pour lui aider à negotier cette affaire, conçue en ces termes. l'on n'avoit montré aucun acte pour si autentique qu'il fût à son Ambassadeur à Rome, au sujet des pretentions de l'Eglise sur la Seigneurie de Plaisance, qu'il ne fut en étât d'en faire, on de plus autentiques, & en plus grand nombre en faveur de PD faveur de l'Empire. Il ajoûta, que l'Eglise d'Empire. l'Empire ayant des pretentions égales sur Parme & Plaisance, il étoit content de donner an S. Sie ge pour ses pretentions 40, mille écus tous les ans,

& quelque autre chose par dessus. Du Pape

Ursin ayant fait savoir à Paul III. cette reponse de l'Empereur. Ce bon Pape tout age qu'il étoit de plus de quatrevingt ans, semit en une si grande colere qu'il en étoit tout en feu. Le lendemain il se transporta au Confiftoire, où il fit de grandes plaintes de la maniere d'esta la mane niere d'agir de l'Empereur. Mais comme personne ne vouloit s'attirer la haine de ce grand Monarque, & que tous favoient que le Pape ne s'échauffoit pas pour les interests de l'Église, mais pour ceux de sa Maison, ils lui laisserent le soin de faire à l'Empereut telle réponse qu'il jugeroit à propos. sit donc la suivante. Qu'il avoit resolu de quit-\$63°

III. PART. LIV. III. ter même d'étouffer entierement tous les justes sujets de ressentiment qu'il venoit de recevoir étant persuadé que sa Majesté Imperiale se de-Pouilleroit de toute passion, & se reconcilieroit avec Dieu d'une maniere convenable. Qu'en cette affaire il ctoit la partie offensée, puis que S. M. I. Pretendoit dépouiller l'Eglise de ce qui lui appartenoit déposiiller l'Eglise de l'Amain lur la Moin la main lur la Majeste Imperiale vouloit mettre la main sur la cont. conscience, qu'elle ne prit incontinent la resolution de receive qu'elle ne prit incontinent la vesqu'elle de rendre Parme & Plaisance au S. Siege. Qu'elle denni. devoit considerer comme ses Prédecesseurs l'avoient toujours fait, qu'un Prince qui entreprend de dépositif fait, qu'un Prince qui entreprend de dépouiller l'Eglife de ce qu'elle a de plus précieux, Jouvent même par la force & la violence, ne peut

pas esperer de voir prosperer son Regne. Henry II. Roy de France, voulant dans le Mauvais commencement de fon Regne faire quelque contre entreprife, qui lui acquit de la gloire & à sa Charles

Nation dans toute l'Europe, fit dessein de V. profiter de la discorde qui regnoit entre le pape & Charles V. Pour cét effet il envoya à Rome le Cardinal de Lorraine, Prélât habile dans la negotiation, & fachant tous les tours & detours de la politique, afin qu'après avoir fait des complimens de condoleance de fa Part au Pape sur l'assassinat & la mort cruelle de son fils le Prince Pierre Louis, il le portât à s'en vanger. Aprés avoir donc fait fon Compliment, il infinua au Pape que le Roy Henry fon Maître avoit des avis certains que ce Prince avoit été si mal-heureusement affaffiné par ordre de l'Empereur Charles V. qui avoit fougni les moyens de se rendre conspiration, dans la seule vûe de se rendre maître

M 6

maître de Parme & de Plaisance, pour les incorporer au Duché de Milan: & pour porter davantage l'esprit du Pape à la vengeance, il lui promit de la part d'Henry, que si sa Sainteté vouloit rompre avec l'Empereur, il iroit en personne en Italie, & l'afsisteroit de toutes ses forces. Il sit en un mot tout ce qu'il pût pour l'obliger à lui declarer la guerre en même temps que le Roy le feroit de son côté.

Le Pape refuse.

Henry II. pour mieux faire valoir la negotiation du Cardinal de Loraine, aprés avoir visité vers la fin d'Avril de la presente année, les Provinces de Picardie, Champagne, Bourgogne, & la Savoye, passa en Piémont, après avoir mis de bonnes garnisons dans toutes les places tes les places, & les avoir pourvues de toute forte de munitions. Le Cardinal affura même le Pape que le Roy étoit déja aux portes du Milanez, mais qu'il n'entreprendroit rien qu'après avoir retabli la Maison Farncse à Parme & à Plaisance. Mais le Pape qui étoit fin & ruse, fit reflexion à son grand âge, qui obligeoit déja les Cardinaux à s'approcher de Rome, comme pour l'élection prochaine d'un nouveau Pape, (car déja il en étoit aris vé sept avec le Cardinal de Lorraine) de sorte qu'il auroit ag icontre son propre interest, aussi bien que contre celui de l'Eglise, d'entreprendre la guerre contre un si puissant Mo-D'ailleurs il étoit persuadé que la moindre parole de Charles V. étoit plus car pable de mettre sa Famille en repos, que toutes les Armées de Henry II. Ainsi il ju gea qu'il étoit plus à propos de s'accommo-

III. PART. LIV. III. der au temps, & aux conjonctures, faisant entendre adroitement à l'Empereur, que puis qu'il re vouloit pas rétablir Ottavio son petit fils, & gendre de sa Majesté Imperiale, dans son Etât, comme il l'auroit souhaité avec pasfion, il vouloit bien se contenter d'une recompense honorable, puis que sa Majesté Imperiale avoit ses raisons, pour ne pas rétabir Octave fon petit neveu, & gendre de rimpereur. Cependant on ne conclut rien, chacun croyant trouver fon avantage à gagner du temps. Ainsi Henry II. voyant qu'il n'avoit plus rien à faire en Italie, repassa les

monts, & s'en retourna en France. Quoi que dans la Diete d'Ausbourg on ne Ambaffades & autre chose que faire des seances inutiles, avis.

a cause de la division qui regnoit entre le Pa- 1548. pe & l'Empereur, celui-ci ne laissa pas de recevoir continuellement des Ambassades qui de ses victoires; entre autres il y vint des Ambassadeurs de Moscovie, de Pologne, & de Sua de S de Suede, avec une suite plus grande que Pon n'avoit jamais vû en aucune de ces Nations, ce qui attira une foule incroyable pour les voir passer quand ils allerent à l'audience. Lagniassure que l'Empereurétoit ha-billé. Lagniassure que l'Empereurétoit habillé à la Moscovite lors qu'il reçût les Ambassadeurs de cette nation; à la Polonoise, lors con la Polonois, & à lors qu'il donna audience aux Polonois, & à la maniere des Sucdois, lors qu'il écouta les Ambassadeurs de Suede. Cependant il fut averti que le Cardinal de Lorraine travailloit non seulement à aigrir l'esprit du Pape contte lui, mais encore à le porter à lui declarer

la guerre conjointement avec le Roy son Mattre, pour rétablir la Maison Farnese à Platsance. car quoi que ces affaires se traitassent fort secretement, elles ne laisserent pas de venir à la connoissance de Charles V. ce qui fait voir qu'il étoit bien servi à Rome. Mais quoi que ce Prince eût eu assez de sujet de ressentiment, & qu'il eût en main des moyens suffisans de se vanger, il ne voulut pas se prévaloir de l'occasion, & sit une des plus genereuses actions que jamais Empereur ait faites.

Action genereule.

Henry à fon avenement à la Couronne avoit fait resolution de recouvrer Boulogne, que les Anglois lui avoient enlevée dans la derniere guerre, pendant la vie de François I. son pere, & de continuer vigoureusement la guerre contre l'Angleterre. Pour assembler l'argent necessaire, il fut obligé de mettre fur ses sujets des imposts insupportables. Mais ses peuples déja épuisez par les guerres préce dentes, ne pouvant porter ce nouveau joug, refuserent de payer les Exacteurs & les gens de la Gabelle, lesquels autorisez de la Cour sai soient mille extorsions, qui obligerent le peu ple à prendre les armes contre eux en plus fieurs endroits. Les premieres Provinces qui se souleverent, furent celles de Guienne de Saintonge. A ces Provinces se joignirent les pais voifins, & particulierement la Gafcogne, la ville de Bourdeaux, & autres lieux considerables, de sorte qu'en moins d'un mois de temps il se trouva plus de cinquante mille hommes portant les armes contre leur Roy, ce qui menaçoit visiblement tout le Royau-

III. PART. LIV. III. Royaume d'un desordre general; c'étoit judement ce que souhaitoient les Calvinistes qui Pulluloient beaucoup en France, croyant de trouver quelque repos parmi la tempeste generale, & il est certain qu'ils prositerent

beaucoup de ces desordres. Les Ministres de l'Empereur, & particu- 11 resulte lierement le Duc d'Albe, le follicitoient de donner se beaucoup, de ne pas perdre une si belle oc-protecafion, ou de faire des conquestes sur la ction prance, ou de la reduire en tel étât qu'elle belles. n'en pût jamais faire fur ses Etâts. Ces Ministres lui tenoient ces discours, parce qu'ils savoient que les Rebelles demandoient secretement à l'Empereur de leur donner du secours; lui en promettant de grands avantages; aussi est-il vrai, que les jalousies, les inimitiez, & l'émulation, qui font comme naturelles entre les François & les Espagnols, auroine auroient porté tout autre Prince que celui-làs entretenir & fomenter la rebellion, du moins en faifant des promesses secretes aux Rebelles: & ce qu'il y a en cela de plus sur-Prens. prenant, c'est qu'il y avoit de la justice & de la raison, c'est qu'il y avoit de la june se la maximes du monde, d'embrasser une telle occafion , puis que cette revolte arriva en France 'Puis que cette revoite an la Cardinal de Lorra: Lorraine sollicitoit à Rome une Ligue entre le Pape & le Roy de France, contre l'Empereur, ou du moins qu'il faisoit ce qu'il pouvoit, pour augmenter la division qui étoit entre, pour augmenter la division qui étoit entre eux. Mais Charles V. ne voulut point le vanger, ni rendre le mal pour le mal, au contraire en bon Chrétien, il voulut rendre

le

LA VIE DE CHARLES V. le bien pour le mal, de sorte qu'il répondit à ceux qui le follicitoient à jetter du bois dans Réponse le feu qui s'étoit allumé en France. Que Dieu notable. lui avoit donné assez de bon sens, & de conscience, pour ne pas ignorer, qu'un Prince Souverain, & sur tout un Empereur, ne doit sur mais embrasser les occasions de fomenter les seditions & les revoltes dans les Etâts des autres Princes, ni donner du secours aux rebelles. François I. lui en avoit donné le premier l'infruction of l'exemple, lors qu'il refusa de donnet du secours aux rebelles de Gand, qui le sollicitoient beaucoup de le faire: & qu'ainsi il vouloit en user de même envers Henry II. son fils. de Dieu lui avoit donné assez d'autres occasions de vaincre scs ennemis sans se servir de si honteux moyens. Que si les autres manquoient en cela de ce qu'ils lui devoient, que pour lui, il ne vous lost pas se vanger en imitant de si pernicient exemples. Et qu'il avoit tant d'horreur pour les revoltes des peuples contre leurs Princes, qu'il donneroit volontiers du secours à son plus grand

Muleaffen.

A propos de rebellion, en ce même temps là l'infortuné Muleassen Roy de Tunis étoit allé à Ausbourg, pour tâcher d'émouvoir par sa presence la compassion de l'Empereur, se l'obliger à lui donner du secours, pour rétablir dans son Royaume, d'où il avoit été chasse par la persidie de son lis Amida; ce sils ingrat lui avoit fait crever les yeux, il eut beaucoup de peine à faire ce voyage étant aveugle. Charles V. su extrémement touché de le voir en ce miserable étât, mais ayant alors sur les bras des affaires importantes

les à toute la Chrêtienté, il ne put faire aule chose pour lui que de l'envoyer en Sicile, & de donner ordre qu'il y fût entretenu aux dépens de sa Majesté Imperiale, lui, & huit domestiques qui le servoient, c'étoit

Quoi que Charles V. comme nous venons sedition de le dire, eût rejetré genereusement le con-ples.

seil de ceux qui le vouloient porter à fomenter la revolte de France, les François nelaiffoient pas, non seulement de fomenter le desordre entre le Pape & l'Empereur, à Rome, mais encore d'aider à allumer le feu de la sedition à Naples. Nous avons dit cy-dessur que les Napolitains refuserent d'obéir aux ordres les Napolitains refuserent dirétablir l'Inordres du Vice-Roy, qui vouloit établir l'In-quisties du Vice-Roy, qui vouloit établir l'Inquisition dans le Royaume, & qu'ils avoient Pris les armes contre lui. J'ajoûterai ici, que nonobstant la réponse équivoque & ambigue de l'il montra de l'Émpereur au Vice-Roy, qu'il montra aux Flus du peuple, on ne laissoit pas de tra-Vailler à un accommodement, & à chercher quelons un accommodement, quelque expedient qui pût contenter tout le monde: à quoi s'employerent avec beaucoup de téle, à quoi s'employerent avec beaucoup de zéle Mons. Caracciolo Evêque de Catanie du sien Mons. Caracciolo Evêque de Catanie du fiege de Capoue, & frere Ottavio Proconio, Evêque de Monopoli, de l'ordre des Converte de Monopoli, celebre Prédi-Conventuels de S. François, celebre Prédicateur: mais tout ce dont ils pûrent convehir, fût, que l'on envoyeroit des Députez de parte, que l'on envoyeroit du Vice-Roy de part & d'autre, c'est à dire, du Vice-Roy & du peuple, pour informer de bouche sa

Majesté Imperiale de l'estât des assaires.

Sur cela les Deputez des Nobles & du du RoyPeuple ayant tenu conseil dans l'Eglise de l'Empe,

S. Lau-reur.

LA VIE DE CHARLES V. 282 S. Laurens en la maniere accoutumée, il y fût proposé & deliberé d'envoyer quelques per fonnes à l'Empereur, & dans cette meme fceance ils nommerent pour Deputez Don Ferrante Sanseverino Prince de Salerne, un des plus grands Seigneurs du Royaume, Celui-la même qui avoit été fait Syndic pour les vir Charles V. lors qu'il fut à Naples, comme nous l'avons dit en son lieu, aimé & 16veré non seulement du peuple, de toute la Noblesse, parce qu'on l'avoit toujours reconnu très-zelé pour sa patrie. Joignit à ce Prince le Cavalier Placido di Sangro, homme de grande qualité, & on de ordonna, quand le Prince seroit parti, demeurer auprés de l'Empereur, en qualité d'Ambassadeur ordinaire de la ville & du Royaume. Le Prince qui étoit à Salerne? ayant été averti de l'Emploi qu'on lui avoit donné se rendit au plûtôt à Naples, se prefenta au Conseil à S. Laurent avec Sangro. Ils accepterent tous deux la charge qu'on let avoit donnée, & on leur en expedia des lettres patentes.

Ceux du ViceRoy; àqui les autres n'étoient pasagreables.

Cette élection ne plut pas au Vice-Roy, à cause de la qualité des personnes parce que lors qu'on demeura d'accord d'envoyer deux Deputez, un de sa part & deux pour la ville, il ne croyoit pas que l'on choisiroit un homme de si grande qualité que le Prince de Salerne, qui étoit l'homme du Royaume le plus accredité: ni un sujet tel que Sangro, le plus experimenté, & le plus éloquent homme ce toute l'Italie. Ainsi le Vice-Roy sit tout qu'il put, pour obliger la ville à faire une

III. PART. LIV. III. houvelle election, & à deputer des gens moins confiderables, il fit même fecretement soldiciter le Prince de s'excuser & de refuser, ce qu'il ne voulut pas faire. Mais pour ne pas manquer à ce dont on étoit convenu, le Vice-Roy nomma pour son Deputé Don Pietro Marquis de Pietro Gonzales de Mendozza Marquis de la Valle, Sicilien, & Chatelain de Castelnuovo, & après lui avoir donné les instructions necessaires, il le pria, plûtôt qu'il ne lui commanda, de faire son possible pour se rendre avant les autres auprés de l'Empereur, ce qu'il fit, car il arriva à Ausbourg trois jours plûtôt qu'eux, quoi que les autres fussent par-tis que les autres fussent les affaitis quatre jours avant lui; & il mit les affaires en tel estât, que le Prince fut mal reçû comme nous le dirons cy-aprés.

Quand le Prince de Salerne & Sangro fu-de Narent arrivez à Ausbourg où étoit alors l'Em-ples mal pereur, ils tirerent un mauvais augure de leur reçûs. Deputation quand ils se virent mal reçûs des Principa principaux Ministres; ce qui depleut beaucoup paux Ministres; ce qui depres le Duc d'Allau Prince de Salerne, car hors le Duc d'Albe & quelque Prince Alleman, il n'y avoit personne à la Cour de l'Empereur, qui pût Personne à la Cour de l'Essperant huit aller de pair avec lui. Ils fûrent huit lours de pair avec lui. jours fans pouvoir avoir aucience, quoi que le Marquis Della Valle vît l'Empereur ou ses Minio Quis Della Valle vît l'Empereur ou ses Ministres presque tous les jours. Finalement on lui fit dire qu'il devoit donner par écrit à un valet de chambre, ou à un Page, ce qu'il avoit à demander. Cét affront fût suivi d'un autre encore plus grand le lendemain, c'est qu'on fit faire commandement au Prince, de ne point quitter la Cour à peine de la vie,

284 LA VIE DE CHARLES. V. fans en avoir un ordre par écrit de sa Majesté Imperiale, & on fit faire commandement à Sangro, de partir incessamment, & de s'en retourner à Naples avec le Marquis della Valle.

F Leur réponse.

Le Prince repondit, que l'Empereur étant fon Maître & fon Roy, il ne manqueroit pas de faire ce qu'il lui ordonnoit. Sangro aussi qu'il obciroit, à la charge que sa Majesté Împeriale lui donneroit auparavant audience. On lui repliqua qu'il n'avoit qu'à partir incessamment, qu'autrement on procederoit contre lui à toute rigueur, comme contre un rebelle. A quoi Sangro répondit avec un courage intrepide. Il en arrivera ce qui pourra de ma vie qui est au pouvoir de l'Empereur pour en faire ce qu'il voudra, mais je suis resolu à ne point partir sans avoir eu audience, autrement la familie sans avoir eu audience, autrement la familie sans avoir eu audience, au trement je ferois du tort à la Commission dont ? a) été chargé pour ma patrie, à la gloire, d'all Sage conduite de sa Majesté Imperiale, n'y ayant personne au mar personne au monde, qui ne blamât un Monarque aussi Annus. aussi Auguste & aussi bon que lui, s'il refusoit de donner audience à la plus noble ville de l'Europe, le plus riche fleuron de toutes ses couronnes: estant obligé par les Loix inviolables de la Justice, de couter les Circos inviolables de la Justice, de couter ses sujets en une affaire de si grande impor-tance.

Discours Ce discours fût rapporté à Mons. de Grande San-vele Evêque d'Arras & premier Ministre de gro à l'Empereur, qui estima tant son courage qu'il l'Empe-souhaita de le voir. On le sit venir dans sa le Chambre, où il l'écouta avec plaisir, en lendemain il l'introduisit à l'audience de l'Empereur, à qui il parla de la sorte.

285. III. PART. LIV. III.

deputé vers vôtre M. J. de la part de cette ville, Qui a souffert tant de domages, & de guerres pour soutenir les droits de vôtre Couronne. Cette ville ville qui auroit donné ses entrailles pour recevoir en en qui auroit donné ses entraux per d'elle a triomphe vôtre M. J. lors qu'elle a eule l. eule bon-heur de la voir dans son enceinte. Cette ville ville qui pour montrer exemple aux autres villes du p qui pour montrer exemple aux autres villes du Rayaume, ou plutôt à toutes les autres villes de voix de votre vaste Empire, à payer exactement tous les imposts, & à vous faire des presens, à donné jusqui, de à vous faire des presens, à donné jufqu'aux moëles des os, afin de contribuer à vous acque moëles des os, afin de contribuer à vous acquerir de la gloire & vous rendre Invincible, & lon refusera aujourd hui de donner audience à une min

une ville si fidelle?

Fe ne suis venu, que pour supplier votre M. de sa part avec toute la soumission possible, de se vouloir desister du dessein de la charger d'un tel joug au desister du dessein de la charger d'un tel joug que celui du Tribunal de l'Inquisition, dont le nom (... par ce nom seul est abhorré de tout le peuple par ce wil abhorré de tout le peuple par ce qu'il est abhorré de tout le peuple ; iroit est persuadé qu'un tel établissement ; iroit est persuade qu'un tel erange interests contre votre gloire & contre vos interests. P. M. rests. En second lieu pour representer à V. M.
combine de Toledo son combien injustement Don Pietro de Toledo son Dice Don Missen injustement Don Pietro de Toledo son au-Vice-Royl'a maltraitée, la remplissant, sans au-cun suite de maltraitée, la remplissant, sans aucun sujet de tumulte, d'affliction, & de misere, & la rempuyant. E la mise de tumulte, d'affliction, Si vôtre M.
veut sa deux doigts de sarvine. Si vôtre M. veut savoir la verité de tout, elle le peut facile-ment avoir la verité de tout, elle le peut facilement. Co n'a qu'à faire venir en sa presence M. le Marquis della Valle, qui est ici de sa part, tour m'être confronté, pour aprés avoir oui ce qu'il m'être confronté, pour aprés avoir oui ce qu'il aura à dire pour la dessense du Vice-Roy. & moi pour à dire pour la dessense du Vice-Roy. & Namoi pour celle de vôtre très fidelle ville de Na-ples Marcouvera ples de vôtre très fidene una trouvera

L'Empereur qui étoit sage & prudent, & Réponse de Charquiles V.

286 LA VIE DE CHARLES V. qui étoit bien instruit du fait, ne trouva pas à propos d'en venir à un tel éclaircissement, & se contenta de lui répondre avec beaucoup de douceur & de moderation, qu'il n'avoit pas sçû qu'il cût été envoyé de la part, de la ville de Naples en sa cour, mais que, pe ayant été ordonné de s'en recourner il ne pouvoit avec honneur revoquer cet ordre. Qu'au reste il pourvoiroit au plûtôt, aux be foins de la ville, a la facisfaction de tout le monde. Qu'ainsi il pouvoit s'en retourner content, & en toute sureté à Naples, pour faire favoir aux habitans, qu'il entendoit, qu'on rendît au Vice-Roy l'obeissance qui lui étoit due. Sangro ayant baisé la main de l'Empereur reur, & l'ayant remercié de sa genereuse bonté prit congé de lui, & se retira. Comme l fortoit de la Chambre on lui remit l'expedition & l'ordre par écrit de partir, ce qu'il fit le lendemain avec le Marquis della della mais quoi qu'ils fissent le voyage ensemble ble, ils ne parlerent que d'affaires generalles.

Sangro arrive à Naples.

Depuis qu'on scût à Naples qu'il devoit y retourner, on l'attendit avec beaucoup d'impatience sans savoir ce qui s'étoit passé, comme ilétoit extrémement aimé & consideré, à peine eut-on appris par son neveu qui avoit fait le voyage avec lui, & qui s'étoit avancé d'une demi-journée, qu'il arrivoit qu'une grande soule de gens sortit hors de porte de Capoüe pour lui aller au devant, avec une joye universelle. Comme il passoit dans les rues, les gens lui crioient souvent, Monsieur Placido, qu'elle bonne nouvelle nousap-

III. PART. LIV. III. fortez-vous? Lui qui ne vouloit pas affliger le peuple, ni rien dire qui les pût porter à quelque sedition avant le temps, leur répondoit avec un visage riant, bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. De sorte que pendant tout ce lour-là, qui étoit le quatrième Aoust feste de 8. Dominique, & partie de la nuit suivante, en prominique, & partie de la nuit suivante. en n'entendit autre chose dans toute la ville de joye, de quoi le Vice-Roy qui savoit le

contraire rioit à gorge déployée. Le lendemain 5. Aoust on assembla le Ecrit Conseil des Nobles & du Peuple à S. Laurens, trouvé & Pon des Nobles & du Peuple à S. Laurens, fort of-& pon fut fort surpris de voir que Sangro re- fensant.

mettoit au President une demi sueille de papier cachetée d'un petit feau fans aucune adresse; mais ils le furent beaucoup plus aprés qu'on l'eut ouverte, & qu'on en eût fait ceci l'eut ouverte, & qu'on en que ceci l'eut ouverte, & qu'on en que le ceci à haute-voix, elle ne contend que le Princ Que sa Majesté avoit trouvé bon que le Prince Que sa Majesté avoit trouve de que Placide Salerne demeurât en sa cour, & que Placido de Salerne demeurât en Ja cour, dire de Sangro s'en retournât à Naples pour dire aux Napolitains qui l'avoient envoyé, que Sa Majesté leur commandoit de se tenir en paix, de qui l'été leur commandoit de se tenir en paix, de quitter les armes, & d'obeir au Vice-Roy, & gue tout que telle étoit sa volonté. Cét acte étoit écrit en Italien, & signé en Espagnol en ces termes, por mandado de sua Maestà, Vargas se-creta. cretario, par le commandement de sa Majesté, . Vargas Secretaire. Cette assemblée composée de tan. de tant de Nobles & des Principaux Bourgeois, fut extrémement offensée, de voir leur ville Capitale traitée avec tant de mepris, que Empereur non seulement n'avoit pas daigné faire réponse à la lettre qu'ils lui avoient écri288 LA VIE DE CHARLES V.
te, mais encore leur envoyoit un acte si sec se si plein de hauteur; ils tûrent sur le point de prendre les dernieres resolutions, ce qui feroit infalliblement arrivé si Sangro qui étoit fort éloquent, n'eût fait tous ses efforts pour leur faire voir, que cét acte qui paroifsoit d'abord si dissorme, contenoit pourtant des choses considerables; & ne les eût exhorted d'obeir paisiblement, dans l'assurance qu'ils des choses considerables à chose en les eût exhorted d'obeir paisiblement, dans l'assurance qu'ils des choses considerables à chose en ce qu'ils souhaitoient.

Tumulte du peu- de ple.

Pendant que l'on deliberoit sur ces affaires dans l'Assemblée, une grande foulede peuple en armes accourût dans la place de S. Laurens rens, & dans les riies qui y aboutissent, parce qu'on s'attendoit, que les nouvelles que Sangro avoient aportées seroient que l'Enpereur auroit ôté le gouvernement à Tolede, qui avoit toûjours paru grand ennemi de leur ville: de forte que quand on eut appris qu'il falloit quitter les armes & obeir à l'Empereur reur, le peuple se mit à crier. La Nobleste nous a trahis, la noblesse nous a trahis. Es ferme, qu'on ferme les boutiques. Tue, Tue, en même temps on tira une grêle d'Arque busades contre les murailles & les fenestres du lieu où se tenoit l'afsemblée des Nobles & des Deputez, qui fûrent tellement épour vantez de la fureur de ce peuple insolent, qu'ils prirent tous la fuite & se sauverent jun d'un côté & l'autre de l'autre. Le tun une devint extremement grand, tant par les cris redoublés de cette populace irritée, que par les decharges continuelles des coups d'arquebuse. Aussi ceux qui demeuroient aux endroits

les plus reculez accoururent avec precipitale les uns pour se joindre aux gens soulevez accroître la sedition, & les autres pour soir un si triste spectacle qui menaçoit la ville d'une entiere ruine. Les choses en vinrent à savoit bien que le peuple ne l'aimoit pas, & qui craignoit qu'il ne fit tomber toute sa rage dans la Cita-lelle, avec ses plus sidelles amis, laissant à l'abandon le Palais

Royal. Planti, Sumonte, Campana & plusieurs au- Accident tres Auteurs disent qu'il arriva pendant cette regardé fidituteurs disent qu'il arriva pendant cette comme Puisson, un des plus grands miracles qu'on un mirapuisse voir , que je vais raconter. Il y de avoir alors que je vais raconter. avoit alors à Naples un Gentilhomme de grande Nagrande qualité, fort estimé, Prieur de Na-les 8, Qualité, fort estimé, Prieur de Malte, ples & Chevallier de Jerusalem ou de Malte, nommer le étoit alors nommé Jean Baptiste Carrase. Il étoit alors sincomme fi incommodé de la goutte qu'il ne pouvoit le service de la goutte qu'il ne pouvoit le servir des pieds ni des mains, mais comme il étoit un des pieds ni des mains, mans l'Affaire des Deputez de la Noblesse dans l'Affaire étoit l'Assemblée, & qu'il voyoit que l'affaire é oit de grande, & qu'il voyoit que l'affaire fur de grande importance, il s'y fit porter sur les brande importance, il s'y fit porter sur les bras de ses serviteurs afin d'entendre quels serviceurs afin d'entendre quels feroient les ordres du Roy, & pour donner fon avis sur ce qui seroit proposé Ce pendant ce Gentil-homme n'eut pas plûtôt oüi grande rumeur du peuple, qu'effrayé autant ou plus que les autres, ils'enfuit & monta au plus que les autres, ils enfunces fort étres haut du clocher, par un escalier fort Plus haut du clocher, par un control de fes pieds & de fes mains en la goute, Mains comme s'il n'avoit jamais eu la goute, Part. III.

290 LA VIE DE CHARLES V. La peur lui servit de remede, & le guerit, f bien (& c'est en quoi consiste le miracle) qu'il n'en fût plus incommodé dans toute sa

Antre miracle.

On regarda comme un aussi grand miracle vie. l'action de Sangro, lequel voyant que le Peuple au lieu de quitter les armes devenoit plus furieux & plus opiniâtre, fe mit a une fenestre de la sale de l'assemblée, les armes, & obeissez aux ordres de sa, Majeste, car si groupe le s'este de sa plaintive, Majeste, car si groupe le s'este de sa plaintive, Majeste, car si groupe le s'este de sa plaintive, Majeste, de s'este de s'es car si vous ne le faites le pauvre Prince de Salerne qui est demeuré en Cour aura immancablement la tête coupée su la tête coupée sur un échaffaut. Bien qu'on est tiré sur lui detiré sur lui dans ce moment une infinité lui, coups d'Arquel. coups d'Arquebuse, aucun ne porta sur été quoi que la fenestre où il étoit en cut été presque brisée presque brisée.

Le prieur de Bari qui étoit dans le premier genereu- Cloître de S. Laurens, où il étoit allé pour Printe Voir ce que s. voir ce que feroit Thomas Califano qui avec deux cens folders de Bari, deux cens foldats gardoit l'artillerie de la ville (celui que la Bari) le (celuique le Peuple avoit si fouvent voulu mettre dehors contre la volonté des soldass Espagnole Espagnols) voyant le grand desordre, & le peril où étoit peril où étoit la ville, & fachant qu'il faire fort aimé du peuple, crût être obligé de faire ce qu'il pourrait ce qu'il pourroit pour l'empêcher. Meprifant donc le danger and l'empêcher. donc le danger où il s'exposoit & les prieres & sollicitations cu' & follicitations qu'on lui faisoit de ne le pas faire, il course de ne le pas faire. faire, il courut à la porte de l'Assemblé & assiegée par le peuple, mais bien fermée par gardée au dedans, la fit ouvrir, comme par force, car les autres Deputez qui étoient l'entour de lui le vou l'entour de lui le vouloient empêcher d'est

III. PART. LIV. III. Poser sa vie à un danger si évident, s'avança à la face de cette troupe seditieuse, & d'une air intrepide, mais avec un visage riant, se mit à regarder d'un côté & d'autre cette foule tumultueuse, & à hausser & baisser ses mains, pour leur faire signe de s'apaiser & de Pécouter. Son autorité & la grande estime qu'on faisoit de lui eurent tant de pouvoir sur ce peuple mutiné, qu'en un moment tout ce grand tumulte se changea en un silence genetal d'umulte se changea en un monteuil qui étoir d'Ensuite il se sit donner un fauteuil qui étoir d'assassin d'être étoit derriere la porte, monta dessusafin d'être mieux vû de tous, & leur sit à haute voix le discours suivant.

## Discours du Prieur de Bari au Peuple.

MEs très-chers Peres, Freres, & Conci-Loyens. Quelle fatalité vous entraîne? Quelle (1), Quelle fatalité vous entraîne? Quelle étoile Juelle fatalité vous con Patrie, vous étoile Jinistre, & ennemie de la Patrie, vous porte à une si violente resolution? Quelle est donc qui donc aujourd buy vôtre dessein; dans une rumeur emie! enne sujourd'huy vôtre dessem, aans ne sans aucun sujet? Quoi vous inseginez vous ne sun sujet? 32 un si grand desordre puisse aporter quelque bien à vous ou à la Patrie? Croyez vous que vôtre opiniatreté à ne vouloir pas objir aux ordres du Roy en gière fortune? Roy en quittant les armes, fera vôtre fortune? Quel quittant les armes, fera vôtre insoience Quele avantage tirerez-vous de cette insoience contre vos propres Deputez, & Officers qui vous ont total ont toujours rendu service avec tant de fidelité?

De que:

ie vous prie De quoi vous plaignez-vous donc, je vous prie mes chers & bien aimez concitoyens? Peut-être de nous autres Nobles! Mais qui est celuide vous qui

292 LA VIE DE CHARLES V. qui puisseignorer, ou pluist qui de vous n'est pletnement informé, & ne voit de ses propres yeurs qu'en toutes occasions, en toutes conjonctures, en toute sorte d'affaires, sans épargner ni veilles ni sueurs, nous avons toujours été unis avec vous, toutes les fois qu'il s'est agi du service de sa Icsté, du bien public & de l'interest commun de la Patrie! Tandis que nous avons jugé necessaire de prendre les armes & de demeurer armez contre le Vice Roy de Tolede, si irrité contre nous, ne avons loue & approuve vôtre resolution de ne point quitter les armes, de lui resister, de de ne lui pas obeir, pour les raisons que chacun sait? e que nos Deputez ont fait connoître à la Majeste, en sorte que vous n'avez aucun sujet de vous plaindre que vous n'avez aucun sujet de vous plaindre de nous, puis que nous avons tohe

jours agi de concert avec vous.

Mais aujourd'huy que nous savons que la von lonté du Roy nôtre maître est que nous que to les armes. les armes, & que nous obeissions à son Ministre, je vous prie au je vous prie au nom de Dieu, mes chers contitoyens, de me dire ce que vous pretendez faire? Ne voyez-vous Ne voyez-vous pas que votre desobeissance fera que les accusations les accusations que nôtre ennemi fait contre nout Passeront des la contre ennemi fait contre politice passeront des là pour bien fondées & veritables? E qu'il triomphera de nous? Il nous fera par de nous? auprés de nôtre très bon Roy pour des Rebelles, ple al aura la railon de la railon il aura la raison de son côsé. Quoi mes chers res co compatible. res & compatriotes voulez-vous par les mouves mens d'une furame mens d'une fureur aveugle, & d'une vio ente de lere, qui souvent va jusqu'à la folie, ruiner not tre ville, aprés l' tre ville, aprés l'avoir deffendue avec tant de zele? Voulez en paper zele? Voulez vous ruiner vos familles, cos femons mes de vos enfans? Pensez quel depit, quels mon remens de viennes. vemens de vengeance, n'excitera pas nôtre Re-

III. PART. LIV. III. 293 bellion, dans le cœur de noire Roy, d'ailleurs se Porté à la clemence? Notre ennemi le Vice Roy ne demande pas mieux, c'est à quoi il s'attend, co ce 90'll souhaite. Ab mes très chers freres, obeis-Jance deissance! Faisons voir au Roy nôtre Maitre, que ce n'est pespar malice que nous avons Pris les armes, mais seulement pour empêcher qu'ous n'établisse sur nous l'Inquisition, qui atoujours été I odieuse a nos prédecesseurs & à nous, & pour maintenir la paix & la tranquillité dans nôtre vill ville. Que si aprés cela vous croyez, que nous autres Nobles vous avons trompez, vous ne fauriez vous tromper davantage vous même que de le croire ; j'en prens à témoin Dieu lui même qui connect ; j'en prens à témoin Dieu lui même qui connoît nôtre sincerité. Et si vous voulez prendre d'aura d'autres resolutions, me voicy. Commencez à de-charmen charger votre colere sur may qui ai tant pris de Peine pour vous, comme ont fait aussi tous les autres Nobles mes confreres.

Ce fut veritablement une merveille de voir sedition que cette foule tumultueuse qui paroissoit se e le se fachence apprable, & comme une tempeste facheuse, fût appaisée en un moment par ce discourse, fût appaisée en un moment ce peudiscours du Prieur. En un moment ce peuple de fauvage, feditieux, indomtable, & furiant & furia furieux, devint paisible, doux, & tranquille & cela parut en ce qu'on n'eût pas plûtôt oui criera parut en ce qu'on n'eut pas prutes qu'au, vive nôtre très-zelé Prieur de Bari, qu'au même instant, toute cette grande soule se die die par le sousse diffipa, comme une petite nue par le souffle d'un petit vent, & que la grande place de S. Laurens demeura aussi vuide, que si jamais il n'y eût eu personne. Chacun s'en retourna chez foy, chacun quitta les armes & les habits de guerre, & reprit ceux qu'il portoit ordi-

N 3

ordinairement. Pendant trois jours les Bourgeois ne firent autre chose que porter leurs armes chez les Ministres du Roy, qui furent ensuite portées à la Citadelle, aussi bien que quarante pieces de Canon, qui étoient en la disposition du peuple à S. Laurent.

Obéiffance au Vice-Roy.

Le 29. Aoust au matin 24. Députez & Elus de la ville furent trouver le Vice-Roy, lui promettre obéissance de la part du peuple. Le Vice-Roy, quoi qu'il ne les aimat pas, ne laissa pas de faire un effort, & de les recevoir avec un visage serain & tranquille, & leur faire beaucoup d'honesteté, jusques à leur promettre qu'il ne manqueroit pas de faire savoir à l'Empereur le zéle du peuple à rentrer dans son devoir. Le lendemain tout le monde fut occupé à celebrer la Fête de S. Laurens, & le matin du 11. on ouvrit les Tribunaux de la Justice, les Magistrats reprirent l'administration des affaires, chacun selon fon employ, & l'on vit regner autant d'or dre, que le desordre precedent avoit été grand.

Les Chess exceptez. Le 12. le Vice-Roy manda les Députez de la ville, & leur donna l'amnistie generale, qu'il fit ensuite publier à son de trompe par toute la ville, tant pour les Napolitains que pour tous ceux qui avoient eu part à la sedition, excepté 24. personnes qui en avoient été les principaux chefs, dont la Cour avoit approuvé le Ban. Le Vice-Roy en excepta 36. mais il fit grace ensuite à plusieurs. de la moitié des exceptez furent pris & condannez à être pendus, les autres trouverent moyen d'échaper & s'allerent refugier en France

III. PART. LIV. III. France fous la protection d'Flenry II. qui les reçût fort bien, & leur donna des penfions, car on avoit confiqué les biens tant des morts, que des fugitifs. Henry II. crût que c'étoit un grand avantage pour lui d'avoir de telles gens à son service, parce qu'ayant fait dessein de recouvrer le Royaume de Naples, & de reveiller par une guerre les vieilles prétentions qu'il avoit sur cét Estat, ces gens qui étoient du p.18, & quiy avoient des intelligences & des partisans, pourroient favorifer ses armes en cette entre-Prise, ainsi il sit pour eux plus qu'ils ne meritoient.

A peine deux mois s'étoient-ils écoulez de- Evêque Puis le tumulte appaifé, que l'on vit venir à mossire Naples l'En appaifé, que l'on vit venir à mossire Naples l'Evêque de Moedano, commissaire affaires tres l'Evêque de Moedano, 2 rec des let affaires patentes de l'Empereur, de Commissaire affaires general, pour informer de la sedition. C'é-dition. toit le pour informer de la sedition. toit le Prince de Salerne qui avoit fait don15(8ner con le prince de Salerne qui avoit fait don15(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(815(81 ner cette Commission à cet Evêque, afin de justifice. Justifier la ville des accusations de sedition, que le ville des accusations de sedition. que le Vice-Roy avoit fait publier contre elle dans plusieurs écrits. L'Evêque alla à Naples avec de bonnes intentions pour les Bourgeois, mais Tolede qui étoit adroit & puiffant, mais Tolede qui etore de la lui of-frir, tenta tellement ce Prélat jusqu'à lui offrir un Chapeau de Cardinal de la part de Empereur, que ce procez qui devoir être tout à l'avantage de la ville, fut entierement

injurieux & offensant pour elle. On jugea donc necessaire d'envoyer deux Députez Députez à l'Empereur, un de la part de la ville à

296 LA VIE DE CHARLES V. coûtumée à S. Laurent, donna cette charge à Don Jules Cefar Caracciolo pour la Noblesse du Siege de Capoue, homme savant & fort prudent : & pour le peuple à Jean Baptiste Pino, très-instruit des droits de la ville, & homme éloquent. Ils furent adresses au Prince de Salerne, afin qu'il les presentat à fa Majesté Imperiale. Ils resolurent entre eux de s'y prendre de cette maniere, que Caracciolo informeroit l'Empereur des causes generales de confessione rales du tumulte, & Pino de ce qui regardoit en particulier le Vice-Roy, tant à l'égard de ses actions que de la haine extréme qu'il avoit

montré contre-la ville.

Après donc que le Député de la Noblesse cut parlé des affaires en general, Pino representa plus particulièrement à l'Empereur la puissance & l'autorité démesurée que le Vice-Roy Don Pietro avoit usurpée, juiques à empescher les sujets de sa Majesté de recourir à sa justice : & tirant de sa poche une me, daille, il la montra à l'Empereur, & lui dit, Vôtre Majesté peut juger jusques où va l'arro-Eance de son Ministre, d'avoir entrepris de ren dre publique une telle medaille. D'un côté ctoit la figure de Don Pietro, avec cette legende à l'entour, Petro de Toledo Principi optimo, à Pierre de Tolede, Prince très-bon; & au se vers le même Don Pietro assis sur une chaise qui relevoit la justice tombée à terre, ces mots pour legende, Erectori justitia, à la lui qui a rétabli la justice. Pino ajoûta qu'a le verité il avoit la justice. verité il avoit merité cét éloge la premiere année de fongouvernement, parce qu'ilavoit effectivement rétabli la justice, qu'il avoit trouvé

trouvé opprimée, mais que le titre superbe de Prince très-bon convenoit seulement à des Rois & à des Empereurs, & non pas à des

Ministres & des sujets. L'Empereur prit la medaille & la regarda Les Défixement des deux côtez fans témoigner au-parient cune émotion, la rendit ensuite à Pino 1548.

après qu'il eut achevé de parler, & ne répondit autre chose aux Députez, que les patoles suivantes. Du'il ne vouloit plus ouir parler des ou des affaires de Naples, y ayant pourvu, & les ayant pourvu, & les ayant terminées, qu'ainsi ils pouvoient s'en re-tournes, qu'ainsi ils pouvoient s'en retourner & dire aux Napolitains leurs Compatrio-tes Por dire aux Napolitains leurs Compatriotes, qu'ils cussent à obéir au Vice-Roy, que c'é-toit, qu'ils cussent à obéir au Vice-Roy, que c'étoit souls eussent à obéir au vice-rossissements. Après intention, & qu'il le leur ordonnoit. Après quoi les Députez prirent congé & se disposerent à partir. Sur ces entrefaites arriva un Notaire nommé Santillo Pagano, en-Voyé de la Place du peuple de Naples, (c'est le lieu où s'affemblent les Députez du peu-ple) où s'affemblent les Députez du peuple) Pour faire savoir à sa Majesté Imperiale, que la Vi que le Vice-Roy, contre les privileges de la ville ville, avoit deposé un des élus nommé Fran-Cois piatto; mais en ayant conferé tous ensemble avec le Prince de Salerne, il ne fût pas trouvé à propos de plus parler de ces aflaires à l'Empereur, qui avoit declaré les avoir toutes terminées; de forte que les Députez & Pagano reprirent le chemin de leur Patrie Pagano reprirent le chemina avoit

cté donné pour leur concitoyens. Cependant Charles V. ayant achevé de li-Nouverte les procedures que l'Evêque Commissaire fie de avoit foi avoit faîtes à Naples, reconnût qu'elles con-l'Emperencie tenoient plus de malice que de justice contre reur,

NE

298 LA VIE DE CHARLES V. la ville, de sorte qu'il jugea être plus obligé d'user de generosité & de clemence envers cette viile Capitale du Royaume, & de lui témoigner qu'il étoit bon Prince, que d'executer à la rigueur les procedures & de ré-pandre le sang d'un si grand nombre de personnes. personnes, qui s'y trouvoient interessées. Il fit donc appeller le Prince de Salerne, lui mit en main une amnistie generale pour tous les Napolitains qui avoient eu part au tumuite, & lui ordonna de faire partir incel samment un Courrier pour la porter à Naples, afin qu'on l'y fit publier. Par le moyen de cette amnistie qui n'exceptoit personne, on mit en liberté tous ceux qui étoient en prison pour cette affaire, on rendit au peuple les armes & l'artillerie qui avoient été portée au Château, & on redonna à la ville Pancien & glorieux titre de très-fidelle, Je Vice-Roy avoit fait effacer de tous les en droits où il étoit. Mais pour ne pas manquer à faire justice, l'Empereur se contenta pour toute prine contre les Bourgeois, pour avoir pris les armes au fon de la cloche, marque publique d'une fedition, de les condanner à une amende de cent mille ducats; qui fut pourtant payée ensuite par le Royaume ensuite me entier, felon la coûtume, parce qu'on avoit publié l'aninistie dans tout le Royaume, & que plusieurs du païs avoient eu part à la rebellion.

Prifopiers. Mais quand ces rumeurs furent appaisées, l'esprit de Vice-Roy ne le sût pas, car il continua toûjours à persecuter de plus en plus & la Noblesse, & les plus considerables d'en

III. PART. LIV. III. d'entre le peuple. Malgré même une amnistie si generale, il ne laissa pas de faire arrêter un soir Ferrante Carrafa, Jules-Cesar Caracciolo, le Notaire Santillo Pagano, Jean Baptiste de Pino, & Placido di Sangro, qui avoient témoigné plus de zéle que les autres pour la gloire de sa Majesté Imperiale, & Pour la Patrie, & qui avoient été Députez pour cette affaire, comme nous l'avons dit; il les envoya tous au Château, fans qu'il pût en alleguer d'autre raison que celle de se vanger. Il avoit bien aussi fait tout ce qu'il avoitpù pour perdre le Prince de Salerne (dequoi il ne vint que trop à bout dans la fuite) envoyant informations fur informations contre lui à la Cour, par lesquelles il étoit chargé d'être, cour, par lesquelles il étoit chargé d'être le principal auteur de la sedition, & celui qui faisoit soulever le peuple, disant que l'Empereur ne verroit jamais ce Royaume fans troubles tandis qu'il vivroit; mais ne pouvant réussir de ce côté-là, parce que l'Empereur étoit persuadé qu'il y avoit plus de par de passion que de verité en tout cela, il s'en Prit à la plus foible partie. Le Prince de Sa-lerne à Plus foible partie. Le Prince de Salerne étant averti par les Napolitains qu'on avoit arrêté ces personnes, sollicita leur liberté à la Cour: mais il fallut que l'Empeteur envoyat quatre ordres confecutifs avant qu'on les mît en liberté, parce que le Vice-Roy à chaque fois qu'il en reçevoit l'ordre, faissi faisoit mille injustes remonstrances; à la fin Pourtant il fût forcé de les mettre en liberté.

En ce même temps on fit courir une paf- nale quinade à Rome. On y representoit Pasquin habillé en messager, portant une lettre dont

le

300 LA VIE DE CHARLES V. le dessus étoit tel, à l'Illustrissime Seigneur Don Pietro de Tolede, Marquis de Villefranche, Roy de Naples, recommandée & adressée à l'Empereur Charles V. Son Vice-Roy. A la verité personne ne pouvoit comprendre, d'où venoit tant de bonne opinion, tant de confiance que l'Empereur prenoit en Don Pietro, & tant de credit & d'autorité qu'il s'étoit acquis fur son esprit; l'ayant maintenu pendant 21. ans dans la qualité de Vice-Roy, nonobstant les efforts de ses envieux, & les remonstrances continuelles par lesquelles on lui faisoit entendre, que s'il n'ôtoit le Gouvernement. à ce Ministre il perdroit le Royaume. Mais pourtant le Vice-Roy fût maintenu jusques à sa mort, qui arriva en 1553, au mois d'Avril à Sienne con il vril à Sienne, où il étoit allé pour se trouver à la guerre d'alors, & le Royaume s'est conferve comme auparavant. Il est bien vray, que les ne grande écharde, car il avoit toûjours gar dé une haine irreconciliable contre ce peuple, depuis que Charles V. avoit été à se ples. Tout cela fit pourtant bien voir, Mi-Paffection que ce Prince avoit pour son Ministre nistre, & le bonheur du Vice-Roy d'erre venu à bout de ses desseins, & de s'erre maintenu dans son poste malgré tous ses en nemis.

Eleonor va en Flandre.

Il y avoit déja quelque temps qu'Eleonot Reine de France, veuve de François I. & sceur de l'Empereur Charles V. avoit fait def sein d'aller demeurer en Flandre, croyant peut-être de vivre avec plus de tranquillité dans un pais appartenant à son frore.

III. PART. LIV. III. 30E d'autres ont crû qu'elle esperoit que l'Empeteur ayant tant de Royaumes, d'Etâts & de provinces, elle pourroit obtenir quelque Gouvernement, & que c'étoit là fa principale vue, aimant beaucoup à commander; inclination naturelle aux femmes, qui voudroient bien se tirer de l'assujettissement où les Loix divines & humaines les ont mises. Qui sait même fi elle ne croyoit pas pouvoir obtenir le Gouvernement du Païs-Bas? Quoi qu'il on foit, l'Empereur ayant appris la refolution qu'elle avoit faire, en fût fort content, & lui écrivit une lettre pleine de tendresse pour la prier de hâter son voyage; il ordonna à la Gouvernante, de l'envoyer recevoir sur les mêmes sur les frontieres, & de lui faire les mêmes honneurs qu'à sa propre personne. Il lui asfigna pour demeure par provision la ville de Gand pour demeure par provision la ville de Gand, avec tout pouvoir d'y commander. Henry II. fon beau fils, lui accorda de fort bonne grace rout ce qu'elle fouhaita, lui laif-fa fa grace rout ce qu'elle fouhaita, lui laifla fa vie durant la joüissance du Duché de Touraine, & du Comté de Poitou, & la dispos. diffosition entiere de ses pierreries, or, argent, meubles; & quand elle partit il l'accompagna jusqu'à la frontiere.

Toute l'Europe admira, comme une nou-Ligue & deffensive qui se sit entre la France & les & Suiffes. Charles V. averti de cette negotia-suiffes.

tion, fit tout ce qu'il put pour la traverser, ce les craison qu'ils le & les Suisses par cette même raison qu'ils le voyoient si ardant à s'y opposer, en presserent fi ardant à s'y opposer, en dessein d'Handavantage la conclusion. Le dessein des d'Henry II. étoit de se faire un appuy des Suisses,

Suisses, & d'en tirer des Troupes pour s'en servir dans l'entreprise qu'il projettoit. Les Suisses de leur côté voyant que la Maison d'Aûtriche s'étoit rendue formidable, & craignant qu'elle ne vînt quelque jour à réveiller ses anciennes prétentions sur leur pais, comme avoient déja fait les autres Empereurs de cette Maison, trouverent à propos de se fortisser d'un côté, au cas qu'ils sussent d'un grand point, qui fut d'empescher les Cantons de Berne & de Zurich d'entrer dans cette Ligue, quelques sollicitations que leur en fissent les François.





## LA VIE

DE

L'EMPEREUR

## CHARLES V.

III. PARTIE. LIVRE IV.

Contenant les Années 1548. & 1549.

## ARGUMENT.

MEnry II. Roy de France craint Charmi de l'oifiveté. Quel doit être le loifir des
deux nuls. L'Electeur Maurice de Saxe reCharles cherche un milheu pour contenter les
deux Partis sur la Religion. Articles jugez,
necej-

304 LA VIE DE CHARLES V. necessaires. On publie une espece d'Interim. Sentiment des Catholiques là dessus. Rejette confirmé dans son Electorat. Subsides accorde dez à Charles V. La ville de Constance se fe pare de l'Empire. Charles fait dessein de la reduire, congedie la Diete, & part d'Ausbourg. Viviez, bon soldat, s'offre pour l'enreprise de Constance. On l'attaque inutile ment. Faute que firent les assiegeans avec des particularitez. L'Empereur va à Ulme. Persecute les Lutheriens. Les Suisses se plaignent de ce qu'en de ce qu'on avoit entrepris contre Constante. Remarque sur les pretentions des Suisses sur cette ville avec plusieurs particularitez. Bourgeois de Constance irresolus, & diviser. Tombent en une grande perplexité de penses. Constance prise par trabison. Chambre Imperials de Stimules riale de Spire, avec une remarque. Charles va en Flandre. Chose digne d'être remarquels. Grande tranquillité en Allemagne. Charles de quoi loué. Affaires de la Boheme. Articles de poire entre la faire de la Boheme. de paix entre le Roy Ferdinand & les Boltemiens miens. Dessein de Charles. Il prend la resolution d'engreuer son lution d'envoyer son neveu Maximilien en Estagne pagne. Ruygomez y est envoye. Maximilen part pour y aller. Le Duc d'Albe. Le Prince. Philippe part d'Espagne, rappellé par l'Empe-

Dera III. PART LIV. IV. 305 Pereur son Pere. Par qui accompagné. Arrivée o reception de Maximilien. Comment resù à Valladolid. Il Epouse l'Infante Marie. Depart du Prince Philippe, avec diverses particularitez. Arrive à Barcelone. Combien il Vest caressé & regalé. Ordre de la Flotte qui le devoit accompagner. Son embarquement avec plusieurs particularitez. Tempeste qui sur accompany Survient à son embarquement, avec quelques rem. remarques curieuses. Nouvel embarquement. Narrive à Genes. On hii fait beaucoup d'honneurs. Il part pour Milan & y arrive. Comment il est reçû & regalé. Il continuë son voyage. Il arrive aux Pais-Bas. Il fait son entrée solemnelle à Namur. La Reine Gouvernante Sa Tante le va recevoir. Il part pour Bruxel-les Tante le va recevoir. Il part pour Bruxelles. La Reine Eleonor lui va au devant, & lui fait sait un regal. Son entrée à Bruxelles. De-scription de la control de la constitution de scription de la ceremonie. Avec quelle tendresse il fin. il fut reçû de l'Empereur. En d'autres lieux. Drange par Jean-Dragut-Rais Corfaire Turc, pris par Jean-netin I. netin Doria, avec plusteurs particularitez. On le tire de la chaîne, plusieurs remarques cirienses là-dessus. Barberousse le rachete, par-ticular là-dessus. Barberousse le rachete, particularitez remarquables. Il retourne en Afrique que. Acquiert plus de credit & de forces. Man Acquiert plus de credit Mort de Maux qu'il fait à la Chrêtienté. Mort de Paul III. Discours de Charles V. à son fils Philip Philippe, avec plusieurs curicuses observaApprehension d'Henty II.

306 LA VIE DE CHARLES V. Quoi que la Ligue qu'avoit fait Henry II. avec les Suisses, lui parût fort avantageuse à ses affaires, il ne croyoit pourtant pas que ce fût un rempart capable de le deffendre contre dre contre ce puissant ennemi, qu'il croyoit à tout moment voir venir armé contre Deux choses lui faisoient craindre, non sans fondement, que Charles V. qui s'étoit declaré ennemi irréconciliable de la France, n'allât bien-toft troubler le repos de fon Royaume. La premiere étoit l'affaire de Sebastian Vogelftberg. Ce brave Capitaine avoit accompagné compagné l'année précedente le Roy à Rheims pour la ceremonie de fon Couronnement nement, avec dix compagnies. Mais s'en étant rerouves étant retourné en Allemagne aprés cetta ceremonie, l'Empereur le fit arrêter, lui ft faire fon procez, & après quelques legeres formalitez il fut condanné à la mort ; de sa pretexte d'avoir contrevenu à une Loi de sa Majesté Imperiel Majesté Imperiale, qui avoit dessendu à tous suites & vassende, qui avoit dessendu à ferfujets & vassaux de l'Empire, d'entrer au service d'aucun Primer d'entrer au fervice d'aucun Primer d'entrer au service d'aucun Primer de la contre vice d'aucun Prince étranger, & ordonné à tous ceux qui c'entre d'entrer au tous ceux qui c'entre d'entre d' tous ceux qui s'y trouvoient de le quitter. Henry II crût Henry II. crût qu'on l'avoit fait mourir par la haine que l'avoit fait mourir par la haine que l'on avoit fait mouril r'u fervice qu'il lui avoit pour lui, à caufe du fervice qu'il lui avoit pour lui, à caut fion, où il possible rendu en cette occafion, où il ne s'agissoit pourtant pas de guerre.

Autre raifon.

L'autre chose qui faisoit croire à Henry silque Charles V. avoit de mauvaises intentions contre lui étoit que selon les apparences ce Prince, qui venoit de remporter une si grande victoire sur les Lutheriens, aprés les avoit domptez & dessaits, tourneroit ses armes conste

contre la France, qu'il avoit deux fois atta-III. PART. LIV. IV. quée en vain, mais contre laquelle il pouvoit de vain, mais contre laquelle per de de vantage, & de venir à bout de ses desseins. Sous ces pretextes vrais ou faux, il arma vigoureusement, sorties de la company de l fortifia toutes ses places, & redoubla ses Garnisons, particulierement en Piémont, montrant o'avertement qu'il n'avoit aucun dessein de tend de rendre ce païs à son Prince legitime, mais de rendre ce païs à son Prince legitime pais de remuer ciel & terre pour recouvrer le Duché de Milan, sur lequel il conservoit toûjours Milan, sur lequel il contestioner, qu'il des pretentions. On crût pourtant, Qu'Henry avoit plus d'envie de declarer la guerre y avoit plus d'envie de Charles à Henguerre à Charles V. que Charles à Hen-ly II De Charles V. que cu'ils en avoient ly II à Charles V. que Charles avoient

autant d'envie l'un que l'autre. Il fachoit beaucoup à Charles aprés tant Charles theureux progrez, & deglorieuses victoires, viennede demonstration de de la constant de de la constant de de la constant de de demeurer à Ausbourg à rien faire, pour poinveté une Diete qui avoit fait depuis si long-temps 1548.

tant de seances inutiles sur les affaires de Relision fans avoir pris aucune bonne refolution. l'son sans avoir pris aucune bonne resolute à charge à couxoni que l'oisiveté est autant à charge à travailler, que le ccux qui ont accoûtumé de travailler, que le travail à ont accoûtumé de travailler de qui sont travail à ceux qui le font par force & qui sont accoûtumez à ne rien faire, tels que font les lorcare à ne rien faire, pela vient qu'A-Porçats & autres faineants. De la vient qu'Atil sats & autres faineants. De la viole dit que la vie de l'homme ne consiste pas de de mais à agir & demourer en repos en un lieu, mais à agir & travailler en plusieurs. L'oissveté rend l'esprit resolu, & indeterminé à ce qu'on doit faite, & fait mener une vie, qui n'est pas une veritable vie. Il faut pourtant distinguer entre oissveté, & oissveté, travail, & travail. pe oisiveté, & oisiveté, travail, & travec ses exemple un Prince se divertit avec ses Maî-

308 LA VIE DE CHARLES V. Maîtresses, se fatigue beaucoup à la chasses passe la plus-part du temps en Comedies, Bals, Feitins, c'est une occupation pour luis mais une veritable oissveté à l'égard de ses fujets; parce que la veritable occupation d'un Prince, consiste à travailler pour le bien public. blic, & à ce qui peut être utile à son peuple. Quand il ne s'occupe pas de teiles choses, ce n'est point un Prince, mais un corps sans ame. Jusques à Charles V. on n'avoit point vi d'Empereur plus vigilant que lui, ni qui amât tant à trans de la constitution de la const måt tant à travailler, & à s'occuper continuellement. nuellement. On l'atoûjours vû fur terre comme un Monte de l'atoûjours vê l'atoù l'atoûjours vê l'atoù l'at me un Mercure ayant des aîles aux pieds, pour voler de toutes parts, & comme une Syrene aîlés for formatique Syrene aî ée sur mer; ainsi il ne pouvoirque sentir beaucoup de déplaisir, de se voir représente dans une aux parties de la voir représente dans une aux parties de la voir représente dans une aux parties de la voir représente de la company de fermé dans une ville pendant tant de temps, comme un corps sans ame pour ne savoir quoi s'occuper.

Cela venoit principalement de l'affaire du Concile, parce & irreso-Concile, parce qu'au sentiment de tout le monde 8 s. C. resultant le rout le monde 8 c. C. resultant le rout monde, & sur tout de sa Majesté Imperiale, il n'y avoit point. il n'y avoit point d'autre moyen de delivier l'Eglife des mall l'Eglise des malheurs qui l'affligeoint, que rétablir la tranquillité dans l'Allemagne, que d'affembler un Control d'affemble un contro d'affembler un Concile. Le Pape faisoit sent blant de le soubair blant de le fouhaiter. L'Empereur le fouhait toit veritablement. toit veritablement. L'Empereur le 10un; d'ux au lieu d'un Cependant il y en avoit, deux au lieu d'un, car le Pape avec ses presentats en tenoit un à Paris en tenoit un la fact de lats en tenoit un à Boulogne, & il ne vouloit absolument point cu'il car le Pape avec les absolument point cu'il car le Pape avec les autres de la late de late de late de la late de la late de l absolument point qu'il se tînt ailleurs 'gule, qu'il s'eût convous à le tênt ailleurs 'gulle, qu'il l'eût convoqué à Trente par une anome où l'Empereur, avoit fait aller un grand nont bre de Cardinaux Bre de Cardinaux, & de Prelats de ses Royali mes & de ses Etâts. L'autre étoit assemblé à Trente. Le Pape protestoit contre ceux qui étoient assemblez à Trente, & les menaçoit. L'Empereur continuoit toûjours à faire ses protestations, contre tout ce qui seroit proposé & resolu au pretendu Concile de Boulogne, & le bon Henry II. Roy de France, non seulement se moquoit de l'un & de l'autre, dont aucun ne pouvoit passer pour legitime, mais il somentoit sourdement la division, croyant qu'elle seroit savorable à ses desseins,

Cependant Maurice qui avoit été depuis L'Elecpeu fait Electeur de Saxe, quelques follici-teum tations que l'Empereur lui fit faire tous les 1548. Jours de se trouver en personne à la Diete d'Ausbourg, continuoit dans son refus, & declaroit qu'il n'y iroit point, que l'on n'eût mis auparavant le Landgrave son beau-pére en liberté: & Charles n'ignoroit pas que Maurice étoit le Chef des Luther ens , que s'il qu'il avoit tant d'autorité sur eux, que s'il n'y venoit en personne, il seroit impossible de temedier aux affaires de la Religion & du Concile. Maurice qui le favoit aussi, ne voulût jamais promettre d'aller à Ausbourg, que l'on n'eût auparavant mis en liberté le Landarave. Charles V. demeuroit obstiné auffi de son côté, à ne vouloir pas ouir parler de le mettre en liberté, persuadéque sion le face mettre en liberté, persuadéque sion le saisoit, il jetteroit l'Allemagne, par ses artifices, dans de plus grands troubles que les Precedens.

Charles-Quint ne pouvant donc pas exe-v. che un cuter son dessein, ni témoigner le grand zele empera-qu'il ment.

319 LA VIE DE CHARLES V. qu'il avoit pour le bien public, (car verità blement il y avoit en lui plus de zele que de passion) ni souffrir que la Diete demeurat ainsi à rien faire, à cause de l'obstination le Maurice, & des differens qu'il avoit avec le Pape, au sujet du lieu où se devoit assembles le Concile (differens qui sçandalisoient toute la Chrésiants) la Chrêtienté) resolut de chercher quelque temperament, qui pût au moins en quelque maniere contenter les Catholiques & les protestans. Il tint sur ce sujet pendant plusseurs jours des conferences continuelles avec les plus habiles, & affidez Conseillers, assistez des quelques Theologiens des plus prudens, affet plus moderez & des plus doctes, (chose affer rare, que de trouver beaucoup de moderation avec beaucoup avec beaucoup de fcience) Enfin après avoit meurement par (2) meurement penséà plusieurs moyens proposes on y prit la rocchia on y prit la resolution defaire un nouveau choix de neuf Theolution defaire un nouveau choix de neuf Theologiens des plus sages, & des plus prudens qu'il se prudens qu'il feroit possible de trouver, pour faire un Reglement sur les Disputes de Religion, auquel les deux partis se devroient conformer, jusques à ce que sût terminé le different au sujet de la ville où se devoitten des Concile General, qui decideroit ensuite prit Articles de foy contestez. L'Empereur prit tout le soin possible de faire un choix gens depositiles de saire un choix jeuf gens depouillez de toute passion, & qui n'eus-sent d'autre dessaire sent d'autre dessein, que de procurer quelque repos à la Chrêriens repos à la Chrêtienté, tant affligée, & quelque treve à l'Eglico II. que treve à l'Eglife. Ils demeurerent tous d'accord, d'onze articles cord, d'onze articles qu'on observeroit jusques à ce que par que par le particles qu'on observeroit sut ques à ce que par le Concile il en fût autrement decidé autrement decidé, qui furent les suivans,

III. PART. LIV. IV. Du premier estat de l'homme devant & aprés Articles.

le premier estat de l'homme acoum de premier estat de l'homme acoum de la petrification. Des bonnes Oeuvres De la confiance sur la remission des pêchez. Des Autorité de l'Eglise & de ses ministres. Des Sept Sacremens, c'est-à-dire du Bapteme, de la Conf. Confirmation, de la Penitence, de l'extréme Onetion, de la remondre même des Profit des Ordres, du mariage même des Prestres. De la celebration de la Messe. Des Prieres pour les morts. De la Communion sous les

deux especes, & des Ceremonies. On prefenta ces articles à l'Empereur, mais On pucomme il vouloit garder les apparences avec blie l'in-le Pape, afin de ne pas donner lieu aux Lu1548, theriens de direqu'on lui manquoit de respect, quoi qu'on le reconnût toûjours pour le pere commun, illui envoya un Gentil-homme en poste, avec une copie des Articles, & une lettre de sa propre main, par laquelle il prioit la Sainteté de vouloir les considerer & les aprouver. Le Pape les jui renvoya par le même General de Pape les jui renvoya par le même Gentil-homme, avecdeuxavertissemens l'un lur l'article du mariage des Prestres, & l'autre de la communion des Laïques sous les dens la communion des Laïques sous les deux especes, lui protestant qu'il ne pouvoit approuver ni l'un, ni l'autre. L'Empereur ne laissa pourtant pas de les presenter à la Diete, & de les y faire agréer; sous cette condition qu'on les observeroit; jusques à ce seulement que le Concile en eût autrement ordonné. C'est ce qu'on appella ensuite l'Interim, qui a tant fait de bruit dans l'Europe. Tous les Electeurs l'approuverent, & celui de Mayence Chef & President des autres, en remercia on le sit imprimer, avec une espece de Declara-

LA VIE DE CHARLES V. claration, & on le publia en Latin & en Al-

choliques.

Réponse Les Catholiques en general, au moins les plus scrupuleux en murmurerent contre l'Enpereur, l'accusant d'apporter des changemens à la Religion Catholique, & de vouloir changer de f. G. ger de sa seule autorité les Decrets de tant de Synodes, Conciles, & Papes. Il fit direpoit réponse à ces plaintes, que tout ce qu'il avoit fait par la publication des articles de l'Interim ne regardoit aucunement les Catholiques, qui demeuroient en pleine liberté de suivre leurs anciens usages & coûtumes, mais seulement les Lutherien les Lutheriens, qu'il vouloit par ce moyen faire rentrer dans le bon chemin, d'où ils s'et toient égarez. Qu'il ne pretendoit pas forcer les Ecclesiastiques à se marier, & qu'ainsist pouvoient continuer de vivre dans le celibat s'ils vouloient; & quant à la Communion tous les deux especes, que cela ne regardoit aussi que les Protestans, les Catholiques ne tant pas chi tant pas obligez d'en user de la sorte. L'Empereur estait le pereur estoit bien fondé, puis qu'il avoit de claré dans la D claré dans le Decret de l'Interim qu'on avoit publié, qu'il ordonnoit aux Catholiques de de meurer factures meurer fermes & constans dans l'union a l'Estise l'Eglise, comme ils avoient fait avant le Decret Decret.

T. Interim por qui rejet-Cé.

Quoi que l'Interim eût été approuvé, com me nous l'avons dit par les sufrages des sept Electeurs, cepen Electeurs, cependant aprés qu'il eut étérent du public, plusieurs peuples témoignerent n'en être pas du tous n'en être pas du tout contens; c'est-à-dire, non seulement les villes qui demeuroient obstinées dans leur rebellion, & particuliere

III. PART. LIV. IV. ment Constance, mais encore plusieurs autres de la haute Saxe, celles-la mêmes qui s'étoient remises sous l'obeissance de l'Empeteur fans condition, comme entre autres Strasbourg, Ulme, Norlingue, & Nurembergen Sauabe; Breme, Lunebourg, Brunfwie, Hambourg, & Hilsen en Saxe. Ce qui facha le plus l'Empereur, ce fut de voir que ces villes ne reffuserent pas sculement le Decret approuvé par tous les Electeurs, mais qu'elles fe servirent du pretexte de ce mécontentement, pour reffuser de payer ce qu'elles avoient promis à sa Majesté Imperiale de contre promis à la contre contribuer, pour entretenir les Armées, autant qu'il seroit necessaire, jusques à ce qu'on eût rétabli la tranquillité dans l'Empire & dans l'Europe. A cela ne fervit de rien l'Edem ple du Duc de Pomeranie, lequel quoi que mal fatisfait de l'Interim, & qu'il ne voulût Pas l'aprouver, ne laissa pas, (afin qu'on ne le pur aprouver, ne laissa pas, (afin qu'on ne le pût accuser de se servir de ce pretexte pour ne pas paier la portion des taxes qui avoient été imposées, qui se montoient à cent cinquante mille florins, ) d'envoyer la fomme entiere, avant que de témoigner aucun mécontentement.

Charles V. informé du double refus de ces On tâche villes, quoi qu'il en fût fort fâché, n'en faire rentémoigna pourtant aucun ressentiment que trer dans par ces paroles. Tant plus grande sera leur l'obeis bonte, par la recidive dans la Rebellion, il pourroit bien arriver aussi, que les coups de soitet se convertiront en comps de bâton. Il ne laissa pourtant pas de menager adroitement les Masistrats de ces villes, en leur faisant reprepart. III

314 LA VIE DE CHARLES V. fenter, que leur desobeissance à l'Empereur, & aux Electeurs de l'Empire, ne faisoit Pas seulement du préjudice au bien public ; bon ordre, & à la tranquillité des affaires de Religion, mais encore à leurs interests par ticuliers; puis qu'ils s'acqueroient la reputation d'être incorrigibles, & obligeroient l'Em Pereur & les Electeurs à maintenir leur autorité, & à proceder à la rigueur contre leur rebellion. Qu'ils devoient au reste avoir de vant les yeux, & dans le cœur, l'exemple de Jean Frederic, & celui du Landgrave de Hesse. Quelques-unes de ces villes profiterent de ces bons avis, particulierement celles qui les reçurent par des personnes desinteresses, qui leur avoient fait connoître, qu'ils ne de voient pas continuer dans leur refus, qu'il ne leuren viendroit nibien, ni honneur, mais au contraire, qu'ils en souffriroient du domage, & de la honte. Mais plusieurs autres perfisterent dans leur obstination prétant l'oreille, à des gens dont on ne voit que trop cans le Monde, qui ne travaillent qu'à formente le dins le mente le dins de la contra le dins menter les divisions, & à jetter du bois au feu, pour augmenter l'embrasement, sans constiderer ce qui con derer ce qui en peut arriver.

Regle-Justice.

L'Interim ayant donc été approuvé par la & l'Empereur ayant par ce moyen fait une treve aux affaires de Religion, ment de Diete, passa à la proposition de l'autre chose qu'il avoit mise au comme de l'autre chose qu'il avoit mise au commencement sur le tapis, favoir le retablissement de la justice et les l'autorité des Loix, que les guerres & les divisions au sujet de la Religion avoient mises en grand desordre. Pour cet esset il tra-

III. PART. Liv. IV. 315 Vailla à infinuer à l'Assemblée que si, pour éviter la confusion & le desordre que cause d'ordinaire la diversité d'opinions de tant de testes on vouloit lui en donner le soin . qu'il s'employeroit de tout son pouvoir à les temettre sur un bon pied. Sachant aussi que la Chambre Imperiale estoit accablée par le trop grand nombre d'affaires, il jugea à propost grand nombre d'anances, il just Affef-fent, d'ajoûter encore dix nouveaux Affefseurs aux anciens, afin que les affaires fussent phitot expediées. La Diete approuva le dessein de l'Empereur, & on lui témoigna hau-teme tement, qu'on s'en remettoit à lui pour faire deffus tout ce qu'il jugeroit necessaire, chacun promettant d'être prest à contribuer à tout ce ce en quoi sa Majesté Imperiale les voudroit employer.

On en vint finalement au 3. article qui resardoit les interests particuliers, & que mpereur avoit dit qu'il falloit renvoyer à la fin de la Diete. Je dirai sur cét Article, que la Diete. Je dirai sur cyvant que que le nouvel Electeur Maurice, voyant que les Envoyez n'avoient pû rien obtenir pour la liberté du Landgrave, étoit allé en person-ne à la liberté du Landgrave, étoit allé en personne à Ausbourg malgré les protestations qu'il avoir company malgré les protestations qu'il avoit faites de ne le pas faire que fon beaupere n'eût été auparavant mis en liberté, croveneut été auparavant mis en liberté, croyant la pouvoir obtenir lui même par ses Pressantes sollicitations. A peiney fut-il arriqu'il se mit à solliciter les principaux de la Diete, de joindre leurs soins aux siens pour tâcher d'obtenir la liberté du Landgrave; mais! Empereur les arrêta tous, en declarant, qu'il rouse des affaires vouloit seul avoir connoissance des affai faires des particuliers. Cependant il trouva à

316 LA VIE DE CHARLES V. propos, de confoler l'Electeur Maurice du chagrin qu'il avoit de ce qu'il ne pouvoitrien obtenir pour son beau-pere, par un moyen qui lui reussit fort bien. C'est qu'il voulut faire en pleine Diete la ceremonie lemnelle de l'Investiture de l'Electorat & des Etâts de Jean Frederic, qu'il lui avoit déja donnez en particulier dans le Camp devant Wittemberg, avec declaration expresse que cette Investiture seroit censée faite non seis de tous sea location de Maurice, mais de tous ses legitimes heritiers & successeurs: passer dans la personne & heritiers legitres à personne sa personn mes à perpetuité du Duc Auguste de Ceremonia qui du Duc Auguste de price, Ceremonie qui fut fort agreable à Maurice, & encore bien ! & encore bien d'avantage au Duc Auguste son frere, sinfi ils frere, ainsi ils ne parlerent plus alors de la liberté du Lors liberté du Landgrave.

Subfides accordez 1548.

Charles-Quint voyant que tout lui reufificient comme il le comme i foit comme il le fouhaitoit, ne fongea plus qu'à profiter des fouhaitoit, ne fongea priss qu'à profiter du temps, & à gagner les espris des Erâts pour le secours considerable d'argent, pour s'en ser vir dans les plus : vir dans les plus importans besoins de l'Em-pire. Il troppe de s pire. Il trouva de si bonnes dispositions dans la Diete. qu'en principal de la desposition desposition de la desposition de la desposition la Diete, qu'on ne lui accorda pas seulement. les subsides qu'il demandoit & qui n'étoient pas peu considerable peu considerables, mais qu'on y delibera de donner cent mille écus par an au Roy Ferdinand, infones à con constant par an au Roy nand, jusques à ce qu'il feroit la paix, ou la Treve avec le Tour Treve avec le Turc. La Diete donna pais consentement aussi, à ce que tous les Pais que l'Empereur possedoit dans la haute & basse Allemanne. basse Allemagne, sussent compris dans la nauten

III. PART. LIV. IV. Pire, & eussent voix dans la Diete, à la charge, comme il l'offroit eux mêmes, qu'ils payeroient leur portion des subsides & depenles ordinaires, sans pourtant qu'il sut fait aucun changement à leurs Loix & Privileges. Après quoi il congedia la Diete, priant les Etars & les Princes, de vouloir envoyer leurs Deputez au Concile, dès que les obstacles

que le Pape y apportoit cesseroient.

Ces affaires estant terminées Charles V. Constander refolut avant que d'aller à Spire pour y réta-pare de blir la Chambre Imperiale qui étoit en grand l'Empi-desorder desordre, de se transporter à Ulme, non seu-relement pour y donner les ordres necessaires au Gouvernement, en deposant les Lutheriens, & établissant des Catholiques comme il avoit fait à Ausbourg, mais pour être plus proche de Constance, qui persistoit dans son obstination à ne vouloir point dependre de l'Empire, ni de l'Empereur, à mepriser les Loix de l'Empire, & le Ban dont on la menaçoit, & vouloir demeurer separée sans aucune apparence de retour. Ce qui fachoit le plus l'Empereur encore c'est qu'elle avoit envoyé des Deputez en Suisse, pour negotier un Traité d'union avec eux, lequel une fois fait, il perdoit toute esperance de la remettre jamais dans l'obeissance de la Maison d'Aûtriche, dont elle avoit dependu depuis longtemps. D'ailleurs il consideroit, qu'outre le grand préjudice que cela feroit à fa Maison, ce se se le control de la maison. ce seroit encore un grand affront pour lui même, qu'une seule ville à sa barbe, dans sa plus grande prosperité, & le progrez de ses victoires ofat se separer de l'Empire, & de

LA VIE DE CHARLES V. sa dependance, avec tant de fierté: ains il sit resolution de la reduire à quelque prix que Il étoit porté à cette entreprise en core . & croyoit en venir facilement à bout, parce qu'il avoit dans la ville beaux coup de partisans entre les principaux Bourgeois, qui lui promettoient secrete ment, de lui aider à executer son entre prise.

Charles part d'Aus-Nourg. 1548.

Sur cette esperance, Charles partit d'Ausbourg au commencement d'Aouft. Il laissa pour garder cette ville deux Regimens de Madruccio, prit avec lui les autres Troupes, & s'achemina vers Ulme. Mais à peine avoit il fait dix milles de chemin, qu'ayant mieux pensé à cette affaire, & voyant qu'il n'avoit pas besoin de l'est pas besoin de tant de gens, il renvoya Troupes Allemandes, & garda feule ment l'Infanterie Espagnole, & la Cavale Tie Italiene, qu'il fit loger aux environs d'Ulme. Il y avoit dans les Troupes Espagnoles un Colonel nommé Alphonse Vivies, né d'une mere Napolitaine, & d'un pere Espagnol, il faisoit le mêtier de la guerre de puis 25. ans, & s'étoit acquis une si grande renutation de reputation que chacun étoit étonné, qu'il n'eût pas été avancé en quelque poste plus considered. plus considerable, ayant fait tant de belles actions: actions; & il étoit si estimé de chacun su particulieréme particulierément de l'Empereur qu'on croyoit que qu'on croyoit que quelque entreprise qu'il ses

elle ne pouvoit manquer de réussir entre ses mains. s'offre pour l'en- mains.

treprife

Ce brave homme ayant remarqué que Charles en vouloit à Constance, & qu'il avoit de Con-Stance.

III. PART. LIV. IV. dessein d'exposer sa personne à cette entreprise, resolut de l'en détourner. Pour cet esset il lui demanda une audience, & le pria de ne vouloir pas se servir de son glorieux nom, ni de son bras invincible, pour une entre-Prife, dont un simple soldat pouvoit venir à bout, mais de lui en donner la commission, sion à lui-même. L'Empereur avoit si bonne opinion de lui, qu'il ne fit aucune difficulté de lui accorder sa demande. Ce qui faifoit croire à Vivies qu'il seroit aise de se rendre maître de cette ville, étoit qu'il savoit qu'il y avoit grand nombre de gens qui soûtenoient le parti de l'Empereur, & qu'il crût qu'on ne verroit pas plûtost approcher ses troupes, qu'on courroit lui en ouvrir les portes. Vivies plein de cette esperance, après avoir pris ses mesures, & communique son dessein à l'Empereur, se mit en chemin une nuit avec 2000. hommes de pied Espagnols, & 3000. hommes de cheval Italiens, qui avoient ordre d'obeir exactement à ce Commandant. Les Magistrats de la ville avertis de la de la marche de ces Troupes, ou comme d'autres disent, du dessein même, ayant assemblé les plus zélez & ardens desfenseurs de la la les partisans de de la liberté, se jetterent sur les partisans de Empereur, les traiterent de traîtres, & d'ennemis de la Patrie, & les livrerent cruellement à la fureur du peuple, qui en femblables occasions n'a ni sens, ni moderation; de forte qu'il y en eut de tuez, d'autres furent mal traitez, & presque tous mis en prison, jusque, & presque tous mis en prison, lusques à ce qu'on eût le temps d'en faire les informations necessaires. Mais cependant tous

0 4

320 LA VIE DE CHARLES V. tous sans excepter les femmes, prirent la refolution de se dessendre jusques à la dernière goute de leur sang.

Vivies qui ne savoit pas ce qui se passoit ce inuti- dans la ville, dont les portes étoient fermées, attaquée. croyant trouver la place dépourvue, & que les Partifans de l'Empereur faciliteroient sont entreprife, partit au point du jour, & s'étant approché d'une des portes de la ville, se mit à faire beaucoup de bruit à dessein d'éveillet ceux qui étoient dedans. Les Bourgeois avertis que les ennemis vouloient torcer la ville, coururent vigoureusement aux murailles & aux portes, pour repousser l'ennemi. dit, que les Partisans de Charles V. intimidez par le Magistrat, & se repentant d'avoir pris le parti de l'Empereur contre leur patrie, joinnirent joignirent aux autres Bourgeois & firent met veilles pour sa deffense. Le combat dura pendant plus de trois heures, jusques à ce que les Espagnols satiguez, & voyant qu'ils avoient perdu beaucoup de gens, & même Vivies leur Commandant, prirent la refolution de se retirer. On dit qu'il fut tué d'un coup d'arquebuse, qui lui perça le corps de part en part; d'autres assurent, qu'il fut il par mégarde par un de ses propres soldats.

y a même des Lise y a même des Historiens, qui parlent diver-fement de Vivil sement de Vivies, qui le font passer pour un homme de pour homme de peu de courage. & qui n'avoit d'autre merite que le seul bonheur de plaire à Charles V. Il n'y a pourtant pas d'appa rence que l'Empereur eût si mal place jon estime.

Quoi qu'il en soit, Vivies fut tué par un

III. PART. LIV. IV. malheureux coup, & à fon côté fon fils aîné. Il y eut aussi plusieurs autres morts & blessez en cette occasion, aussi bien que du côté des Bourgeois de Constance qui eurent leur part des coups. On tient pour affuré que si Vivies eût eu plus de troupes avec lui, comme Cétoit l'intention de l'Empereur, il feroit infailliblement venu à bout de son entreprile, parce qu'on auroit pû attaquer la place par plusieurs côtez à la fois, à quoi n'auroient pas pû relifter les habitans de la ville. On accuse toûjours Vivies de deux choses; premierement de s'être trop confié fur les Partifans de l'Empereur qui étoient dans la place, & de n'avoir pas pris avec lui des forces fuffisantes pour attaquer la ville fans avoir besoin de leurs secours Imperiaux, en cas qu'ils vinssent à lui manquer, étant de a Prudence de compter que cela pourroit bien arriver. L'autre faute est, qu'il fût aveuglé par la vanité, de pouvoir executer cette entreprise aves si peu de gens, mais encore plus par l'avidité de pouvoir faccager une si riche ville avec peu de foldats, afin d'avoir une plus grande part à ce riche butin une plus grande part à ce qu'il butin, & de prendre pour lui-même ce qu'il y auroit de plus précieux. Toûjours est-il certain, que cette entreprise fût, selon toute apparence, & mal conçûe, & mal conduite.

Charles Quint fut extrémement fâché du Charles mauvais succez de cette entreprise, tant à v. persecute de la perte d'un aussi grand Capitaine Luthe-qu'étoit Vivies, qu'il estimoit beaucoup, que riens pour le peu d'honneur qu'elle lui faisoit à lui-d'Elme,

D'5 même.

LA VIE DE CHARLES V. même. Pour sauver les apparences, & faire voir qu'il n'étoit pas allé à Ulme, pour faciliter l'entreprise de Constance, mais seule ment pour y regler les affaires de Religion, & pour gagner l'affection du peuple, dont plus des six parts étoient Catholique, il ôta toutes les charges aux Lutheriens, & les redonna aux Catholiques: & non content de cela, il fit prendre tous les Ministres Luther riens, les fit conduire ignominieusement par toutes les riies de la ville, où l'on excitoit les enfans à leur dire des injures, & à leur jetter de la la la leur dire des injures , jetter de la boüe. Son Confesseur lui faisoit faire cela, pour ôter, disoit-il, à la Cour de Rome & cour de Rome & autres Catholiques tout pretexte de foupconner foupçonner, qu'il eût dessein en publiant l'Interim, de se l'Interim, de favoriser les Lutheriens, poit qu'en faisant cela, il teroit voir qu'il avoit de l'averson

LesSuiffes fe 1 plaignent.

de l'aversion & de l'horreur pour eux. Il y avoit un article dans la Ligue, que l'Empereur avoit faite avec les Suiffes, par qui fût ensuite plus amplement confirmée par Charles V & Charles V. & toute la Maison d'Aûtriche, qui portoit expressement, que l'Empereur, ni autre Prince de la Maison d'Aûtriche pourroit sous quelque pretexte, ou raison que ce foir que ce fût, faire approcher les troupes Suisse plus procher les troupes Suisse plus près que de vingt mille d'Italie. En vertu de cé En vertu de cét article les Suisses ayant son.
Pattaque que PE l'attaque que l'Empereur avoit donnée à Con-ftance, ville qui tout donnée à s'en stance, ville qui touche leurs frontieres, s'en plaignirent fortement, pretendant, comme il étoit vray, que l'Empereur avoit rompu par cette entreprise la L cette entreprise la Ligue qu'ils avoient faite avec la Maison d'Asserte qu'ils avoient avec la Maison d'Aûtriche. Ainsi se trouvant assemblez le jour qu'ils reçûrent cette nouvelle, ils ordonnerent à leurs Députez qui étoient encore à Ausbourg, de s'en revenir chez eux, & en même temps ils députerent deux de leurs meilleures testes à Constance, pour tâcher de conclur e l'union, ou plustôt Incorporation de cette ville, que l'on ne-Sotioit déja depuis quelque temps avec les Cantons, comme nous l'avons dit. Ils fitent dire aussi fort hardiment à l'Empereur, qu'ayant rompu la Ligue qu'il avoit faite avec eux, par l'entreprise de Constance, les Cantons ne pretendoient plus qu'elle subsistât.

Je ne sçai s'il me sera permis de faire ici Observa-une petite digression, & de m'éloigner d'un les suit-pour rese.

Pour remarquer la grande difference qu'il y a entre ces venerables barbes que portoient les Suiffes au temps de Charles V. & ces petites moustaches à la Françoise, que portent au-Jourd'huy ceux qui vivent pendant le Regne de Louis XIV. Alors ils bravoient un Empereur si puissant, si victorieux, & si bien armé, au lieu que depuis 25 ans les Cantons ont de lieu que depuis 25 ans les Cantons ont été méprisez, mal traitez, & offensez Par ce Prince, pendant meme qu'il étoit ac-Cablé par la guerre que lui faisoient tant d'ennemis, sans qu'ils ayent seulement osé pousser un soûpir pour se plaindre. Ce Monarque envoye douze de ses Gardes enlever un rançois dans les terres du Canton de Bernes qu'il fait ensuite rompre tout vis à Paris; mais que disent les Suisses là-desses? dormiunt in somno pacis, ils dorment d'un sommeil de paix.

06

Ce même Prince malgré trois Traitez conclus & renouvellez plusieurs fois entre le Roy Catholique & les Cantons, pour la défense de la Bourgogne, & de la Franche Comté, la prend deux fois avec une puissance Armée, & la garde à la seconde, & les Suisses que font-ils? ils dorment d'un profond sommeil de la comment d'un profond

Autre.

Qui est aussi celui, qui pendant trois ans sommeil de paix. a fait bâtir la Citadelle imprenable d'Hunninghen, aux portes de Bâle, & à la portée de fon Canana de son Canon? Cette forteresse, dis-je, qui n'a été faite que pour mettre un frein à la bouche, & des chaînes aux mains des Captons. tons. Qui est-ce qui l'a faite bâtir? Est-ce le Roy de France Roy de France, ou les Suisses? Ils dormens Sun profond sommeil? Qui a pris Strasbourg après que la mineral? après que la paix eût été conclue à Nimegue, ville où il y avoit 300. Suisses en garnion, & avec laquelle les Cantons avoient fait un Traité Traité, par lequel ils s'étoient obligez de la desfendre par lequel ils s'étoient obligez nour deffendre par leurs armes de tout leur pouvoir? Cependant qui est celui qui l'a prise se qui la tient encer qui est celui qui l'a prise se qui la tient encer ence qui la tient encore aujourd'huy? c'est le Roy de France. de France. Et les Suisses? Ils dorment dus profond (course) profond sommeil. Qui a mis un Resident à Geneve, ville controlle qui neve, ville, comme tout le monde sçait, qui est une class de la comme tout le monde scait, qui est une cler de la Suisse, & une porte par ou quelle on peut faire beaucoup de bien, ou beaucoup de mal beaucoup de mal à toute l'Allemagne? Quis dis-je, y a établi un Resident, contre l'or dre & la coûtume ancienne? Le Roy de France. Et les Suice France. Et les Suisses? Ils dorment d'un pro-ils fond sommeil. Mais quand se reveiller ont-ils conc? Lors en'en donc? Lors qu'on leur aura mis au col les

III. PART. LIV. IV. chaînes; qu'ils ne portent encore qu'aux pieds aux mains. Quelle difference si digne de Pitié entre les Suisses du temps de Charles V. & ceux qui vivent aujourd'huy, comme fous le joug de la France; mais revenons à la fuite de nôtre Histoire.

L'arrivée des Envoyez des Cantons mit en Bour-grande perplexité les Bourgeois de Constan-geois de ce, & les surprit beaucoup, car après ce qui Consance de les surprit beaucoup, car après ce qui Consance de la liberté où leur tains & Ville passe, à l'égard de la liberté où leur tains & Ville de la liberté où leur tains de la libert ville s'étoit mise. & de l'avantage qu'ils divisez. avoient eu sur l'entreprise de l'Empereur, en un temps où il sembloit qu'ils ne pouvoient manquer de perir, ils s'étoient persuadez de ne trouver dans la ville que réjouifsances & feux de joye. Mais voyant qu'ils n'y trouvoient que des gens qui ne vouloient prendre aucune bonne resolution, ils s'en retournerent au bout de deux jours. Les Bourgeois de Constance consideroient qu'ils étoient voisins d'un Empereur tel que Charles V. puissant & victorieux, & qui avoit des Armées innombrables. L'avantage qu'ils avoient remporté sur ses gens ne les empêchoit pas de considerer, avec queile diligence & quelle hardiesse on avoit envoyé si peu de gens, pour donner un si terrible assaut à leur ville, & que si une poignée de soldats avoit entrepris une chose si difficile, que l'on avoit tout à craindre, du grand nombre de troupes qu'il étoit en étât d'y envoyer. Ils ne pouvoient enfin croire sinon que l'Empereur

n'en voudroit pas avoir le dementi, & qu'il voudroit pas avoir le delinent, & y avoit affürement beaucoup d'apparence

en tout cela.

326 LA VIE DE CHARLES V. Combien Enfin ils tomberent dans un tel étonne

etonnez, ment, que loin de faire des réjouissances pour la victoire qu'ils avoient remportée, ne se mirent pas même en disposition de recourir à Dieu, pour lui en rendre graces par des prieres devotes. Ce qui causa une grande division entre la Noblesse & le Peuple, qui ne pouvoit souffrir de voir les Nobles fi confternez, & ceux-ci craignant quelque fedition fe tenoient clos & couverts. Mais le plus grand mal vint de la division de ceux qui avoient le Gouvernement en main. uns étant d'avis de suivre l'exemple de tant d'autres villes d'Allemagne, qui avoient recouru à la grace de l'Empereur après leur revolte, disant qu'il valoit bien mieux dans une fi dangereuse tempeste chercher de bonne heure quelque port où l'on pût éviter le naufrage, en la control de l'on pût éviter le naufrage, en la control de frage, en se remettant sous l'obéissance de l'Empereur l'Empereur, que de s'exposer à perir manifestement. Les autres méprisoient ces avis qui étoient pourtant sages, & les traitoient de lâches & rolle de la ches & rolle de la c de lâches & poltrons, difant qu'il valoit mieux mourir glorieusement en deffendant la liber té de la Patrie, que de se mettre volontaire ment un pesant joug sur les épaules, estant certain que l'Empereur ne leur pardonneroit jamais, que sous de rudes conditions, & en leur imposant des Loix fâcheuses. C'étoit l'ambition d'exercer une Magistrature souveraine & indépendante, qui les faisoit parler de la sorte. Le de la forte de la de la forte. Les Marchands, qui étoient en grand nombre, étoient de l'avis de ceux qui vouloient qu'on recourût à l'Empereur, d'autant plus, qu'ils auroient esté obligez, pour

III. PART. LIV. IV. Conserver leur liberté, de faire de plus grandes dépenses qu'aucune autre ville Im-

periale. Charles, qui avoit resolu de reduire Con-Constance prise stance à quelque prix que ce fût, & qui cher-par trachoit les moyens les plus propres d'en venir hison,

a bout, ayant apris la division des Bourgeois 1548. de la ville, crût qu'il ne falloit pas perdre Poccasion d'en profiter: & comme il voyoit bien qu'il ne pouvoit alors y employer ses forces &t l'attaquer ouvertement, il voulut s'en rendre maître par artifice. On chargea de cét employ Antoine Perrenot Evêque d'Arras, fils de Granvelle premier Ministre de l'Empereur. Celui-cy fe fervit d'un Capitaine de Cavalerie qui étoit au fervice du Roy Ferdinand hand, & qui avoit une sœur mariée à Constance avec le nommé Vandermit, qui menagea fort secretement un Traité avec quelques uns des principaux Bourgeois de la ville, qui portoit, qu'en un tel jour on feroit tenir un bon nombre de gens armez aux envipar la porte du grand Lac, cequi fut heureu-fement. sement executé. Les conjurez s'étant trouvez au temps marqué à cette porte, dont ils le rendirent maîtres, l'ouvrirent aux gens de l'E de l'Empereur, qui reduisit ainsi sans y avoir perdu un feul homme cette ville, qu'il muguettoit depuis si long temps. Ainsi arrivetil souvent, que l'on vient plus facilement bout de ses desseins, en gagnant du temps, et temporisant, qu'en agissant avec précipitation. Charles fut ensuite à Constance, y changea la Magistrature, y laissa une bonne

328 LA VIE DE CHARLES V. garnison, & après avoir donné les ordres necessaires, s'en retourna deux jours après à Ulme.

La reduction de tant de villes avoit rendu Charles voye des l'Empereur si puissant & si redouté, que ceux Ambaf- qui avoient dessein de l'attaquer en perdirent l'envie s'estimant heureux de se tenir sur le gleterre, deffensive, quoi qu'ils ne laissoient pas de chercher les occasions de l'attaquer. Charles-Quint se voyant maître de Constantice travailleir ce, travailloit de mieux en mieux à l'établifsement de ses affaires, sans guere penser à les ennemis. Quoi qu'il n'ignorât pas que les Anglois haithean Anglois haitient naturellement les François, & que leur amitié lui fût toûjours suspectes il ne laissa pas de trouver à propos d'envoyer une Ambassade solemnelle en Angleterren Pour établir une bonne union entre les Royaumes d'Espagne, les Païs-Bas, & l'Angleterre. gleterre, croyant que quand cette Ambasse de ne réngire de ne réussiroit pas autrement, elle seroit du moins capable de donner de la jalousse als France; en quoi il ne se trompa pas, il les François en furent beaucoup allarmez. choisit pour Ambassadeur Maximilien fils du Comte de Processes de Processes de Processes de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra Comte de Buren, homme de grand espri, genereux, riche, magnifique, & tel qu'il e falloiteffectivement, pour se faire estimer & honorer des Anglois, qui aiment à voir dans leur pais des ét.

leur pais des étrangers qui ayent de pompeus équipages équipages. Le 21. Septembre Charles V. partit d'Ul-Chambre me pour Spire, en dessein de reparer les def ordres arrivez à la Chambre Imperiale, comme il l'avoit promis à la Dicie, afin que don-

III. PART. LIV. IV. donnant plus d'autorité qu'elle n'avoit jamais eu, il lui fût plus aisé d'obliger chacun à payer ce qu'il devoit pour les affaires de impire, plusieurs refusant, sous pretexte des dommages foufferts par les guerres precedentes, de payer ce à quoi ils avoient été laxez. Il voulut aussi s'assurer des pais qui avoient le plus de besoin, d'être retenus par le frein d'une bonne garnison. Pour cet effet, il fit passer en Italie la Cavalerie Italienhe, & les deux Regimens Espagnols en Aûtriche vers les Frontieres de Hongrie, & dans l'Etât de Wittemberg, & garda le reste de les Troupes auprés de lui, & pour la garde de les les de lui, & pour la garde de Jean Frederic, & du Landgrave. Il demeura quinze jours à Spire, pour y donner les ordres necessaires au rétablissement de la Chambre Imperiale, & la mit en tel estat par son autorité & son grand jugement, que Pon ne l'avoit jamais vûë jusques là, ni en . meilleur ordre, ni plus autorisée.

1, Allemagne jouissant alors d'une entiere Charles tranquillité, Charles fit resolution d'aller en pour la Plandre, afin d'être mieux à portée pour at-flandre. taquer la France, s'il étoit necessaire, & de pourvoir à ce qui pouvoit arriver. Il se fit sui-Vie Par Jean Frederic, & par le Landgrave philippe. On le reçût à Bruxelles avec de grands témoignages de joye, aussi les Flamands témoignages de Joye, au Quelques l'aimoient ils beaucoup. Quelques lours après, il envoya le Landgrave en prison dans la Citadelle d'Audenarde, escorté par deux cens Espagnols, commandez par Don Jean de Guevara. Un mois après on le transfera dans la Citadelle de Malines, avec

LA VIE DE CHARLES V. la même escorte, où il demeura jusques àce qu'il fût mis en liberté, comme nous le dirons en son lieu. Quant à Jean Frederic, l'Empereur voulut, qu'il le suivit par toutou

que.

Combien de fois les hommes ne se trom il alloit, sous bonne garde. digne de pent-ils point dans leurs Jugemens! croyoit par tout, & fur tout en Turquie, qui en avoit été instruite par les Chrêtiens, que l'Allemagne que l'Allemagne, à cause des divisions au sujet de la Religion, se trouvoit en si grand desordre, & en si miserable estât, Charles V. n'y pourroit jamais jouir d'aucun repos. Ceux qui connoissoient l'autorité, su puissance les Autorités su lu puissance les Autorit puissance, les Armées, les alliances, le jugement & le courage de Jean Frederic, n'en doutoient pas doutoient pas, sur tout lors qu'ils le virent à la teste de controlle la teste de cent mille combattans, & jusques à vingt villes d'Allemagne, revoltées contre l'Empereur. Où trouver donc de l'argent, & des Troupes pour faire la guerre? moyen de pouvoir jamais accorder un Instrument, composé de tant de cordes si differentes tel curos l'annue tes tel, qu'est l'Ailemagne? où sera le Maire de Musique capable de le faire?

del'Aellmagne.

Cependant dans ce même temps où!'Alle magne étoit le plus en desordre. Lors qui la Puissance ou plûtôt la fierté de ceux pour en étoient les Chefs, ne passoit plus pour presomption presomption, mais pour une raison bien sons que felon toutes les apparences humaines, fembloit que toute dée dans l'un & dans l'autre parti. sembloit que toutes les forces de la Chrétienté, étoient incar les forces de la celles tienté, étoient incapables de resister à celles des Lutheriens des Lutheriens. Lors que les affaires sent bloient

III. PART. LIV. IV. bloient desesperées & sans remede, en ce nême temps-là, ou du moins fort peu apres, Voilà l'Armée des Lutheriens deffaite, ses deux Principaux Chefs prisoniers. L'Ordre letabli mieux que jamais dans la justice. Les Villes reduites à l'obeiffance de l'Empereur, Pacifiées. Les peuples del'un & de l'autre Parti contens & fatisfaits, & toutes chofes en tel estàt, que l'on ne se souvenoit pas, & qu'on ne trouvoit même pas dans l'Histoire que l'Allemagne, ce grand Corps, composé de transporte de transporte de l'arconde tant de testes, & de membres, & par consequent si sujet à la discorde & à la desunion, se saix & fe fût jamais vûe dans une si grande paix & tranquillité, qu'elle l'étoit en cette année 1548. Mais d'où viennent tous ces miracles? De la Providence de Dieu, difent les Theologiens, il est vray; mais aussi humainement parlant du bon fens, de la bonne conduite, de la prudence, de l'habileté, du courage, & de la bonne fortune de l'Empereur, qui felon toutes les apparences ayant des forces beaucoup inferieures, à celles de ses ennemis devoit succomber & perir dans cette occasion.

Trois fois l'Empire s'est vû prest à perir; Charles & trois fois Charles V. l'a retabli dans sa tran- V. loue. quilité, deux fois par son autorité bien menasée, & une fois par la valeur de son épée. Qui auroit jamais crû, qu'il eût pû obliger debourg, & tant d'autres Princes & Etâts Protestans d'envoyer leurs Deputez au Concile de Trente? Cependant avant que de partir d'Ausbourg, cela lui sut promis, & il en donna

LA VIE DE CHARLES V. donna avis au Pape par le moyen du Cardinal Madrucci nal Madrucci. Jules Cefar, dont les Commentaires sont connus de tout le monde, sut dix ans à suit dix ans à subjuguer la France, & les Romains present de grands Sacrifices à leurs Dieny les Dieux, lors que cét Empereur eut passé le Rhin, & qu'il se sut approché de quelques journées de l'Allemagne. Les Histoires de cette considerable partie de l'Europe, austien que celles le partie de l'Europe, austiente bien que celles de Charlemagne, rapportent, que ce glorieux & formidable Empereur employa trente ans, & perdit je ne içaicombien d'Armée bien d'Armées avant que de pouvoir redure la soule se avant que de la soule se avant q re la scule Saxe; au lieu que l'Empereur Charles V Charles V. s'en est rendu maître dans l'est pace de trois mois, & fait son Prince prise nier, & qu'en moins d'un an, il a foumis à fon obeissance toute l'Allemagne. Voilà des exemples aussi rares que surprenans, de veritables productions ritables prodiges de la vie de Charles de que l'on peut appeller tels, sans craindre de passer pour flore

heme.

La Bo. On croyoit que la revolte de la Bohene me, ne s'appoitement ne s'appaiseroit jamais, & déja on faisoit des gazeures des gageures, que ce Royaume feroit perdu fans ressources parties fans ressource pour la maison d'Aûtriche; ni le ceux qui les faisoient ne connoissoient ni le bon sens, ni le connoissoient ne connoissoient ni le connois bon sens, ni la valeur de Charles V. & n'a-voient pas affer voient pas affez consideré sa bonne fortune. Il est certain Il est certain, quelques grands secours que l'Empereur est de l'Empereur eût donnez au Roy Ferdinage, son frére, pour reduire les Bohemiens, en pour ne pas parler de ceux qu'il envoya en Hongrie, que le ceux qu'il envoya Hongrie, que la victoire qu'il remports contre les Lutheries contre les Lutheriens, y contribua plus que

III. PART. LIV. IV. 333 l'Armée qu'il y avoit envoyée, car cette victoire allarma tellement les Bohemiens, que des lors ils chercherent à faire leur paix avec le Roy Ferdinand. L'Empereur cependant avoit declaré qu'il ne quitteroit point Pallemagne, qu'elle ne fût entierement tranquile, aussi bien que la Boheme qui en est un membre si considerable : de sorte qu'il travailla à la reconciliation, & à la foumiffion des Bohemiens, & le Traitéen fût conclu au mois d'Aoust suivant (d'autres disent au mois d'Aoust suivant (d'action mois de Juillet) en presence de l'Empereur, lous les conditions suivantes.

## ARTICLES

De la paix accordée aux Bohemiens par le Roy Ferdinand.

Uils romproient les Seaux de la Limiere Diete du Royaume.

II. Qu'ils remettroient dans le Conseil du Roy tous leurs Privileges, afin qu'il les reformât, & les mît en tel estât qu'il lui plai-

III. Comme aussi, tous les Privileges des Charges & Communautez, pour être revus & corrigez.

IV. Qu'ils laisseroient au Roy la liberté entiere

LA VIE DE CHARLES V. entiere de jouir de tous les revenus des Cha-teaux qui lui teaux qui lui appartenoient en propre.

Lettres & écritures au sujet de la Ligue, qu'ils avoient faite avec Jean Frederic

autres.

VI. Que le service de la Serrossa qu'ils avoient accordé à sa Majesté pour trois ans seroit perpetuel.

VII. Qu'ils remettroient dans les Arsenaux de sa Majesté toute leur artillerie, & toutes

les munitions de guerre.

VIII. Que tous les Bourgeois de quelque qualité ou condition qu'ils fussent, servient oute gez de porter dans le même Arsenal, toute Sorte d'Armes, dans le même Arsenal, touts Sorte d'Armes qu'ils pourroient avoir dans leurs maisons, bans maisons, hors les épées.

les V. 1548.

Desseins CHarles V. se voyant ainsi sans ennemis découverts, & l'Empire entier reduit à son obeissance, voulût avoir la satisfaction de voir Philippe de voir Philippe son fils qu'il souhaitoit de faire coppears faire connoître, à ses Etâts d'Italie & des Pais-bas & Païs-bas, & l'avoir auprès de lui pendant quelque termes quelque temps, pour avoir l'œil sur son educa-tion, & l'inc. tion, & l'instruire detout cequ'il jugeroit ne ceffaire selon son ceffaire selon son experience. Mais il ne savoit comments'y prendre, parce que les Espagnols auroient trouvé mauvais qu'on leur eût ôté ce Prince qui les compais qu'on leur eût Prince qui les gouvernoit, sur tout sion est mis en sa place quelque étranger auquel ils ne se seroient pas volonties. feroient pas volontiers foumis. Aprés avoir bien pensé à trouver un moyen qui lui fût agreable

III. PART. LIV. IV. qui contentât les Espagnols, il en trouva

un très-propre.

Il avoit presque toûjours eu auprès de lui; il en-Maximilien son neveu, & fils aîné du Roy neveu erdinand son frere, qui étoit encore jeune, en Espamais fort sage, & qui avoit si bien profité à gne. ecolede son Oncle, qu'il le jugea capable de gouverner le Royaume. Il resolut donc de lenvoyeren Espagne pour gouverner en l'absence de son Cousin: & pour tenir mieux unies les deux branches de la maison d'Aûtriche en Allemagne, il voulut marier son neveu Maximilien, avec Marie sa fille aînée, mais comme ils étoient germains, il fallut tecourir à la dispense du Pape qu'il obtint facilement.

Depuis la fin de l'année derniere, le Prin- mez. ce philippe avoit envoyé Ruigomez de Selva en Allemagne, pour feliciter de sapart l'Empereur son pere de la glorieuse victoire qu'il avoit remportée sur ses ennemis. C'étoit un Genril Gentil-homme Portugais d'origine, & d'une desplus ancienes familles du Royaume, homme d'un âge meur, grand foldat, grand Politique, curieux des belles lettres, grand amateur de l'Histoire, capable des grandes affailes, d'une fidelité incorruptible, ayant des manieres Nobles; en un mottel qu'il y avoit peu de gens qu'on lui pût comparer. Il étoit allé de Portugal en Espagne, en qualité de Page de l'Imperatrice Isabelle : mais Charles V. ayant connu ses bonnes qualitezs celeva peu à peu aux plus grands emplois ; lusques à le faire Duc de Pastrano; & par le moyen de sa femme, il devint aussi Prince de Milet en Calabre.

336 LA VIE DE CHARLES V. L'Empereur le renvoya en Espagne, pour

pour Es y porter la nouvelle du voyage que devoit pagne. faire Philippe en Allemagne, & Maximilien fon neveu en Espagne. son neveu en Espagne, pour la gouverner en la place de son la place de son cousin, se marier avec l'Infante Marie, & Parter Marie, & d'ailleurs encore pour préparer toutes choses pour le voyage du Prince Philippe, qu'il devoit conserve qu'il devoit conserv qu'il devoit accompagner, comme son principal Conducteurs cipal Conducteur; ainsi ayant pris congé de l'Empereur à D. l'Empereur à Bruxelles, il alla en Espagne par le chemin par le chemin le plus court, & avec peu de fuite.

Peu de jours aprés Charles V. voyant toute d'Abeva l'Europe tranquille, qu'il n'y avoit plus auche.

cune apparence de guerre, & qu'ainfi il na voit pas hese in de voit pas besoin de retenir auprès de lui Don Ferdinand Ferdinand Alvarez de Tolede Duc d'Albe grand Chambellan de sa maison, Capitainede ses Gardes & Capitainede ses Gardes, & son Lieutenant General, quel la valerre quel la valeur à la guerre, & la prudence dans le Confeil dans le Conseil, se disputoient à qui l'emporteroit, incomporteroit, incomport porteroit, jugea necessaire de l'envoyer en Espagne, afin gomez ils fissentious les préparatifs necessares, pour l'entrée de la préparatifs necesseres. rest pour l'entrée de Maximilien, pour la cele-bration de ses passes de Maximilien, pour la celebration de ses noces, & pour regler la Cour du Prince Philippe Prince Philippe, à la maniere de celle des Ducs de Bourgogne de Bourgogne, & samaniere de celle qu'avoitent l'Empereur Cherl l'Empereur Charles V. & ils devoient tous deux accompagnes. deux accompagner Philippe dans son voyage. Le Ducn'ent pas pla al la person de la contra qu'il Le Duc n'eût pas plûtôt reçû cét Ordre, qu'il partit en poste partit en poste, avec peu de suite afin de sair re plus de diligence re plus de diligence, avec fon fils D. Antonio de Tolede anni nio de Tolede, que l'on avoit fait grand Ecuyer du Prince Ruigo:

III. PART. LIV. IV. 337 Ruigomez arriva en Espagnesix jours auf 2- on presta rayant, apoitant ces nouvelles, qui furent de Phi-

très-agreables au Prince, non seulement à lippe. cause du mariage de Marie sa sœur, & de la venue de Maximilien, mais sur tout parce qu'il auroit occasion d'embrasser l'Empereur ion Pere, & de voir les Pais Bas; ce qu'il fouhaitoit avec beaucoup de passion. Ensuite atriva le Duc d'Albe, portant des ordres nouveaux de faire celebrer au plûtôt les Noces de Maximilien avec Marie, & de faire Partir incessamment le Prince Philippe, qui ne demandoit pas mieux. Ainsi Ruigomez & le Duc d'Albe qui avoient la principale inspection sur ce voyage, & sur la maison du prince, firent toutes les diligences possibles pour tout ce qui en dépendoit. Ils ne trouverent aucune difficul é que pour le choix des personnes qui devoient accompagner le Prince, parce que presque toute la Noblesse de

Castille & d'Arragon s'offroit. Le Prince Maximilien partit de la Courde Maximi-PEmpereur, accompagné du Cardinal Ma-lien part drupereur, accompagné du Cardinal de prour drucci, que l'on appelloit le Cardinal de l'Espa-Trente, que l'on appendit le du jeune gne. Duc de Brunswic, du Comte de Mansfeldt, 1548.

& de Brunswic, du Comte de Flamands, & de 30. Gentils-hommes partie Flamands, & partie Allemands & plus de 40. Domestiques. Cratte Allemands & pius de 40...

Cependant l'Empereur avoit donné ordre au

France de Galeprince Doria, de tenir une Escadre de Galeres preste, sur laquelle il s'embarqua, aprés avoir reçû toute sorte d'honneurs de la Re-Publique, & de raffraîchissemens pour sa Cour. Deria l'accompagna dans ce voyage. Maximilien quin'avoit pas accoûtume la mer,

Part, III.

338 LA VIE DE CHARLES V. le trouva d'abord incommodé par un petit vent contraire qui commençoit à serenforceri il ne laissa pourtant pas de dire, que cela ne toit rien & que s'il avoit du mal, il n'avoit fa de peur. Le Prince Doria accoûtumé aux plus grandes tempestes lui disoit sur cela, que son Altesse se pouvoit donc consoler, parce que le Cardinal de la card Cardinal de Trente tout au contraire de lui, avoit plus de peur que de mal. Bien-tôt aprés le vent changea & devint favorable, mais un peu violent. Doria commanda qu'on mît toutes les voiles. Maximilien demandant pourquoi mettre tant de voiles par un fi gros vent, Doria lui répondit ria lui répondit en Espagnol, à mas fortunas mas velas, c'est-à-dire, selon le vent la voile.

Arrivée Maximilien estant arrivé à Barcelonne, y & recep- trouva Don Pietro di Cordoua qui étoit la le la part du Prince Philippe, avec une suite magnifique arrivée; il y trouva encore Don Diego di Cordoiia Cordoua, qui y étoit aussi de la part de suite. fante Marie son Epouse pour le même sujet. Maximilier les sons pour le même sujet. Maximilien leur fit un accueil plein d'affection. Il demeura deux jours dans cette ville, où la Regeneal : 6 où la Regencelui fit une entrée pompeuse, le regala magnif le regala magnifiquement. Enfuite il partit pour Valladolid on il company de Noblesse & de deux cens Gardes à cheval La etoient le Prince Deux cens Gardes à cheval Marie etoient le Prince Philippe, & l'Infante Marie sa seur. Don Discourse de l'Infante Velasco sa sœur. Don Pietro Hernandez de Velasco Conestable de Court Conestable de Castille, sut envoyé pour je recevoir à l'entrée de la fut envoyé pour un reçevoir à l'entrée du Royaume, avec un équipage magnifern Royaume, équipage magnifique & l'accompagner juf-ques au Royaume ques au Royaume d'Arragon. Le philip

III. PART. LIV. IV. Philippe lui alla au devant jusques à Olivarez, vingt quatre milles de Valladolid, accompagné du Duc d'Albe, de cinquante Comtes, Marquis, ou Grands, & cent Gardes à cheval. On admira les caresses & les embrassa cneval. On addition les contracts de contracts d ment à leur entrevue ces deux Princes Coufins Germains & beaux freres; ils ne furent guere plus d'une heure ensemble pour cette premiere fois, parce que le Prince philippe étoit préssé de s'en retourner, pour se propriété de s'en retourner, pour se preparer à recevoir Maximilien à Valladolid, où on se disposoit à lui faire une magnifique entrée.

Le lendemain matin Maximilien parût ha- sonenbillé à l'Espagnole, aussi bien que le peu de trée à General l'Espagnole, aussi bien que le peu de trée à Gentils-hommes & de Domestiques qu'il de-lid. voit retenir à son service, parce que par or- 1548.

dre de l'Empereur sa Maison devoit être composée d'Espagnols pour la pluspart. Les Espagnols furent ravis de voir l'honneur que Marinols furent ravis de voir l'honneur Na-Maximilien commençoit à faire à leur Nation, ce qui lui acquit leur amour & leur estima ce qui lui acquit leur amour & leur estime. Comme il approchoit de Valladolido il recontra à un mille de la ville le Prince philippe qui lui étoit allé au devant accompagné de plus de cent Comtes, Marquis, Chevaliers de l'Ordre, & Grands, tous magnifiques admirée des étrangers. Les deux Princes se fentent le pas, Mafrent beaucoup de civilitez fur le pas, Malimilien comme plus jeune dit qu'il ne vouloit pas prendre la droite, mais Philippe l'o-bligge du pais les bligea à la prendre. Les milices du pais les hicux faites & les mieux vetues qu'on pût trou-

P 2

LA VIE DE CHARLES V. trouver furent mises en haye, depuis le lieu où se rencontrerent les deux Princes jusques au PalaisRoyal. On ne pouvoit rien voir de plus pompeux que cette entrée, on n'entendoit que descharges de Canon, & de mouique terie, fon de cloches, acclamations, & comme la nuit approchoit, on mit des illumina-

Vilira Epoufe.

Dés que Maximilien fut descendu de che tions aux fenêtres. val, il courût rendre visite à son Epoule dans son appear dans son appartement, qui touchoit celui qu'on avoit préparé pour lui. Ils s'embrafe-rent & so don rent & se donnerent beaucoup de marques de tendresse. de tendresse, & lors que le Prince fut prez. d'elle, elle lui dit de fort bonne grace en Espagnol pagnol, & où est donc le Prince Maximilien mon époux? Le voici, lui répondit Maximilien. Comment repartit-elle, l'Empereur mon pere m'a écrit qu'il m'avoit mariée avec un Allemand, O'
vous êtes El vous êtes Espagnol? Je m'estime si beureux, que repliqua Maximilien, d'avoir pour épouse une Espanole Espagnole, que j'ay oublié que je suis Allemon. Le Prince Phylic Le Prince Philippe qui étoit prefent, prit alors la parole que je juis Allemant prit de la parole de la parol alors la parole & leur dit que ce n'étoit qu'un échange qu'un échange, parceque si Maximilien écht venu en lessages venu en Espagne pour se faire Espagno! leman. Ces réponses si gentilles d'une jeune Princesse. & Princesse, & de ces jeunes Princes, phirent beaucoup à come ces jeunes Princes, plus beaucoup à ceux de l'une & de l'autre la tion qui étoient à l' tion qui étoient à l'entour, aussi furent-ilsasse plaudis de tous plaudis de tous, ce qui ne fit pas de déplaisse tonon avis aux in me fit pas de déplaisse.

Demi-heure après l'Evêque de Trente, qui l Prince de l'Eveque de Trente, mêne est Prince de l'Empire, sit dans la mêne Notes 1548.

III. PART. LIV. IV. 341 chambre la ceremonie du mariage, & la benediction de l'anneau que Maximilien donna à son épouse, en confirmation de ce qui avoit été fait auparavant à Aransuez prez de Madrid, par Jean Martinels Silicco Archéveque de Tolede, en vertu de la procuration que Maximilien avoit donnée au Baron Thomas Perrenot de Santionai, frere de Monf. l'Evêque d'Arras, premier Ministre de l'Empereur, ala confideration duquel, on avoit fait l'honheur au Baronde l'envoyer en Espagne, pour épouser l'Infante au nom de Maximilien; commission qui ne fut pas fort agreable aux Espagnols ordinairement pointilleux. Ulloa dit pourtant que ce Baron ne fit autre chose que porter la Procuration, au Prince Gon-Zale Perez, qui fut celui qui épousa l'Infante au nom de Maximilien. Quoi qu'il en soit. ce soin de Maximilien. Quo fatin & un Bal affez court le mariage fut conformé. Il faut favoir que Maximilien gagna fur mer la fievre quatte qu'il garda pendant trois mois, de forte que le commencement de son mariage fut mêlé de chaud & de froid.

Le lendemain le Cardinal de Trente cele-Le Prince bra une Messe solemnelle, dans la Cathedra-Philippe le servi par deux Archevêques Espagnols, & valndoa Ph vangile il fit la ceremonie de la benedic-lidtion publique du mariage. Ce foir là & le lendemain il y eut un Bal magnifique, & au foir soir du troisième jour, on joua la Comedie de Louis Arioste de Ferrare traduite en Es-Pagnol. Déja le Prince Philippe ou le Duc d'Albe pour lui, avoit donné ordre de faire avancer vers Barcelonne sa Maison, & com-

P 3

me

342 LA VIE DE CHARLES V. me il étoit pressé de partir, le I. d'Octobre, par ordre de l'Empereur, il fit proclamer à fon trompe, que Maximilien & Marie fon Epouse gouverneroient ensemble les Royaumes. Le lendemain, qui fut le fixiéme après la celebration du Mariage il partit, après avoir pris congé des nouveaux mariez, & ne voulût pas fouffrir qu'ils l'accompagnaffent, pour ne pas pardes les l'accompagnaffent, g ne pas perdre le temps en ceremonies complimens. Il fut accompagné dans ce voyage par le Cardinal de Trente, l'Evêque de Tropea Legat du Pape, le Duc d'Albe, le Prince de Milet Ruigomez, D. Fernando Gonzales de Cordon D. Tolede Cordona Duc de Sessa, D. Antonio de Tole-de, son grand Es. de, son grand Escuyer, D. Jean de Benavi-des Gentil-homes des Gentil-homme de sa Chambre, & D. Gomes de Figuera Commende sa Chambre, & D. Gomes de Figueroa Capitaine des Gardes du corps Espagnoles. pagnoles, & de plusieurs Seigneurs de grande quelité. de qualité. Plusieurs seigneurs de propiers de propier n'avoir pû être du voyage, même pour évi-ter les jalonges ter les jalousies plusieurs de ces grands Seigneurs, laisserent leurs plus proches.

Comme ils furent arrivez à Montaigu par des pluyes continuelles, le Duc d'Albe reçût un Courrier qui lui portoit la nouvelle de la mort de son fils aîné D. Garzia de lede, jeune homme de 17. ans, de grande esperance, & qui promettoit d'égaler en belles actions ses predecesseurs. Le Duc sit paroîte en cette occasion, qui auroit accablé de leur tout autre pere que lui, la plus grande force d'esprit qu'on ait jamais vû en aucun homme; & lors que le Cardinal de Trente la dans son appartement pour le consoler, la lui dit, Monseigneur, si la nature avoit fait

Mort du fils du Duc d'Alber

III. PART. LIV. IV. Sait naître mon fils seul sujet à la mort, j'aurois Sujet de m'en affliger beaucoup, mais la Loi qui nous assujettit à la mort est trop generale, pour ne s'y pas soumettre avec patience. Aussi sa fermeté fut-elle admirée.

Le Prince continua son voyage toûjours Nôtre servi & regalé par D. Pietro di Luna Vice-demont Roy d'Arragon, tant qu'il fut dans ce Royau-ferrat. me, & par Alphonse de Segerve de la part du Vice-Roy pour la Catalogne. Il s'arrêta deux lours à Iqualado, fouhaitant comme tous ceux de sa suite de visiter le Monastere de Nôtre Dame de Montferrat, si fameux dans toute l'Espagne. C'est un lieu où les Catholiques vont en grande devotion, fitué fur une haute montagne. Il y a un fi grand concours de Pelerins, que l'on assure qu'on depense tous les ans pour les entretenir trente mille ducats, qui sont pris de la charité & des aumônes qu'on fait à ce lieu. L'Abbé & les Moines qui sont de l'Ordre de S. Benoît, le furent recevoir en procession. Il se confessa & communia de la propre main de l'Abbé. Ensuite il visita les 13. Hermitages, éloignez deux milles l'un de l'autre, à l'entour du Monastere sur la montagne, dans chacun il y a un Hermite, & ils sont presque tous Gentilshommes.

Le lendemain le Prince continua son voya-Philippe ge à Barcelonne, qui n'est qu'à vingt milles Bircede-là. D. Jean Fernandez Manrico Marquis lonne, d'Aquilar Vice-Roy & Capitaine general de Catalogne, D. Bernard de Mendozza General

des Galeres d'Espagne, Mons. Jaques Cassader Evêque de Barcelonne, avec les Consuls

244. LA VIE DE CHARLES V. & Députez de la ville, cent cinquante Gentilshommes ou principaux Bourgeois, lui allerent au devant. Les Bourgeois aussi & ceux des environs se mirent sous les armes, & se rangerent en double haye, jusques à deux milles hors de la ville. Comme il fut prez de la porte, la Magistrature & les deux principaux Consuls, lui furent presenter les cless comme à leur legitime Prince & Seigneur, qu'il ne voulut pourtant pas recevoir. Le Clergé aussi avec tous les Ordres allerent au devant de lui, avec une soule incroyable de Peuple, ce qui obligea le Prince à demander au Vice-Roy, où pouvoient loger tant de gens?

Regale & départ. 1548,

A Barcelonne le Prince logea dans le Palais de Stepkana de Regusent, Dame veuve, qui passoit pour l'Amazone de son siecle, en toute sorte de vertus & belles qualitez, ge d'une richesse immense. L'Empereur avoit fait negotier fon mariage avec D. Jean de Zunige Course niga Gouverneur du Prince Philippe, Grand Commandeur de Castille, & premier Confeiller de G. M. Castille, seiller de sa Majesté Imperiale, & le contrat en fut passé le même jour en presence du Prince, qui avant que de partir lui fit present de quinze mille livres en pierreries. demeura trois ou quatre jours dans cette vile. Le foir de son arrivée il fut traite par cette Dame, qui lui donna aussi le bal. lendemain le Vice-Roy à fon tour lui fit un Regale avec Bal. Le 3. la ville le traita avec magnificence. Le 4. le Cardinal Evêque de Trente lui donna un festin qui fut admire. De-là il alia à Roses, pais considerable prin-

III. PART. LIV. IV. 345 cipalement pour son port le plus grand, le plus affûré, & le plus commode qui soit sur la Mediterranée, sur la pointe duquel il y a une Forteresse que l'Empereur Charles V. a fait bâtir. Campana dit que le Prince s'embarqua à Barcelonne, en quoi il s'est trom-

Le Prince Doria, qui par ordre de l'Em- la Flotte. Pereur l'attendoit là avec une Armée navale, ayant appris que le Prince Philippe y venoit Pour s'embarquer, fit mettre en ordre de bataille les Galeres & les Vaisseaux, ornez de Bannieres & Etendarts de Damas Cramoifi de plusieurs couleurs en broderie d'or & d'argent, avec les Armes des Royaumes & de beaupire. On ne pouvoit rien voir de plus beau. Trois Compagnies d'Arquebusiers Ef-Pagnols, habillez de neuf, & commandez par les trois Capitaines Amador di Donna Maria, Diego Hernandez Morrevela, & Rodrigue Pagano, l'attendoient sur le bord de la mer. Quand le Prince y fut arrivé avec les Grands qui l'accompagnoient, les Espagnols firent une décharge, & incontinent après on commença l'embarquement. Le Prince Andrés Doria accompagné de douze Gentils-hommes Genois, 40. Officiers de sa maison, & ses demois, 40. Ometers thabillez à la maniere des gens de marine, & Doria en habit de grand Amiral, sortirent des galeres & aller grand Amiral, fortirent des galeres & aller grand lui fit lerent à terre recevoir le Prince, qui lui fit mille carefles, & un accueuil tel que meritoit un si grand homme, & qui répendoit à l'estime extraordinaire, qu'il savoit que l'Empereur son pere faisoit de lui. Doria fut extreme-

tremement fatisfait de se voir tant caressé, & si tendrement embrassé dans sa vieillesse, par un si jeune Monarque, (qu'il me soit permis de lui donner cette qualité.) Il sit beaucoup d'honneur aussi aux Gentils-hommes de su suite, car il ne se contenta pas de leur donner une main à baiser, mais il appuyoit l'autre sur leur épaule, comme s'il eût voulu les embrasser

Embarquement. A548.

Après quelques complimens le Prince entra dans une barque magnifique, où l'on ne voyoit qu'or & argent, Doria lui donnant la main; danslaquelle entrerentaussile Cardinal & le Legat du Pape. Le reste de sa suite su mis dans d'autres belles barques. A peine le Prince s'éroit-il assis que la Capitane commença à faire une falve de son artillerie, qui fut suivie de celle des autres Vaisseaux & Galeres, & du Château de Roses. Ceux qui n'avoient pas accoûtumé la mer croyoient que le Ciel alloit tomber, par les éclairs & les tonnerres qui retentissoient : & ces mêmes galeres & vaisseaux, qui un peu auparavant semblei ex pas vant sembloient des Arcs de triomphe, par leurs riches Banieres & Etendarts, paroisfoient être tout en feu, & prests à être confumez, par les de fumez par les flames. Les foldats témoignerent au management au manageme rent auffi par leurs décharges la part qu'ils prenoient à cette joye. Au bruit du canon & de la mousqueterie succéda la musique par monieuse des Trompettes, des Fifres, plusieurs autres instrumens, de tous les vaiffeaux, pendant que le Prince entroit dans le Capitane, qui firent de ce jour un jour de joye & de feste. La Galere étoit magnifique,

III. PART. LIV. IV. & le Prince prit plaifir à la regarder de tous côtez. La chiourme même étoit fort proprement mife.

A peine avoit-on avancé deux cens pas Tempedans la mer, par un grand calme, qu'il se leva une des plus furieuses tempestes qu'on Puisse essuyer. Plusieurs croyoient que le Ciel, qui n'approuvoit pas ce voyage, avoit suscité ces vents pour l'empescher. Doria luimême, quoi qu'il ne le témoignat pas, pour ne pas donner l'alarme au Prince, crût que Plusieurs vaisseaux avoient fait naufrage, Parce qu'ils avoient été contraints de se retirer où la fortune & les vents les porteroient; mais Dieu voulut, qu'il n'en arriva pas d'autre mal, que la perte de quelques gens de service, & les Hardes de l'Amiral de Castille, qui étoient pourtant fort considerables. Doria trouva moyen, non fans beaucoup de peril & de peine, de conduire le Prince & la Capitane, qui avoit beaucoup fouffert, au Port de Barcelonne, où il descendit à terre, fut incontinent rendre graces à Dieu dans la Cathedrale. Il fut obligé de demeurer douze jours dans cette ville pour attendre les vaisse jours dans cette ville pour active perdus; trois jours après il vit avec beaucoup de loye arriver l'Amirante de Castille, le Duc de Seffa, Don Diego Azevedo son Maître d'Hôtel, & plusieurs autres qui étoient dans ces vaisseaux, & fit travailler incessamment reparer les vaisseaux endommagez.

Après s'être raffraîchi pendant douze jours, Nouvel le Prince s'être raffraîchi pendant douze jours, embir-fans conde fois, quement fans autre ceremonie que de faire dire une starrivée

Messe à Genese

P 6

348 LA VIE DE CHARLES V. Messe de voyageurs par le Cardinal de Trente, fur le rivage. Le jour auparavant on avoit embarqué la Maison du Prince avec toutes les Hardes, & 60. beaux chevaux, & enfuite les domestiques & l'équipage des Grands, & des personnes de leur suite. Cette seconde navigation ne fut guere plus heureuse que la premiere, il est vray qu'ils ne furent pas bâtus de la tempeste, mais le vent sut toûjours contraire. & il fallut toûjours aller à foice de rames. Finalement après plusieurs jours de voyage ils arriverent devant Savonne le 23. Novemb. où ils passerent la nuit sans debarquer. Le lendemain ils arriverent de bonne heure à Genes. La Seigneurie de la ville lui alla au devant sur une magnifique galere. Le Prince alla loger au Palais du Prince Doria dans l'appartement où fon pere avoit loge plusieurs fois. Le soir il sut rendre visite à la Princesse Doria, & à la veuve de Jeannerin Doria neveu de l'autre, il y fut reçu avec peu de ceremonie, parce qu'il y étoit allé incognito.

Le Prince fit plusieurs presens à Genes, sur tout à la Princesse Doria, à la veuve de Jeannetin, & autres. Avant son départ le Senat lui recommanda l'affaire suivante. Commencement de cette année l'Empereur avoit sait dessein de faire bâtir à ses dépens une bonne Citadelle à Genes, au haut de la montagne qui domine la Ville & le Mole, pour la sûreté du Milanez. Déja Jeannetin & quelques autres Nobles y avoient donné leur consentement, & il esperoit qu'André Doria ne s'y opposeroit pas. Mais le peuple, quoi

Citadel-

III. PART. LIV. IV. quoi que subjugué par la Noblesse, & qui murmure d'ordinaire, ne pouvoit ouir parler de Citadelle. L'Empereur leur avoit bien déclaré qu'il n'avoit en cela d'autre dessein, que d'empescher les François de machiner comme ils faisoient contre ce pais-là, & de reveiller leurs vieilles prétentions sur cette ville. aquoi ils ne penseroient jamais, s'ils voyoient la ville affûrée de la protection de la Maison d'Aûtriche, par le moyen de cette Citadelle. Mais le peuple ne vouloit entendre aucune raison là-dessus, & comme la Magistrature. & le Conseil prevoyoient qu'il en pourroit arriver de grands desordres, ils prierent le Prince Philippe, de détourner l'Empereur fon pere de ce dessein, ce qu'il leur promit, & il s'acquita si bien de sa promesse, que bien-tost après Charles V. les fit assurer, qu'ils n'avoient plus rien à craindre là-deffus.

De Genes le Prince Philippe alla à Pavie, Philippe où il voulut visiter les lieux où s'étoit fait le à Milan. dernier siege, où la bataille s'étoit donnée, où le Roy François I. avoit été pris. Delà il alla à Milan, où il fut reçû avec plus de magnificence, que ne l'avoit été l'Empercur fon pere, il est vray que le temps de guerre où l'on étoit alors n'avoit pas permis de faire pour lui, ce que l'on auroit fouhaité. Don Ferrante Gonzaga qui en étoit Gouverneur, e qui l'étoit alle voir à Genes, s'en retourna trois jours après pour faire faire les prépalatifs necessaires. Trois cens Gentils-hommes du pais lui allerent au devant à pied, à une demi lieue hors de la ville, armez de Cuiraffes

LA VIE DE CHARLES V. Cuirasses luisantes, & enrichies d'or, portant des culottes d'écarlate, garnies de velours cramoifi avec des petits cordons d'or. avoient chacun une toque à la maniere des Romains, avec des plumes blanches & des medailles d'or à l'entour du bonnet. Des jup pons de fatin cramoifi, & des Casaquins de veloure velours rouge garnis d'or, & chacun enfin une chaîne d'or pendue au col. Les Tambours & Les T bours & les Fifres étoient habillez de la même maniere. A leur tête marchoit Don Antonio Maniere tonio Mendozza, (d'autres disent Varagos) habillé magnifiquement, ayant à ses côtez douze pages portant de riches livrées. tes les rues & fenestres des maisons depuis la porte de la ville jusqu'au Palais Royal, par où il devoit passer, pendant un mille, étoient tapissées, & ornées de beaux Tableaux, vec le lendemain il alla à la Cathedrale, avec cette même suite.

Après dîné le Prince alla visiter la Princese d'Ascoli éponte la Calla visiter la Princese dont Presente d'iné le Prince alla visiter la Frince fe d'Ascoli épouse de Gonzague, qui lui don na le foir un magnifique Bal. Philippe fit pre-fent à certe Dans l'accepte du fent à cette Dame d'un diamant de 5000, ducats, il fit aussi d'autres riches presens à une de ses filles à le D de ses filles, à la Duchesse sa belle-fille, & plusieurs autres D plusieurs autres Dames & Cavaliers. Plusieurs le Ambassadeurs & Dames & Cavaliers. Ambassadeurs & Princes, & entre autres le Duc de Savoya Duc de Savoye, le furent visiter à Milan. premier jour de l'an, la ville fit au Prince un resent de douze : il refent de douze mille ducats, & l'Estât un aure de cinquante mille. Il y fit un se vide rois femaines, qu'il passa en festes & vifiles continuelles; pendant lequel il visita austitutes les Eglises. toutes les Eglises, & fit des presens & des charitez à toutes.





III. PART. LIV. IV. 351
Il partit de Milan le 8. Janvier, accom-contipagne du Duc de Mantoüe, & du Gouver-voyage,

pagné du Duc de Mantoue, & du Gouverneur Gonzague jusqu'aux frontieres. Je ne
m'étendrai pas ici à parler des somptueuses
receptions que lui firent le Duc de Mantoue,
& la Republique de Venise, lors qu'il passa
fur leurs terres. Je me contenterai de dire,
que l'accueil que lui firent les Peres du Concile de Trente, ne pouvoir être ni plus masnisque, ni plus plein de zéle. Il entra dans
lette ville, au millieu de deux Cardinaux;
les autres, tant Cardinaux qu'autres Prélats
marchoient après lui deux à deux. Mais pour
ne pas tenir plus long-temps Charles V. dans
l'impatience de voir son siis; je veux, sans
plus m'arrêter, ni parler de l'accueil & des
caresses que lui firent les Princes & les villes
par où il passa, le mener dans le pass qu'il
souhoil passa, le mener dans le pass qu'il

Ouhaitoit tant de voir.

Quand il fut donc à Spire, qui n'est pas Arrive
loin des frontieres des Pais-Bas, quand on a Bas.

Passe le Rhin, le Duc d'Arscot le fut rece-

voir de la part de l'Empereur, & l'accompagna jusqu'à Bruxelles, avec mille Gendarmes, & deux cens Chevaulegers, tous gens bien faits, bien mis, & bien montez. Les Bourgeois de Spire le reçûrent avec magnificence, lui firent un superbe Festin, & un present d'une tasse de vermeil, dans laquelle il y avoit cinq cens florins d'Allemagne en ducats. L'Electeur de Mayence & le Grand Maître de l'Ordre Teutonique, qui l'avoient accompagné pendant deux journées jusqu'à Spire, prirent là congé de lui & s'en retournerent. De-là continuant son voyage il sur noble-

352 LA VIE DE CHARLES V. noblement regalé par le Prince de Nassau 2 Sarbrug. De-là il alla par la Mofelle à Luxent bourg, où il commença à entrer dans les Estats de Flandres. Le Comte de Mansfeldt, & le Senat de la ville, avec plusieurs Gentilshommes & Bourgeois lui allerent au devant, ils s'estimerent heureux d'être les premiers à recevoir le Prince dans leur pais, & glorieux de cet avantage, ils firent tout ce qui fut en leur pouvoir, pour lui faire plus d'honneur. Il prit plasfir à voir le grand nombre d'artillerie de control lerie de cette ville, n'en ayant jamais tant vu en aucune autre, aussi est-il vray qu'il suile ré à son entrée ou à sa sortie plus de mille coups de canon, à ce que l'on a asseuré de puis puis.

A Namur. 1549.

Finalement le Prince, après avoir passé à Aries & autres lieux, arriva à Namur, prinfit son entrée le 27. Mars. Là Philibert Prince de Pierrer. ce de Piemont, fils du Duc de Savoye, & de Madame Beatrix de Portugal, fœur de la mere, le fut recevoir; ce que fit aussi Adol-phe d'Holdrin ( marc, phe d'Holstein frere du Roy de Danemarc, qui étoit parii en poste de la Cour de l'Empereur percur, avec plulicurs autres Seigneurs, en Prince fit mille caresses à l'un & à l'autre, en des terments des termes les p'us obligeans. Il faisoit beau voir huir cons p voir huit cens Bourgeois de la ville ou des environs, d'entre les plus considerables familles, bien mi milles, bien mis & bien armez, divitez en huit comprenie huit compagnies, avec leurs Enfeignes & leurs Tamboura leurs Tambours, marchant à pied quaire à quatre, le Conquatre, le Commandant à leur tête. Comeux venoit le Gouverneur, qui étoit le Comte de Mansfeldt, à cheval, ayant à ses côtes III. PART. LIV. IV.

les Estafiers & fes Pages, suivi des Bourguemaîtres & des autres Magistrars. Le Cierge le fut recevoir à la porte de la ville, & pendant qu'il entroit on fit une décharge continuelle de l'Artillerie pendant une heure', à cause que la foule ne permettoit pas d'avan-

cer beaucoup dans les riies.

Le lendemain le Clergé le vint prendre, Festin Le lendemain le Clergé le vint prendre, Festin L'accompagna en procession à la Messe, quable. Ensuite il dîna en public, & fut servi par les Magistrats. Le repas se fit de bonne heure, parce que le Prince étoit invité à voir une Reste que le Prince étoit inviteuse. On vit parce et une réjouissance curieuse. On vit paroître cent hommes montez sur des échafses hautes de deux coudées, qui sembloient des casades Geans. La moitié portoient des cafaques, fur lesquelles il y avoit des croix rouges de Bourgogne, & les autres portoient sur les leurs les Armes de l'Empire. Ils entrerent à la file trois à trois dans la grand' place, où se faisoit la Feste, au son des Fifres & des Tambours. Puis ils se rangerent en deux corps, cinquante d'un côté & cinquante de l'autre, trois à trois comme ils étoient venus, & commencerent à se battre les uns contre les autres, se heurtant les uns les autres avec leurs échasses; on en voyoit de leurs avec leurs échasses; on en voyoit de temps en temps tomber quelqu'un à terres Mais le plaisir étoit de les voir se servir fort adroitement de ces machines. Le Prince prit tant de plaisir à ce divertissement, que deux lours après on en prepara un semblable dans place du Palais où il logeoit. Le lendemain il pareit très-satisfait du bon accueil qu'on lui avoit fait dans cette ville, mais avant

LA VIE DE CHARLES V. avant qu'il en partît arriva son Maître d'Hôtel D. Diego d'Azeveda, venant de Rome, où le Prince l'avoit envoyé de Genes, pour baifer les prince l'avoit envoyé de Genes, pour baiser les pieds de sa part au Pape. De Namur il alla à Wabra, à fix mille de Bruxelles où l'Evêque d'Arras, fils de Granvelle, premier Ministre de l'Empereur, étoit allé pour le visiter de son le visiter de sapart, & savoir l'estat de sa savoit té, & s'en retourna à Bruxelles après avoit fait sa commission.

1548.

Le lendemain qui étoit le premier d'Ayrih Prince partir la Reine le Prince partit de ce lieu, plein de joye, tant parce que ce devoit être la derniere pare née de fon long & penible voyage, que par ce qu'il devoir ce qu'il devoit avoir la joye de voir ce sorre & fon pere. Il alla dîner à Vura petite terre guillage, mais con incompanye village, mais où il y avoit un magnifique Palais, qui passi: Palais, qui passoit un magniniprès de la ferrare la puit près de la ferrare la puit près de la fameuse Forest de Soignies, Tante, milles de Bruxelles. Là la Reine sa rante, Gouvernante de Là la Reine sa rayoit, Gouvernante des Païs-Bas, le fut recevoir, avec la fleur de la fle avec la fleur des Dames de sa Cour, accompagnée des primes pagnée des principaux Gentils-hommes; els y étoit arrivée de bonne heure, pour voir préparatifs du de la conne heure. préparatifs du dîné. Quand elle fut avertie que le Prince Constitution de la fut put de la fut de la fut avertie que le Prince Constitution de la fut de la que le Prince son neveu approchoit, elle sur l'attendre avec l'attendre avec toute sa suite à la grand' por te du Palais te du Palais. Le Prince de fon côté avectous qu'elle étoit la des la grand per la qu'elle étoit la des la grand per la contraction de la contraction qu'elle étoit là descendit de cheval, avectous ceux qui l'accomme ceux qui l'accompagnoient, de cent pas loin, l'accompagnoient, de cent Chacun peut s'imaginer avec quelle tendresse la Reire. ne embrassa millo

Il part pour Bruxelles.

Le Prince crût pouvoir arriver ce jour la Bruxelles, prais ne embrassa mille fois ce cher neveu. à Bruxelles, mais cette genereuse Tante, apple

III. PART. LIV. IV. famée de voir son neveu & de jouir de lui avoit fait préparer un Festin magnisque, qui dura jusqu'à la nuit; à peine furent-ils fortis de table que le Bal commença, & dura jufqu'à minuit; le Bal fini on fit une courte mais magnifique collation, aprés quoi on fut le Coucher. La Reine ayant pris congé du prince, s'en retourna à Bruxelles par un autre chemin. Une heure après le point du jour le Prince partit aussi, & fut autant surpris qu'en aucune autre occasion, de voir un si grand concours de peuple, que depuis la porte de ce Palais jusques à Bruxelles, qui en est éloignée de huit milles, les chemins étoient bordez d'un côté & d'autre de gens de l'un & de l'autre sexe. La Reine de France Eleonor, qui étoit une autre Tante du Prince, n'avoit pû, à cause d'une indisposition, lui aller au devant à Vura, avec la Reine sa sœur, mais elle alla avec les Dames & Gentilshommes de sa suite jusques à un lieu nommé Campo Arenoso, à deux milles de la pour atué dans une plaine fort agréable, là pour faire honneur à leur entrevue, où ils se temoignerent tant d'affection reciproque, il se fit un combat agreable des Gendarmes contre les Chevaulegers; il y eut un concours innombrable de peuple, & de la fleur de la Noblesse du païs. Après ce petit divertissement la Reine fit presenter au Prince une delicieuse collation, & une si grande abondance de raffraîchissemens, qu'il y en eut, non seule raffraîchissemens, qu'il y en eut, non seule seilement pour les gens de la suite des grands Seigneurs, mais encore pour les foldats, par le moyen de quatre fontaines de vin qu'on fit couler. La

356 LA VIE DE CHARLES V.

La Reine se retira ensuite à Bruxelles par un autre chemin, & le Prince y alla par le trée à chemin ordinaire, parce qu'il y devoit faire Bruxelfon entrée par la porte de Louvain. Il étoit lesaccompagné, non seulement des Princes, Barons, & grands Seigneurs de fa cour, mais encore de ceux qui se trouverent en celle du Roy son Personne de ceux qui fe trouverent en celle, Roy fon Pere, qui étoit alors fort groffe, parce qu'on y étoit venu de tous les endroits des Pais Pas des Pais-Bas, tant pour satisfaire leur curio-sité, que payets sité, que pour témoigner leur zele envers PEmpereur. Ce Prince austi envoya sa cout où il y avoitalors plus de 700. Princes, Barons, ou Genrile ou Gentils-hommes, à un mille hors de Bru-xelles pour xelles pour le recevoir. Le Chancelier de Brabant. Brabant, avec le Confeil, le President de la Chambre avec se la Confeil, le President de la Chambre avec se Sassessia, le President de Chambre avec ses Assessias; les Bourgues, maîtres, Audient de Confeil, le President de Bourgues, maîtres, Auditeurs, Conseillers Recteurs, Pensionaires, & Lieutenans le furent recevoir à la porte de la ville. Ceux de la ville portoient des Pol

Cramoifi, & des Bonnets de la même cens leur, tous à cheval au nombre de deux cens Dès qu'ils apperçeurent le Prince ils definition de la prince ils definition de la prince ils des la prince ils definition de la prince ils des la prince il quatre vingts fix. cendirent tous de cheval, ce que fit auffi On le re-Philippe, & aprés avoir écouté le compliment que lui fit en ment que lui fit en peu de paroles le Grand Pensionaire le Prince Pensionaire, le Prince remonta à cheval, ce que sirent aussi les autres de paroles le Grande firent aussi les autres aprés lui, & le suivirent

toient des Robes longues de velours coumoisi, doublées de Satin de la même colileur, avec des Bonnets ronds de velours nois, & ceux de la Brancets ronds de velours nois, & ceux de la Province comme les Confeiters, Secretaire lers, Secretaires, Notaires, & autres Officiers portoient Ciers portoient des courtes robes de Damas Cramois. Se la Dour

çoit à la premiere porte.

III. PART. LIV. IV. avecla Noblesse. Les Bourgeois étoient sous les armes, rangez en double haye par tout où il devoit passer, pour faire plus d'honneur à son entrée, & arrêter la foule innombrable de peuple qui étoit accourile à Bruxelles de toutes les Provinces voisines. Le Prince entra majestueusement, entre le Car inal de Trente qu'il avoit à sa droi e, & le Prince fils du Duc de Savoye qui étoit à sa gauche, monté sur un cheval d'Espagne blanc, dont la Housse & le Harnois étoit fort riche. Il étoit habillé à l'Espagnole, avec un Casa-Quin violet, en broderie d'or, plissé sur des bandes de velours violet & de taffetas. Il Portoit un chapeau haut d'une coudée, & qui n'avoit pas plus de quatre doigts de bord, violet auffi, bordé d'or, avec une plume blanche. Aprés lui on portoit l'Etendart Royal; il étoit au milieu, ayant à fa droite le Duc d'Albe en qualité de Lieutenant de l'Empereur, & à sa gauche l'Evêque d'Arras. Ensuite marchoient les autres Grands & Barons aussi trois à trois.

De la premiere porte on marcha en bon A la ordre vers la seconde; on ne voyoit de tous seconde corez qu'arcs de Triomphe, Devises, & porte. vers à la louiance du Prince. Il fut reçeu à cette seconde porte, en pompe par le Doyen & les Chancines de l'Eglise Cathedrale de Sainte Gululle, prez du Cimetiere, portant de riches Chapes de Brocard d'or & de Soye, Par les quatre Or l'res des mendians. Le rince descendit de cheval, & en même temps le Chancelier de l'Ordre de la Toison d'or lui presenta une Croix à adorer, ce qu'il

358 LA VIE DE CHARLES V. fit à genoux avec beaucoup de devotion, mais avec une courte priere. Quand il eut fait la ceremonie le Doyen le complimenta en peu de paroles con Di de paroles en Flamand, de la part du Chapitre, & l'Evêque d'Arras, qui avoit servi d'interprête terprête aux autres complimens qu'on avoit faits au Prince le fut encore en celui-ci. En suite il entra dans l'Eglise precedé du Clerge & suivi des autres Princes, du Cardinal de Trente, du Duc d'Albe, & de plusieurs Barons, & fut se mettre à genoux devant le grand Autel, sur un Tapis & des Carreaux de velours, ayant à fa gauche le Cardinal de Trente, à general de Carte, à genoux aussi sur le Tapis & sur un Carreau, mais plus le Tapis & sur un carreau, mais plus le Tapis & sur un carreau, mais plus le Tapis & sur un carreau. reau, mais plus bas d'une marche, & l'on chanta fort chanta fort melodieusement, le veni Santte Spiritus.

On va au Palais.

Cela fait, & le Clergé l'ayant reconduit jusqu'à la porte de l'Eglise, il remonta à cheval avec se suite de l'Eglise, il remonta à chevers valavec sa suite, & continua son chemin vers le Palaise il .... le Palais; il trouvoit par tout de nouveaux spectacles spectacles, & d'autres Arcs de triomphe. Comme il entroit dans la place du Palaisily fut recu par un control dans la place du Palais & fut reçû par un agreable concert de luts gautres infrance. autres iustrumens de Musique, que que avoit places sur la Musique, avoit placez sur un échaffaut, magnifique ment orné de magnifique ment ornédevant la porte des marchands Les nitiens, qui en faisoient la depense. Musiciens portoient de grandes Robes de Brocard d'or & J. C. Brocard d'or & de Soye, & des bonnets velours, avec des des bonnets velours, avec des plumes de diverses couleurs. Il entra dans la place sous un Arc sur Triomphe d'une calculate sous un Arc sur Triomphe d'une admirable structure? lequel on voyoit les statues de l'Empereur Charles V & du B statues de l'Empereur Charles V. & du Prince Philippe fon Au-

III. PART. LIV. IV. Au dessus & vers le milieu de l'arcon voyoit une renommée de bois doré, avec sa Trom-Pette, ornée de perles & de pierreries, & autour on lisoit ces paroles qui sembloient sortir de sa bouche.

In omnem terram exivit Cæsaris fama, Et in fines Orbis Terræ, mandatis ejus

obediunt. C'est-à-dire, la reputation de l'Empereur est répandue dans toute la Terre, & jusqu'au bout du monde on obeit à ses ordres. La Cour & la Place du Palais étoient remplies d'une si grande foule, qu'il fut impossible pendant plus de demi heure de faire faire place au Prince & à fa suite pour y passer; mais quoi qu'il fit déja obscur, la place étoit illuminée, d'un figrand nombre de Flambeaux qu'il y faisoit aussi clair

qu'en plein jour. Au millieu de la Place Philippe mit pied à Accueil terre, parce qu'il apprit que les deux Reipere, parce qu'il apprit que les deux Reipere, à la porte & Eleonor, ses Tantes l'attendoient

à la porte du Palais. Il fut accueilli par ces deux Princesses qui l'embrasserent, le mirent au millieu d'elles, & le conduissrent à l'Empereur fon pere, qui l'attendoit avec beau-Coup d'impatience dans son appartement. philippe s'approchant de son pere se mitres-Pectueusement à genoux devant lui, embratfant ceux de l'Empereur, qui pour luitémoigner une tendresse paternelle le releva en même temps de ses propres mains, l'embrassa pendant longtemps, & le baisa plusieurs fois des deux côtez, versant tant de larmes de joye, qu'il fit pleurer les deux Reines, le Prince, & tous les Grands Seigneurs de la Cour.

Toute

Toute la nuit on fit tant de feux joye publics & particuliers qu'il fembloit que laville étoit toute en feu, chacun des Bourgeois ayanttaché dese distinguer & de surpasser son compagnon à imaginer quelque agreable rejouissance. Au millieu de la place du Palais il yavoit un grand seu en pyrammide qui dura toute un grand seu en pyrammide qui dura toute la nuit, il est vray que le moindre seu d'artissee qu'on fasse aujourd'huy, vaut tissee qu'on fasse aujourd'huy, vaut temps que cent de ceux qu'on faisoit en ce temps là, tant on a raffiné sur ces sortes d'inventions.

Le Lendemain matin, l'Empereur conduite le Prince Plant Present. sit le Prince Philippe à la Cathedrale, accompa-Meffe & gné de tous les Grands de la cour, & de tous les Magistres de la cour, les Magistrats de la ville. On y celebra une messe solemnes messe solumnelle avec la musique de l'Empereur pour solumnelle avec la musique de la musique de la musique de la musique de l'empereur pour solumnelle avec la musique de la musique d pereur pour rendre graces à Dieu, de ce quis avoit heureus. avoit heureusement conduit le Prince, dans un si long un un si long voyage. Ensui eles Bourguemastres & toute la D & toute la Regence se transporterent au lais, & prolais, & presente se transporterent au Prince une grand Prince une grande & riche Coupe de vermeil avec sont auch en coupe de vermeil avec son meil avec son couvercle, si pesante qu'apeine un homme des un homme des plus forts la pouvoit portes. Mais elle éssis Mais elle étoit beaucoup plus confiderable par l'excellence par l'excellence du travail, que par famatiere, enrichie de familiere, re, enrichie de figures, de lettres Hyerogle

phiques. Entreautres paroles, il y avoit celle ci autour du couvercle.

Imperator Cælar Constantinus, prostrato ad Pontem Milvicom Tyranno post gravem coe ferè annorum, allietus.

Ciristi Ecclesiam in Libertatem afferus.

C'est-à dire, l'Empereur Constantin, après avoit dessaite.

III. PART. LIV. IV. deffait le Tyran Maxence prez du Pont Mole, delivra l'Eglise affligée de Jesus-Christ, aprés

une cruelle persecution de trois cens ans.

Le Penfionaire, (qui est une charge à peu Divers près comme celle de Procureur ou d'Advo-autres Cat general ) Complimenta le Prince de la mens. Part des Bourguemaîtres & de la ville, le 15499 priant d'agréer le present qu'on lui portoit avec respect, non pas pour la valeur, mais parce qu'il estoit accompagné du cœur de tous les fidelles su ets, qui l'assuroient, par là d'une obeissance profonde. L'Evêque d'Arras re-Pondit au nom du Prince, qu'il acceptoit avec plaisir, le present, & le cœur de ceux qui le lui faisoient. On ne sauroit dire combien l'Empereur fut satisfait d'avoir le Prince son fils auprez de lui; car en peu detemps &c tout jeune qu'il étoit: n'ayant alors que vingt deux ans, il reconnut qu'il étoit grave dans ses discours, subtil dans ses réponses, fage dans fes resolutions, prompt à comprendral dre les affaires les plus embarrance les plus imdire fon avis dans les affaires les plus importantes, judicieux, & inrelligent dans les tours & detours du fiecle: Auffi des le fecond jour de fon arrivée, il l'admit dans son Conseil secret, & le fit même presider en sa place.

Il est vray que pendant trois mois il fallut 11 est accorder à toutes les villes du pais qui le de-reçu mandoient avec empressement, le plaist de toutes voir le Prince, que chacune se faisoit hon-les villes neur de voir chez elles, ce que l'Empereur ne leur voulut pas refuser. Ainsi il alloit tan-

tôt dans une ville & tantôt en une autre, or-Part. III. dinai-

362 LA VIE DE CHARLES V. dinafrement accompagné de la Reine Gou-vernante. & recompagné de la Reine des vernante, & par tout ce n'étoit que Festes, Bals, Cavalcades, presens, & receptions magnifiques. Mais comme Anvers étoit alors la plus riche, la plus peuplée, & la plus magnifique ville du pais, elle voulut aussi se distinguer en cette occasion, & surpasser toutes les autres dans la belle entrée qu'on luit fit au commencement de septembre. cens Bourgeois à cheval habillez de velours bleu, avec un nombre infini de rubans de la même couleur sur la teste des chevaux allerentau devant, à deux milles hors la ville, precedez de six en six de quatre Estassiers & de deux pages rich deux pages richement habillez. C'étoient pour la pluspart des P la pluspart des Recteurs, Magistrats, & de ciers de la ville ciers de la ville, tant Regens que hors har Charge, Plus de Charge. Plus de quatre mille Bourgeois he billez & armée. billez & armés d'une même forte lui allerent aussi au devert aussi au devant à pied. On érigea vingt quatre Arcs de Triomphe, qui coûterent vingt milles pistoles, grosse somme en ce temps-là, où l'argent n'étoit pas si commun qu'aujourd'hui.

Anvers 1549.

qu'est aujourd'hui celle d'Anvers, étoit alors, ce qu'est aujourd'hui celle d'Amsterdam, c'est à dire qu'elle passoit pour la plus riche plus fleurissante du païs, il y eut un plus grand concours de monde qu'en aucune autre, parce que l'on s'asseuroit de voir à cette Entrée, des choses plus rares qu'aux autres. Pendant huit jours le Prince & la Reine-Gouvernant te furent traitez aux dépens de la ville avec toute leur suite, & tous les jours on leur de noit quelque nouveau divertissement, jours les princes de la ville avec noit quelque nouveau divertissement.

Festins, joûtes, Tournois, Bals, Jeux, & delicieux Repas. Tous les soirs on taisoit des feux d'Artifice d'une nouvelle invention dans les places publiques, outre ceux des particuliers, & pendant tout ce temps-là il ne se parla entre les Bourgeois que de Bals & de Festins. La ville fit present au Prince d'une statue de la grandeur d'une femme, representant l'Abondance, qui embrassoit une grande coupe d'argent dans laquelle il y avoit dou-Ze mille Ducats. Aussi sortit-il de cette ville

Plus fatisfait que d'aucune autre. Mais quelque grande que fût la joye de Nouvel-l'Empereur de voir le Prince son fils si caressé geantes.

en Flandre, cependant comme les plaisirs du monde font mêlez de quelque amertume, il faut avouer que Charles V. l'éprouva dans cette occasion, comme il l'avoit souvent fait, & que sa joye sut interrompue par les nouvelles qu'il reçût alors, & qui l'affligerent beaucoup, des grands Defordres & Dommages Que Dragut avoit causez sur la mer Mediterranée, où il avoit non seulement infesté les côtes de Naples, d'Italie, & de plusieurs autres lieux, mais interrompu entierement le commerce. On ne sera peut-être Pas fâché, d'apprendre en cet endroit quelques particularitez de la vie de ce fameux

Corsaire. Dragut Rais étoit Turc de naissance, pas Dragut. mal-fait de sa personne, courageux, hardi, intrepide, infatigable. Il entra au service de Randon de Barberousse, Roy d'Alger, en qualité de matelot, & il eutle bon-heur d'être si fort à son gre, qu'aprés l'avoir mené pendant quatre

ans

ans avec lui à Pirater, il le jugea digne d'être chef d'Escadre, de forte qu'en 1540, il l'envoya en Course avec dix vaisseaux, avec les quels ayant fait descente dans l'Île de Corse, il la ravagea. André Doria ayant apris cela Messine, où il étoit avec vingt & une Galere, depêcha contre lui Jeannetin Doria son Lieutenant & son neveu pendant qu'il courût nuit tenant & son neveu pendant qu'il courût nuit à jour à l'entour de cette Isle, pendant son pendant ses nouvelles sans en pouvoir apprendre.

Pris par Doria,

Finalement le fecond jour de Mai au point du jour il trouva ce Barbare en un endroit de cette Isle, où il avoit debarqué le butin qu'il avoit fait. avoit fait. & étoit occupé à en faire le partage avec ses gens. Surpris en cét estat, où il étoit hors de la Surpris en cét estat, il étoit hors de deffense, il devint lui même, tous fes vaisseaux, ses gens, & son butin, la proye de Jeannetin Doria, hors deux Galeres, qui setrouvant écartées curent le bonheur d'échaper par la fuite. Incontinent il st attacher. Drogresse attacher Dragut à la chaîne, avec tous les Turcs & les des les Turcs & les Mores qui étoient sur les Galeres, & l'on en tira 164. esclaves Chrétiens que l'on mit en liberté. Avec ce riche butin Jeannetin s'en liberté. Jeannetin s'en retourna à Genes, pour y recevoir les loisers cevoir les louanges & l'applaudissement que la Patrie lui donna en cette occasion. fut reçûavec une très-grande joye, parceque fon retour delivrois fon retour delivroit la ville de la consternation universelle, où le universelle où le nom de ce Barbare l'avoit

Onletire Presque toute la ville courût pour voit de la chaîne. dans les chaînes ce Dragut qui à son premier voyage de mer avoit jetté l'épouvante par tout.

365 III. PART, LIV. IV.

Entre autres personnes qui le furent voir, se trouva la femme de Jeannetin Doria, avec quelques autres Dames des plus considerables de la ville, & comme il parloit fort bon Italien, il trouva si bien le secret de leur plaire, que cette Dame, pria instamment sonépoux de le mettre en liberté; de sorte qu'en même temps, & en presence de ces Dames il lui fit ôter sa chaîne; il ne sut pas plûtôt tiré de Cet estat, qu'il fit un discours de remerciment à sa bien-faitrice, qui plut beaucoup. Ensuite Jeannetin Doria l'envoya au Prince André son Oncle, qui étoit encore à Messine, & qui après l'avoir vû le renvoya incontinent à Genes, avec ordre de le faire conduire à l'Empereur, afin qu'il en disposat comme il le jugeroit à propos. Tant il est vray que la fortune, (je ne veux pas dire la Providence Chrêtienne parce qu'il s'agit ici d'un Turc) quand elle a une fois resolu de favoriser quelqu'un en prepare de loin les moyens. Charles V. aprés avoir vû ce Barbare, ne voulant pas le laisser entierement en liberté, fut fur le point de l'envoyer dans une Citadelle Pour y être gardé jusqu'à à la mort : mais ayant fû qu'on lui avoit fait la grace de le tirer de la chaîne, & de le dispenser de ramer, à la priere de la Duchesse Doria, épouse de Jeannetin, il ne voulut pas revoquer cette grace, & le renvoya bien-tôt aprés à Genes au Lieutenant de Jeannetin qui y étoit alors, lui faisant savoir que puis que Dragut étoit son prisonnier, il devoit disposer de lui comme il le trouveroit à propos: de forte qu'il le mit dans sa Capitane, où il le fit garder, mais

 $Q_3$ 

366 LA VIE DE CHARLES V. mais sans être enchaîné, ni obligé de ra-

It est Barberousse qui avoit une souveraine esti-Par Bar pour Dragut, informé que les premieres berousse, nouvelles qu'il avoit eu de lui, que l'Empe reur l'avoit fait étrangler étoient fausses, qu'il étoit dans la Capitane de Doria, fans être même enchaîné, commença à traiter de sa rançon. D'abord Doria reffusa toutes les offres qu'on lui faisoit pour la rançon de Dragut, sansmêmeles vouloir écouter; perfuadé, qu'estant un Corsaire hardy, courageux, & entendant parfaitement la marine, il ne seroit pas plûtôt retourné au service de Barberousse, qu'il seroit en estat de faire beaucoup de mal à la Chrêtienté. Ainsi il refusa l'offre qu'on lui fit de deux mille Sultans qui valent autant de Ducats. Sur ces entrefaites Jeannetin qui étoit alors à Messine, où il passa l'hyver loin de sa femme, de vint amoureux d'une Dame veuve, extraor dinairement belle, qui avoit un fils âge de quinze ans, & qu'elle aimoit avec paffion, esclave à la Cour de Barberousse, qui l'aimoit souverainement à cause de sa beaute; ce qui faisoit qu'il n'avoit pas voulu traiter de sa rencer qu'il n'avoit pas voulu traiter de sa rançon avec sa mere qui souhaitoitavec passion de le retirer. Cette femme n'oublioit pas lors que Jeannetin la courtisoit de se fouvenir de procurer la liberté à son cherfils. Aussi eut-il cette complaisance pour elle, qu'il fit dire à ceux qui sollicitoient la liberté de Dragut, que si on vouloit outre les 2000. Sultans offerts, mettre en liberté un jeune esclave nommé François Galassi, il relâche

III. PART. LIV. IV. roit Dragut. Barberousse accepta l'offre, en-Voya les 2000. Sultans à Messine avec le jeune esclave, Dragut fut envoyé à Alger, & la veuve, Maitresse de Doria, eut pour prefent son fils, & les 2000. Sultans. D'autres disent que la somme fut de 4000. Sultans, qui valent autant que des Ducats

Quoi qu'il en soit, il est certain, que Il retourquand on en auroit demandé deux fois au- ne en Afrique. tant, Barberousse souhaitoit si fort d'avoir Dragut qu'il l'auroit donné. Il témoigna publiquement la joye qu'il avoit de son retour, & le remit dans ses premieres charges de Corsaire. Celui-ci irrité contre les Chrétiens cherchoit l'occasion de se vanger, & de rétablir sa reputation auprès des Turcs & des Arabes, ce qui lui fut aisé ayant le fecret de se faire aimer, par une liberalité si extraordinaire qu'il n'eut jamais l'avidité de Prendre rien pour lui en particulier du Butin, en qualité de chef, se contentant d'une portion égale à celle de chacun des Matelots & Soldats; apas capable de gagner le cœur des Plus Barbares. Aussi tous souhaitoient d'entrer à son service, & il falloit avoir des recommandations pour y avoir une place. De sorte que pouvant choisir, il ne prenoit que les plus braves & les plus intrepides; gens qui ne connoissant point le peril, quand il falloit combattre pour la Gloire, venoient à bout des entreprises les plus difficiles; ce qui lui acquit une très-grande reputa-

Barberousse avoit travaillé à mettre bien de l'auto-Dragut rité.

368 LA VIE DE CHARLES V. Dragut dans l'esprit de Solyman, & il y avoit si bien reussi, que la premiere sois qu'il le vit, il lui témoigna qu'il estimoit beaucoup fon courage, & lui donna un Turban & une Veste; present qu'il avoit accoûtumé de faire aux gens dont il estimoit le merite. Barberousse vint à mourir pendant que la reputation de Dragut étoit la plus florissante, ce qui lui acquit plus d'autorité parmi les Arabes, d'autant plus que Solyman lui écrivit, qu'il pouvoit s'assurer qu'il auroit pour sui la bonne animate. la bonne opinion & l'estime qu'il auroit pour seu pour Barberousse, parce qu'il esperoit qu'il e auroit pour lui le même zéle, que l'autre avoit Joujours fait paroître pour son service. La premiere pensée de Dragut fut de faire quelque action d'éclât, qui lui pût acquerir encore plus de credit auprés de Solyman, le rendre plus glorieux & plus formidable, & avancer les affaires. Après avoir pense à plusieurs en treprises il se détermina à celle de se rendre maître de la ville d'Afrique, fituée fur une langue de terre de la Mer Mediterranée; place fort commode pour la navigation, ce qui y avoit attiré un grand nombre de Juis d'Espagne & la partire un grand nombre de Juis d'Espagne & de Portugal, & l'avoit rendu très-riche. Mais voyant qu'elle étoit trop peuplée & trop bien fortifiée pour la pouvoir emporter par le emporter par les armes, il se servit de ruses & d'artifices & d'artifices, avec tant d'habileté, qu'ayant trompé les Mores qui la gardoient, il sen rendit maître.

Solyman fut fort content de cette nouvel Puissant leacquisition de Dragut, prévoyant les avantages qu'il en pourroit tirer pour ses desseins

369 III. PART. Liv. IV. sur la Mediterranée, & ce grand Corsaire y mena son Escadre, qui n'étoit que de douze galeres, & se rendit si puissant, qu'avec les droits, que la ville lui payoit en qualité de Seigneur, il leva une Armée de trente bonnes galeres, & se fit appeller Prince d'Afri-Que. Pour gagner l'affection de ses nouveaux sujets, il prit la resolution de remplir cette ville du butin qu'il feroit sur les Chrêtiens; ainsi sans avoir égard à aucune Nation, il couroit la mer, faisoit du pis qu'il pouvoit sur les côtes, & prenoit tous les vaisseaux qu'il pouvoit attraper, hors ceux qui avoient des pafseports pour negotier en Afrique; ainsi en peu de temps il rendit cette ville la plus florissante de toutes celles qui étoient sur ces côtes; mais il en vouloit sur tout aux vaisseaux de Empereur, & de la côte de Genes, pour le vanger de l'affront qu'on lui avoit fait de le mettre à la chaîne, & de le faire ramer, disant souvent qu'il cherchoit l'occasion de faire du mal au mary, & de faire du bien à sa femme.

Au mois de Mai de cette année (d'autres Domas disent que ce fut au mois d'Aoust de la précedente) Dragut mit à la mer avec douze galeres, & infesta beaucoup les côtes Ghrêtiennes. Il alla particulierement sous la Bantiere feinte d'Espagne en un lieu appelle Quartuccio, au voisinage de Castell' à mare di Stabia, où il fit beaucoup de butin, & d'esclaves de tout sexe & de tout âge, & il auroit encore fait plus de mal, si de Gragnano, & d'ailleurs, il n'y fût accouru en grand diligence un nombre considerable de gens ar-

Q5

mcz,

LA VIE DE CHARLES V. mez, qui l'obligerent de se rembarquer. là il alla vers la côte de Procida, où il arbo ra la Baniere blanche de la Redemprion. Quelques Chrêtiens allerent à fon bord, ge racheterent tous les esclaves, excepté une très-belle fille qu'il voulut garder pour lui. Quelques jours après, & pendant qu'il cherchoit deçà & delà à pyrater, une des plus grandes galeres de l'Escadre Espagnole, allant de Barcelone à de Barcelone à Genes pour y porter quelques Officiers de guerre Espagnols, & quarante mille ducats pour le Espagnols de quarante mille ducats pour Gonzague Gouverneur de Milan. Milan, (elle portoit aussi Donna Agate épole se de Don La de fe de Don Indico Davalos, Gouverneur de Pavie, avec for Pavie, avec fix autres Dames, & autres fem-mes,) tomb mes,) tomba entre les mains de ce Barbare, qui s'en retour qui s'en retourna à Afrique triomphant de son butin. Ensuite il butin. Ensuite il travailla à faire fortifier la ville. & la ville, & la rendit l'azile de tous les Corfaires, en telle C res, en telle sorte que le seul nom d'Afrique donnoit l'épour donnoit l'épouvante à toutes les côtes, sur empeschoir le contract de les côtes de empeschoit le commerce des Chrêtiens sur la Mediterranée la Mediterranée, ce qui donnoit beaucoup de chaorin à Cl., ce qui donnoit beaucoup de chagrin à Charles V. Nous verrons corle livre suivant les autres progrez de ce Corfaire.

Mort de Sur ces entrefaites il arriva un Courriet à Paul III. l'Empereur de la part de fon Ambassadeur Rome, qui lui portoit la nouvelle de la mort du Pape Paul III. arrivée le 12. Novembre de cette année: à peine avoit-il achevé de lui demandoit s'il y avoit quelque chose nouveau, qu'il étoit mort à Rome un bon Francoire, & lui ayant donné la lettre à lire, ajoûta,

III. PART. LIV. IV. 375 ajoûta, je suis assûré, mon fils, que si les pareu du Pape ont fait ouvrir son corps pour l'embaumer, on y aura trouvé trois fleurs de Lis gravées sur son cœur. Cela me fait souvenir du discours, & de l'instruction que Charles V. donna au Prince Philippe son fils, deux jours après qu'il fut arrivé à Bruxelles. Quelquesuns disent, qu'il le sit en presence du Duc d'Albe & de Ruygomez, ce qui pourroit être; mais s'il en faut croire Sandoval, il lui sit ce discours teste à teste; quoi qu'il en soit, il est certain, comme l'experience l'a fait voir, que Philippe en fit son profit en fon temps.

Instruction de l'Empereur Charles-Quint au Prince Philippe son Fils.

Mon cher Fils. Le cours de ma vie, qui Les Princes n'a été que trop pleine de fatigues & de frinces fijete. douleurs ameres, a été une école qui m'a aux diffouvent donné occasioni d'apprendre que les graces. Princes, étant semblables au feu qui monte toûjours, ont accoûtumé de concevoir de vastes desseins, mais qu'ils sont sujets à voir manquer ceux où ils croyent réussir plus facilement, & que lors qu'ils se croyent montez au plus haut faite de la gloire, ils tombent dans les plus grandes disgraces. Vous en voyez deux grands exemples en ce qui Vient de m'arriver, favoir l'entreprise d'Alger, & les avantages que l'Electeur Maurice & ses Alliez, viennent de remporter sur moy,

LA VIE DE CHARLES V. après tant de glorieuses victoires. L'un & l'autre a servi à me faire connoître, que les Princes, quelques grands & puissans qu'ils foient, ne doivent pas avoir tant de confiance en eux mêmes, & que la Providence de Dieu preside sur leurs actions, aussi bien que fur celles des moindres hommes. L'estat de mes affaires & celles de l'Empire, lors que j'y suis parvenu, étoit tel, que je n'ay pu avoir ni exemples, ni instructions sur lesqueles ie nisse real les je pûsse regler ma conduite, & j'ay été
obligé d'êrre mai obligé d'être moi-même mon maître & mon disciple. Ains disciple. Ainsi ce n'est pas sans raison, mon cher fils, que je vous ai exposé à un si long & si penible voyage pour vous avoir aupres de mov. de moy, parce que voulant travailler à vous rendre tel que moy, les instructions que je vous donnersiers, les instructions que se vous donnerai de bonne heure, ne vous fe-

tions à fon fils.

ront pas, à ce que j'espere, inutiles. J'avoue, aprés avoir consideré l'instabilité, les chapes v. com & les changemens étranges & si frequens, à donner qui arrivent dans toutes les affaires du mon-des In- de, & encoure des în- de, & encore plus dans celles des Etats, fruc- qu'il semble: qu'il semble impossible, à la plus grande experience que l'entre perience que l'entre perience que l'entre perience que l'entre plus dans celles des Europe qu'il semble à la plus grande experience que l'entre plus dans celles des Europe qu'il semble à la plus grande experience que l'entre plus dans celles des Europe qu'il semble à la plus grande experience que l'entre plus dans celles des Europe qu'il semble à la plus grande experience que l'entre plus dans celles des Europe qu'il semble à la plus grande experience qu'il semble à la plus grande experience qu'il semble à la plus grande experience que l'entre plus dans celles des Europe qu'il semble à la plus grande experience que l'entre plus de l'en perience que l'on puisse avoir, de pouvois vous donner de puisse avoir, de pouvous vous donner des regles, sur lesquelles vous puissez prender des regles, sur lesquelles vous puissiez prendre des mesures justes, pour le conduite des D conduite des Royaumes, & le gouverne. ment des Erâre ment des Etâts, aufquels vous me devez succeder comme ceder comme mon unique heritier. Cependant l'amour passer unique heritier. dant l'amour paternel que j'ay pour vous, qui ne sauroit être al qui ne sauroit être plus grand, l'obligation où je suis de rendre sus grand, l'obligation où je suis de rendre service à Dieu, & celle de ma conscience de ma conscience, m'engagent à vous chess ner quelques instructions sur certains chess

III. PART. LIV. IV. Principaux, priant ce Pere des lumieres, qui en qualité de Roy des Roys prefide sur le Gouvernement de tout le monde, qu'il veuille par sa sainte bonté & clemence vous assister, lors que vous serez appellé à commander à tant de peuples, & qu'en attendant, il mette dans vôtre esprit & dans vôtre cœur les dispositions, & les lumieres necessaires Pour profiter des bonnes instructions qui vous seront données, & d'en savoir faire un bon usage, lors que nôtre Pere commun vous appellera à commander à des Royaumes, qui font plus vôtres que miens. Je puis cependant vous assurer, que la protection de Dieu ne vous manquera pas, si dans tous vos defseins vous avez principalement en viie le service de Dieu, & qu'après avoir fait tout ce qui se peut aux affaires, vous remettlez le succés & l'évenement de vos projets & de vos actions à sa volonté, pour en ordonner comme il le trouvera bon; ce fera le moyen de ne vous pas trop affliger des mauvais succés, & de ne pas vous réjouir des bons Jusques à en devenir orgueilleux.

La premiere instruction, que je vous don-La Foy ne, est, que si vous voulez que Dieu vous a Justice, soit favorable, il faut que vous ayez beau-1549. Coup de zéle pour l'observation & la protection de nôtre sainte Foy en tous lieux, mais particulierement dans les Royaumes & Etâts dont vous devez heriter, que vous pourrez conquerir, ou qui tomberont sous vôtre puissance de quelque maniere que ce soit: vous devez travailler à faire observer la Justice, n'y établir que des Juges habiles, experimen-

tez & integres; veiller fur eux, afin d'empescher par vôtre autorité qu'il ne soit sait tortà personne, & que les recommandations des riches & des puissans ne puissent pas saire du tort à la cause des soibles & des pauvres, & vous souvenir sans cesse, que la bonne soy & la justice du Prince sont les deux Advocats qui plaident en sa faveur devant Dieu; & qui sont descendre sur lui les benne distince du Civil

Concile.

Comme après tant de travaux, & tant de fâcheuses avec sont de la contra de c fâcheuses guerres, que j'ay été obligé de soit tenir avec tant de dépenses, & au peril meme de me de me me de ma vie, pour tâcher de ramener les obstinez heretiques d'Allemagne dans le bon Chemin d'allemagne dans le bon chemin d'où ils se sont égarez, il ne s'est put trouver d'au ils se sont égarez, il ne s'est put trouver d'autre moyen que la convocation d'un Consilie d'un Concile, auquel se sont enfin soumis, aprés tant de follicitations de ma part, de prieres & de prieres & de menaces que j'y ai employées, tous les Etâts de l'Empire, tant Catholiques que Lutheriere que Lutheriens; je vous exhorte d'entrer des aujourd'huy, dans cette sainte œuvre, faire tout ce qui dependra de vous, pour la conduire à la resultation de la resultat conduire à la perfection, & de travailler opconcert avec le Roy des Romains vôtre of cle, les autres P cle, les autres Roys, & les Ministres du pe, à ce que le Roys, & les Ministres du pe, à ce que le Roys de Roys pe, à ce que chacun de son côté se rende Mediateur & D. Mediateur & Promoteur de ce Concile, de contribue à le Contribue de contribue à le faire réussir, à la gloire de Dieu, & au bien de l'éussir, à la gloire de

Le S Siege. Vous devez sur toutes choses avoir toûjours le cœur plein de respect & de veneration pour le S. Siege, qui est la base & le fondement de la Religion Cacholique, tre

III. PART. LIV. IV. tre laquelle les heretiques vomissent tant de calomnies. Charlemagne, & plusieurs Roys de France ses successeurs, ont fort bien reconnu, combien un Prince pieux & Chrêtien est obligé de maintenir l'autorité du S. Siege, puisque sans épargner ni fatigues, ni voyages, ni dépenses, ils sont allez si souvent à fon secours avec de puissantes Armées, lors que les Barbares le vouloient opprimer. Ouy, mon fils, piquez-vous d'une fainte ambition de surpasser tout autre Prince, lors qu'il s'agira de proteger le S. Siege, ou de lui témoigner de la veneration : & quand il se trouveroit des Papes, qui n'en useroient pas bien envers vous, comme j'en ai éprouvé de tels; faites comme moy, qui me suis plaint des deffauts de la personne, sans perdre le zéle & le respect dû au S. Siege, & faites tout vôtre possible pour étendre son autorité.

Quant à ce qui regarde les affaires des Egli-Benefies particulieres, les Benefices & Abbayes qui font de collation Royale, & où vous avez droit de nommer, vous devez fur tout prendre foin & tenir la main, à faire que ces places foient remplies par de bons sujets, savans, experimentez, de bonne vie & mœurs, & que chacun ait les qualitez convenables à la qualité du Benefice auquel il sera nommé, asin qu'il puisse en remplir toutes les fonctions. Et comme c'est ici une affaire de grande importance, vous ne devez nommer personne à la recommandation de qui que ce soit, sans vous être bien informé de lui, autrement, lieu seroit mal servi, vôtre conscience en

feroit chargée, les peuples en feroient malcontens, & il en pourroit arriver plusieurs scandales à l'Eglise, & plusieurs affaires dangereuses à l'Etat. Sur toutes choses vous de vez avoir soin que ceux qui ont cure d'amés ne se dispensent pas de la residence sans de grandes raisons.

Paix.

Mais puis que J. Christ ne nous a rien se grandes raisons. commandé dans son Evangile si expressément que la paix que la paix, que l'on ne peut être non feulement bor Di feulement bon Prince, mais non pas même bon Chrêtien bon Chretien, fans l'avoir à cœur: 80 que celui qui a donné sa propre vie pour nous pous ordenne se se pour nous nous ordonne si souvent de l'aimer, & nous declare qu'il l'aimer, declare qu'il l'aime sur toute autre chose, stant d'ailleure in étant d'ailleurs impossible que les Princes ni les peuples puis les peuples puissent sans elle servir Dieucomme il faux comme il faut, & que la guerre est la source de tant de malhour de tant de malheurs; vous devez, mon fils, accoûtumes accoûtumer de bonne heure vôtre cour aux. pensées pacifiques, & éviter avec soin tout ce qui pourroit. ce qui pourroit vous porter à la guerre, à moins qu'elle na cous porter à la guerre, le moins qu'elle ne soit si necessaire, que Dieu & le monde vous & le monde voyent, que vous avez été contraint de la faire ? traint de la faire sans le pouvoir éviter. avez d'autant plus de raison de l'éviter, que nos Royaumes nos Royaumes & nos Etâts, étant épuilée par les grandes de l'éviter, yeur par les grandes charges, que j'ay été obligé de mettre sur rede mettre sur mes peuples, sans quoi il m'auroit pas été a constitue m'auroit par en constitue m'au m'auroit pas été possible de soûtenir tant en guerres; & compassible de soûtenir tant en guerres; & comme elles ne finiront pas en core, selon toute core core, selon toute apparence, & que les peuples seront par coré ples feront par consequent chargez de plus en plus, quand reconsequent chargez Trôpe, en plus, quand vous monterez fur le Trône, vous ne serez james vous ne serez jamais aimé de vos sujets qu'en leur donnant la nair leur donnant la paix.

Pour cette guerre que j'ay entreprise, bien Engago? plus pour la deffense de la Religion que pour mens. mon propre interest, j'ay été obligé afin de ne pas ruiner entiérement mon peuple, d'engager non seulement beaucoup de vases d'or, d'argent, & de pierreries, mais plusieurs Terres & Seigneuries dans les Royaumes de Naples, de Sicile, & d'Espagne, ce qui m'a donné beaucoup de chagrin, parce que non seulement nos peuples, mais encore nos ennemis, concluent de-là que nos revenus & nos trefors font épuisez: outre qu'il n'est pas de la gloire, ni de la majesté d'un Prince d'être obligé à faire un tel commerce. Ainsi je vous conjure de travailler avec soin à chercher les moyens de degager, ce que la necessité m'a forcé de mettre en gage, ce qui Yous fera beaucoup d'honneur; & d'éviter par une paix continuelle, de tomber dans les inconveniens qui me sont arrivez, puis que je ne puis faire moy-même ce que je vous recommande.

Quoi que vous deviez vivre en bonne in- Amitie telligence avec les autres Princes, vous de-avec for onclese vez le faire particuliérement avec le Roy Fer-fon comp dinand mon frere & vôtre oncle, & avec le fin. prince Maximilien vôtre cousin & mon neveu. Il ne suffit pas même de vivre en bonne correspondance simplement avec ces deux Princes, il faut avoir une entiere confiance en eux; comme je suis assuré qu'ils vous en donneront toute forte de sujet, je vous exorte d'en faire de même envers eux. Vous ne devez pas seulement en user de la sorte, parce que la Religion Chrêtienne l'ordonne, &

que

LA VIE DE CHARLES V. que la liaison d'un même sang vous y oblige, mais pour l'interest reciproque de vôtre conservation. J'ay fait tout ce que j'ay pû pour faire declarer mon frere Roy des Romains, j'en suis venu à bout, par la benediction de Dieu; & je l'ai fait afin de vous interesser l'un & l'autre, à foûtenir & à deffendre notre Maison. Après ma mort, Ferdinand de viendra puissant par le moyen de l'Empire, vous le serez encore davantage, étant Maitre de tant de Royaumes & d'Etâts, en sorte que porse te que personne n'osera vous inquiéter quand on faura que vous ferez foûtenu par les forces d'un fi mil ces d'un si puissant oncle, ni attaquer vôtre oncle, quand on le verra appuyé des vôtres. C'est le grand fruit que produira l'étroite union, amirié union, amitié, & confiance, d'un si grand oncle avec un si puissant neveu.

Deniere.

Ferdinand mon frere aura soin de tenir en paix l'Allemagne, de hâter l'affaire du Concile. & de faire, cile, & de faire durer la Treve avecle Turc, & j'espere d'obtenir des Etâts d'Allemagne, où j'irai bien-tost, une bonne somme d'argent pour nous deffendre, en cas que le Turc ou le Roy de F ou le Roy de France, ou autres viennent à nous attaques nous attaquer, voyant qu'il est impossible que i'en puisse vient que j'en puisse tirer de mes Royaumes cas Etâts, pour en cas qu'on vînt à l'attaquer, ce qui vous fera impossible à vocation. impossible à vous-même quand vous mon-terez sur le Trêterez sur le Trône, parce que vous les trouverez ruïnez. verez ruinez; de forte que pour l'amour de vous je doistravoil. vous je dois travailler, ce que je ne manque rai pas de faire rai pas de faire, à maintenir la paix, afin que nos peuples que nos peuples ayent le temps de se remer

III. PART. LIV. IV. treen bon estât, jusques à ceque l'Allemagne

le puisse deffendre par elle même.

feroit de l'interest de la Chrêtienté, de pouvoir faire la guerre au Turc, afin de lempêcher de s'agrandir à nos dépens, mais est devenu trop puissant, par le refus que les autres Princes ont fait de se Liguer avec moy, comme je l'aurois souhaité; & comme onne pourroit aujourd'hui lui faire la guerre, sans fulner tous les Princes Chrétiens, & avec peu d'esperance de le vaincre, il faut faire de necessité vertu. Ne pouvant trouver nos avantages à lui faire la guerre, il faut faire durantages à lui faire la guerre, il faut faire durer autant qu'il se pourra la Treve que j'ay faite autant qu'il se pourra la 110. de rom-pre avec lui, & éviter adroitement de rompre avec lui, & éviter adrontement voblige; auquel cas, il ne faut épargner ni dépenses, ni fatigues pour sécourir Ferdinand mon fre-te fatigues pour sécourir Ferdinand mon frele augues pour fécourir Ferdinand income le la guerre la dans quand même vous auriez in Bernard de Si-les Royaumes de Naples ou de Si-

Turcs-

Outre l'étroite confiance que vous devez Electeurs thtretenir avec le Roy Ferdinand mon frere 1549. vôtre Oncle, vous ferez bien de vivre en lonne amitié avec tous les Electeurs de l'Empire, parce que ne faisant avec lui, & les autres Princes qu'un même corps, il n'est se feulement convenable, mais d'une necesde la folije, à cause des Pais-Bas, & du Duché de Milan, d'en user de la sorte envers de Milan, d'en uler de la locte de la locte de Milan, d'en uler de la locte autres et les entres et les autres et les estates et les autres et les estates et les autres et les estates et rinces de l'Empire. Cela fera que vous wirez tirer de grands avantages de l'Allemathe lez tirer de grands avantages de l'est conserve de grands avantages de l'est conserve de l'est conserve de Milan. Conferver les Païs-Bas & la Duché de Milan. Au

Au reste vous ne devez pas faire difficulté, de faire largement des presens aux Princes, de qui vous pouvez esperer des services, car par ce moyen, il vous en reviendra desavantages à vous même, & en mêmetemps vous appuyerez l'autorité, & le credit de Ferdinand de la contra del

Quant au Suisses il est bon de les avoit nand vôtre Oncle. [Suiffes. pour amis, mais non pas pour Confidens, fur tout aujourd'huy qu'ils ont embrasse une Religion differente. C'est une Nation mercenaire, & les Historiens nous apprennent qu'ils favent tourner cafaque quand ils veu lent; ainsi il est necessaire d'agir avec circonfpection avec eux comme j'ay fait, quand il s'agira de la comme j'ay fait, quand il s'agira de les prendre à vôtre fervice, ansi ne le faut jamais faire, que faute d'Allemans. Il est pourtant necessaire que faute d'Allemeteniez un Ambassadeur en ce pais-là, qui les asseure incesser asseure incessamment de vôtre plus étroite amitié, à cause de la Ligue perpetuelle que la Maison d'Afraial Conservation de la Franche Comté; leur a faut aussi paver ou s' faut aussi payer exactement tout ce qui leur a été promis par exactement tout ce qui été promis par cette Ligue.

Vous n'ignorez pas combien il m'a donne vous n'ignorez pas combien il m'a donne fujet d'être mal fatisfait de lui, quoi que pour acquerir fon amitié je me fois laissé porter à marier ma fille Marguerite avec Octave ter à marier ma fille Marguerite avec de Farnese son petit neveu, qui tout neveu Pape qu'il étoit, n'étoit pourtant qu'un simple Gentil-homme, & cependant il n'a pas laissé de traverser mes desseins en Alleman, & de me donner du chagrin au sujet du gne, & de me donner du chagrin au sujet du

Concile, auquel il a finalement consenti aprés

qu'il ne l'a pû éviter. Cela n'empêche pas que je ne vous prie, mon cher fils, que toute vôtre vie vous ne regardiez pas à ce que pourront faire les Papes, mais feulement à la Dignité de vicaires de Jesus-Christ où ils font élevez, de leur rendre en cette qualité le respect extraordinaire qu'ils meritent, & de fousffrir plûtôt qu'ils vous fassent du tort que de leur en faire. Je vous prie aussi d'entretenir une bonne amitié avec la Duchesse Marguerite ma fille, d'avoir soin de ses enfans pour l'amour de la mere, & entre ses enfans du Duc Octavio, & de considérer qu'elle est mon sang, que je l'ai toûjours ainée.

mée, & que vous estes obligé aussi par l'amour de sils que vous me portez, de l'aimer. plaisance

Pour ce qui regarde les affaires de Plaisan- 1549. ce, il est certain que j'ay eu beaucoup de déplaisir de la mort du Duc de Castro fils du pape, quoi qu'il ait été lui même la cause de fon malheur; cependant à cause de la part qu'a pris en cette affaire Don Ferrante Gonlaga en qualité de mon Ministre, je suis obligé de soûtenir ce qu'il a fait, parce qu'il ne Page de loûtenir ce qu'il alais, per saffaires, entrepris que pour le bien de mes affaires, pour celui de toute l'Italie, & particulierement de l'Empire. J'ay cherché les expediens qu'on pourroit prendre pour contenter en Cette affaire, & l'Empire & la maison du pape; je n'en ai pû trouver d'autre que de lui rendre Plaisance; mais puis que nous en sommes Maîtres je suis d'avis de la garder lusqu'en un autre temps.

Quant

LA VIE DE CHARLES V.

Quantà l'Election des Papes, je vous puis Concla. dire, que quoi que mes Ministres à Rome, se soient quelques sois servis de mon autorité, pour en recommander quelques-uns, sur tout après la mort de Leon en faveur d'Adrien, cependant je vous assûre, mon fils, que je n'ai jamais eu dessein d'interesser ma Conscience pour ou contre qui que ce soit, parce que j'ay consideré que cette haute dignité étoit d'une trop grande consequence pour le falut des fidelles, ainfi j'ay toûjours crû qu'il falloit laisser le soin du Conclave à Dieu dont le Pape est le Vicaire, & je vous conseille, mon cher fils, d'en user toûjours de même, d'autant plus que le Pape d'aujourd'huy est

déja en decrepitude. Difficul-

ve.

Nous avons trois differens à demêler avec tez avec le S. Siege, ou avec le Pape, qui demandent dresse, & de fermeté. Le premier regarde le Royaume de Naples, parce qu'estant fief, de l'Eglise la Cour de Rome s'imagine être en droit, sur le moindre pretexte, d'en accorder ou d'en refuser l'Investiture comme il lui plaît, comme Clement VII. me l'a bien fait voir, quoi que les tentatives qu'il a faites pour cela, n'ayent réussi qu'à sa consufion. Par cette même raifon elle pretenden core d'affoiblir l'autorité temporelle de la Couronne dans ce Royaume, & d'augmenter la Spérieure ter la Spirituelle: ce qui rend aussi les Eccles fiastiques & sur tout les Nonces du Pape siers & orgueilleux. Le 2. regarde la Puissance absolue du Roy dans la Sicile sur le Spiritiel, ce qui paroit insupportable à la Cour de Ro-

III. PART. LIV. IV. me de n'avoir aucune autorité dans un Royaume Catholique. Le 3. concerne la Pragmatique de Castille, que Rome ne souffre qu'avec chagrin. Il faut mon fils, vous préparer avoir souvent des differens avec les Papes funces trois chefs, lors que vous en serez maître, ce qui m'est souvent arrivé aussi; cependant je n'ay pas laissé de conserver inviolablement mes droits, sans perdre le refpect que je dois, comme fils de l'Eglise, au Vicaire de J. Christ. Rome aime l'encens il

faut lui en donner.

per par des caresses & des honêtetez lajalousie qu'ils ont de la prosperité de la maison d'Autriche. Il faut sur tout, quand vous serez monté sur le Trône, garder beaucoup de mefures avec les Venitiens qui font bons amis quand ils veulent, mais si passionez pour la conservation de leurs Etâts, qu'ils jouent souvent deux personages en une même Sene, & prenent le parti qui leur paroît le plus avanlageux, sans s'informer d'autre chose: Je vous exhorte d'observer ponctuellement les Trailez que j'ay faits avec eux au sujet des Royaumes de Naples & de Sicile, & du Duchéde Milan, tant pour ce qui regarde la Navigation & le Commerce, que les Frontieres: & comme il y a apparence qu'ils pourront souventavoir des differens avec le Roy Ferdinand votre Oncle, au sujet des Limites, tâchez logjours de vous en rendre le Mediateur pour les accorder.

Le Duc de Florence ne peut qu'être de Florence; VOS Mantolie

384 LA VIE DE CHARLES V. vos amis par reconnoissance, depuis que je lui ai donné une si considérable Seigneurie, dans un temps où cette famille étoit errante, d'autant plus que j'ay dessein de garder la ville de Siene en mon pouvoir pour la lui rendre quelque jour comme il est juste. Aprés tout, ou par raison d'Estât ou autrement ce Duc sera toûjours bon ami de la maifond' Aûtriche, no nobstant ses Alliances avec la France; ainsi il sera bon, de vôtre côté, de répondre à son amitié. Avec le Duc de Ferrare il faut temporifer, parce qu'à cause du Fief qu'il a en France il femble qu'il ait de l'inclination pour elle: il est vray qu'en consideration de la bonne justice que je lui ai rendüe dans les affaires de Modene, Regge, & Rovere, a témoigné favorifer mes interests dans tous les differens que j'ay eu avec Clement VII. quoi qu'il fût son Feudataire. Le Duc de Mantoue estant vassal de l'Empire, & ayant ses Etâts contigus à ceux du Roy Ferdinand votre Oncle d'un côté, & presque entourez du Duché de Milan de l'autre, ne peut qu'e tre de vos amis, ainsi il faut être des siens, d'autant plus qu'estant maître du Marquisat de Montferrat, s'il arrive que vous fassiel la guerre en Italie, comme cela ne manquera pas à cause des Pretentions des François fur le Milanez, le Montferrat est un pais fort commode pour les Troupes, & ce Duc m'en a entiérement l'obligation, puis que dans les differens survenus au sujet de ce pais-là, j'ay decidé en sa faveur, & lui en ai donné l'investiture; c'est ce que vous ne devez pas oublier.

III. PART. LIV. IV. 385

La Republique de Genes ne peut manquer d'être toûjours à vôtre devotion, tant parce que j'y ai des amis qui m'ont beaucoup d'obligation, que parce que cette Republique ne pouvant se maintenir par son pais qui est de petite estendüe & sterile, ni autrement que par le commerce, & n'en pouvant faire de considerable que dans vos Etâts & Royaumes, ils seront toûjours obligez d'êtrede vos amis, avec d'autant plus de raison qu'ils sont mal satisfaits des François, & les François d'eux; outre que la Republique estant Fies de l'empire, elle ne s'éloignera jamais de ses lateress.

Savoye, ce n'est pas que je l'aye oublié, Savoye.

estant aussi considerable, & aussi allié avec nous qu'il l'est. Ce Prince a le malheur d'a-Voir été chassé de son Pais par les François ant deça que delà les Monts. Ils s'en sont tendus maîtres, sur ce qu'il a reffusé le pafface de l'Armée Françoise dans ses Etâts, ce qu'il a fait, tant parce que ce n'étoit pas son interest de le permettre, que parce qu'il ne vouloit ni me tromper, ni faire du tort à nôtre Parenté. Le Prince Emanüel Philibert son fils a eu recours à moy, & je suis plus que payé de l'avoir pris en ma protection par les bons services qu'il m'a rendus & qu'il me rend encore; apres ma mort vous devez être fort content d'avoir à vôtre service un si grand Capitaine, qui ne vous servira pas seulement de l'épée mais de ses bons conseils. J'ay resolu de n'entendre jamais à au-Cun Traité, à moins que la France n'ait resti-

Part, III, R

386 LA VIE DE CHARLES V. tué à ce Duc tous ses Etats, & si je ne puis en venir à bout j'espere que vous le serez. Les François pretendent de garder le Piémont, afin detroubler par leur inquietude naturelle le repos de toute l'Italie, mais c'est à cause de cela même qu'il faut les en chasser; Outre qu'il n'y a rien de plus juste que de soûtenir les Droits de ce Duc. Faites en forte que les Pensions accordées au Duc & au Prince son fils leur soient exactement payees, parce qu'il y va de vôtre honneur & de vôtre interest de n'y pas manquer, jusques à ce qu'ils soient rétablis dans leurs Etâts. Il faut considerer confiderer, mon fils, que la Savoye & le Piemont font le feul rempart qu'il y ait contre la furie des François qui muguettent toûjours l'Italie...

La Fra

Pour ce qui regarde la France, depuis que j'ey commencé à regner, comme j'ay tour jours eu de l'inclination à la paix, j'ay fait aussi tout ce qui m'a été possible, pour vivre en bonne Intelligence avec le feu Roy François I. & j'ay tâché de m'accorder avec lui par des Treves & des suspensions d'Armes afin de l'obliger à lier une étroite & fincere amitié avec moi, qui avoit resolu de me guer avec lui contre Solyman & les Lutheriens. riens, ce qui auroit été le moyen de ruinet & l'un & les autres, au grand avantage, de la Chrêtienté & de l'Eglife; mais je n'ay jamais pû y reŭssir quoi que je l'aye souhaite avec passion, & que j'en aye facilité les moïens. Ce Prince n'a jamais gardé aucun Traité de paix ni de Treve que j'aye fait avec lui, comme tout le monde sçait, qu'autant

III. PART. LIV. IV. 387 qu'il ne pouvoit pas me faire la guerre, ou jusques à ce qu'il eût preparé les moyens de me tromper, n'ayant jamais usé que de diffimulation & de perfidie. Henry son fils, qui lui a succedé, montre ouvertement qu'il veut suivre les traces de son pere. Mais ce qui me console est, que si la conduite du pere envers moia été detestable à toute la Chrêtienté, celle du fils ne le sera pas moins envers vous, & envers moy pour le temps qu'il me reste à vivre, car je ne croi Pas qu'il foit d'humeur à demeurer long-temps en Paix: mais nous devons aussi nous consoler en ce que si le perc n'a rien gagné à soulever l'Europe & l'Asie contre moy, le sils n'en retirera pas plus d'avantage contre vous: Ainsi il est bon de veiller toûjours sur ses actions.

Faites tous vos efforts pour ne manquer jamais à vôtre parole. Rien n'est plus digne d'un Prince, & rien n'est plus scelerat à un Chrêtien que de la rompre. Quelque avantage que vous y puissiez trouver, n'ayez jamais la moindre pensée de suivre en quoi que ce soit la maxime du feu Roy Ferdinand mon Ayeul; duquel on a publié, au préjudice de fa glorieuse memoire, qu'il ne fignoit jamais aucun Traité, qu'il n'eût au-Paravant cherché les moyens de le rompre, avec quoi il trompoit sa propre Conscience & se remplissoit la teste d'inquietudes. Je souhaite, monfils, que vous vous conduifiez en cela de telle forte, que dans tout le Cours de vôtre Regne vous vous puissiez vanter, comme moy dans le mien, de n'avoir jamais

R 2

Parole: 1549.

man-

manqué de parole à personne, & de n'avoir jamais été le premier à rompre ni Traité, ni Treve, ni Promesse, ni Serment. Si vous avez envie de faire la guerre à la France dans quelque conjoncture favorable, perdez la plûtôt que de rompre la paix ou la Treve: vous aurez toûjours assez d'occasion de vous sairez toûjours assez d'occasion de vous sairez toûjours assez d'occasion de vous aurez toûjours assez d'occasion de vous sairez d'occasion de vous sairez d'occasion de vous sairez d'occasion de vous ment trop la guerre pour vivre long-temps en neire.

Angle-

Tâchez pendant vôtre Regne d'entretenir paix. une bonne union avec les Anglois, selon le proverbe qui court sur ce sujet, que quandon auroit la guerre contre toute la Terre, il faut Vous favez que j'ay en dernier lieu fait un Traité avec Henry VIII. Pere d'Edouard, aujourd'huiregnant, que vous devez exactement & invio lablement observer, non seulement à cause du Commerce de vos sujets qui en tireront de grands avantages, mais encore pour tenir toûjours en crainte & en jalousie l'esprit des François, qui ont sans cesse des differens avec les Anglois, en sorte qu'ils ne feront jamais une bonne Alliance enfemble, à cause des pretentions que les Anglois ont sur la Normandie, qu'ils muguettent toûjours; de que les François voyent avec beaucoup chagrin Calais, qui est une des cless de la France entre les mains des Anglois: de forte que ne pouvant y avoir d'amitié durable entre ces deux Nations, il vous sera facile d'entrete nir une bonne & avantageuse Alliance avec les derniers. Et comme il y a de l'apparence que le Roy Edouard, qui n'est aujourd'hui

III. PART. LIV. IV. qu'un enfant, reveillera quelque jour la pretention qui semble aujourd'hui oubliée, des Pensions que les François avoient promis à son pere, & qui n'ont point été payées; quand cela arrivera, vous devez vous conduire felon l'estat où seront alors vos affaires. Mais de quelque nature que foit!' Alliance que vous aurez avec l'Angleterre, gardez-vous de jamais faire quoi que ce soit qui puisse prejudicier directement, ni indirectement à nôtre

Religion, ni au faint Siege. Je n'ay pas grand chose à vous dire au su- Dane-

let du Roy d'Ecosse, parce que le plus que marce, vous pouvez esperer de ce côté-là, c'est de faire pouvez esperer de ce côté-là, c'est de faire avec lui quelque Traité pour la liberté du Commerce & de la Navigation, à quoi vous le trouverez disposé. Quant au Roy de Danemarc, vous pouvez bien entretenir amitié avec lui, non pour l'interest de vos affaires, mais pour procurer quelque avantage au peu de Catholiques qui restent dans les Etâts, aujourd'huy que son Royaume est devenu presque tout Lutherien, & il sera bon d'avoir toûjours pour cela, un Ambassadeur à Coppenhaghen. En un mot pour l'interest & le repos des Pais-Bas vous devez éviter d'avoir aucun different avec ce Prince;

qui puisse causer la guerre. Il vous est extrémement important, mon Gouvers ther fils, de considerer avec soin que les Royau-nements mes & les Etâts que je vous laisserai, plutôt peut-êtreque vous ne croyez, à caufede mes indipolitions, font en grand nombre, com-

Posez de differentes Nations & Langues, fort éloignez les uns des autres par de vastes mers,

300 LA VIE DE CHARLES V. & que par terre on n'y peut aller que par la France, ce qui n'en peut que rendre le Gouvernement difficille, estant impossible que vous soviez present par tout. Le seul remede que vous pourrez apporter à cela, c'est de faire tout ce qui sera possible pour y établir de bons Gouverneurs & Vice-Rois, dont Vous aviez auparavant éprouvé le zele & la fidelité inviolable; car un bon & fidelle Gouverneur est le bras droit du Prince, au lieu que n'estant pas tel il peut faire beaucoup de tort à ses affaires, ainsi on ne sçauroit jamais user de trop de précaution là-dessus. moi je ne ferai pas difficulté de vous dire que quoi que j'aye pris toutes les precautions possibles, tant à nommer qu'à établir des Gouverneurs dans mes Royaumes & mes Etâts, afin de choisir les personnes selon la nature de chaque pais, cependant j'ay été trop bien fervi, pour croire autrement finon que Dieu m'a assisté de sa benediction, que j'espere qu'il fera aussi à vôtre égard. Vous aurez cependant un grand avantage fur moy, mon cher fils, c'est que depuis le premier jour que j'ay commence à Regner, non seulement dans mes Etâts hereditaires, mais aussi dans l'Empire, je me suis trouve accablé d'affaires, de la plus grande importance, que jamais Prince ait eu.

Minif. Vous aurez cependant un grand avantage fur moy, mon cher fils, c'est que depuis le premier jour que j'ay commencé à Regner, non seulement dans mes Etâts hereditaires, mais aussi aussi l'Empire, je me suis trouvé accablé d'affaires, de la plus grande importance, que jamais Prince ait eu. Affaires pour la pluspart difficiles, embrouillées, & qui m'ont obligé de me pourvoir d'un nombre infini d'Officiers & de Ministres : comme ces affaires sont toûjours allées en augmentant depuis déja 30. ans & plus, elles ont rendu l'experience de plusieurs d'en-

III. PART. LIV. IV.

tre eux grande & parfaite. Vous aurez donc mon fils cet avantage, que lors qu'il plaira à Dieu de vous faire monter sur le Trône, vous recevrez de moy, avec les Royaumes & les Etâts que je vous laisserai, un nombre infini de bons Officiers & Ministres, experimentez en toute sorte d'affaires, entre lesquels vous pourrez choisir selon vôtre inclination, & vôtre bon jugement; ce qui afseurement n'est pas peu considerable, tant pour vous que pour les Peuples, aussi cela me donne autant de joye que de vous laisser mes

Royaumes & mes Etâts.

Touchant le Gouvernement des Indes. Comme je trouve ce pais-là d'une grande con-Indessequence à cause du prosit qui en revient, qui Peut encore devenir plus grand, j'ay toujours Pris beaucoup de soin & j'espere que vous en ferez de même, n'estant pas chargé des affaires de l'Empire comme moi, de vousbien informer de l'estat des affaires de ce pais-là. & de faire en sorte que tout s'y passe à la gloire de Dieu, & pour vôtre bien. Il faut toûjours se servir des moyens les plus propres à tenir ce pais dans une exacte obeissance, comme il est bien juste: mais sur toutes choles il faut tenir la main à ce que la justice y soit bien administrée, parce que par là on Peut tenir en crainte ces peuples tout sauvages qu'ils font; & faire respecter ceux qui ont le Gouvernement en main, ce qui est d'une absolue necessité; car si on perd une fois le respect à ces personnes là tout est perdu. Et comme le grand éloignement ôte le moyen d'y apporter du remede il faudroit faire R 4

des depenses infinies pour recouvrer ce qu'on auroit une fois perdu. D'ailleurs comme c'est un païs de Conquête, sans avoir égard à ceux qui pourroient avoir des prétentions, il sera bon d'y exercer toute l'autorité, le pouvoir & la souveraineté, que l'on pratique d'ordinaire dans les païs conquis.

Andiens.

Quoi que j'aye pris tous les soins possibles pour tenir en bride les Indiens, ce qui doit être aussi vôtre plus grand soin, comme ç'a roûjours été le mien, je n'ay pas laissé de chercher plusieurs moyens, fait plusieurs desseins, & pris beaucoup de resolutions; mais enfin j'y ai établi un confeil tout composé de gens de merite, qui n'a autre chose à faire, que de pourvoir à ce qui est necessaire pour le Gouvernement de ce païs-là. En dernier lieu, ayant été informé des desordres qui y étoient survenus, j'ai envoyé dans la nouvelle Espagne en qualité de Vice-Roy, Don Antonio di Mendozza, dont j'ay experimenté la sagesse, tant dans les affaires de la Guerre que dans celles de mon Confeil, afin de lui donner plus d'autorité dans son emploi, & vous qui venez d'Espagne pouvez être mieux informé que moi, de la maniere dont les choses sy font passées. Enfin mon cher fils, quoi que j'aye été engagé à tant de guerres qui ont devoré mes peuples jusqu'aux entrailles, épuisé tous mestresors, je n'ay pas laissé, sans avoir égard aux grandes dépenses qu'il failoit faire de m'ouvrir le chemin à cette grande conqueste, qui a été benite de Dieu, qui connoissoit mes intentions, qui étoient principalement de porter l'Evangile dans ces pais-là

III. PART. LIV. IV. par tout ailleurs; & vous ferez ainst beni de Dieu sans doute, si vous avez un pareil dessein. Aujourd'hui, mon fils, la porte en est ouverte, le chemin frayé, & la machine Preste, il est de vôtre devoir, aussi bien que de vôtre interest de la faire jouer. J'espere au reste, que vous pourrez établir de telle forte vôtre domination en ce nouveau monde, que vous en sçaurrez tirer des richesses capables de vous rendre formidable à tous vos ennemis, qui ne voudront pas vivre en paix avec vous en Europe, & par les foins que Vous prendrez de faire bien regler le Gouvernement en ce pais-là, vous en retirerez cent pour un, ce qui avec le temps recompense toutes vos peines. Je devois aller plus avant sur un article aussi important que celuicy, mais je suis trop persuadé de vôtre zéle, & de vôtre bon sens pour vous en dire davantage.

Je passe maintenant à une des plus consi-Mariages derables choses que je pourrois vous recommander, & qui regarde la satisfaction d'un peuple zelé pour son Prince, auquel il souhaite des successeurs, asin d'éviter les desordres & les malheurs ordinaires aux changemens de Gouvernement. Je ne parle pas de la satisfaction particuliere que j'en recevrai, parce que vous ayant déja dit que le peuplement recevroit de la joye, vous pourrez juger vous-même quelle sera la mienne. Je croy qu'il est non seulement convenable, mais absolument necessaire, sur tout pour les affaires des Païs-Bas, où il pourroit en arriver de grands inconveniens, que vous pensiez tout

RS

de bon à vous remarier avec un parti qui vous convienne, autant que faire se pourra, puis qu'il s'agît du bien public de l'Estât, & en particulier d'une Maison qui a reçû tant de fois des effets extraordinaires & miraculeux de la benediction de Dicu, ce qui me fait esperer, que cette même benediction continuera à vous donner des enfans. Vous le devez encore, pour me témoigner en cela l'amour & le respect qu'un fils doit à son

Avec la France & la Navarre,

Je ne pretens point gêner vôtre inclination à l'égard du choix de la personne que vous voudrez épouser. Je souhaite seulement que vous ayiez principalement en vûë le ser vice de Dieu, & le bien de l'Etât, auffi bien que l'avantage de toute la Chrêtienté. Si on pouvoit negotier un mariage avec une fille du Roy de France, & s'affûrer que les Traitez que l'on fera avec lui, seroient inviolablement observez, & particulierement que le Duc de Savoye seroit rétabli dans tous ses Etâts, & que l'on en donnât des assûrances fuffisantes, je croy que ce seroit ce qui vous conviendroit le mieux. Que si le Roy de France ne vouloit pas donner fa fille, il faudroit negotier vôtre mariage avec la Princeffe d'Albret fe d'Albret, à la charge que l'on mettroit fin à tous les differens & pretentions que l'on pourroit avoir sur le Royaume de Navarre, ce qui seroit un grand avantage. Mais il faudroit traiter cette affaire avec beaucoup d'habileté & de prudence, parce que le Roy de France, qui a cette Princesse dans sa Maison, & qui a une passion demessurée pour la Na-

III. PART. LIV. IV. Varre, n'y consentiroit pas volontiers, sans y trouver quelque avantage pour lui-même; ce qui seroit difficile à negotier, parce que la France est entel estat qu'il ne faut ni lui rien oter, ni lui rien donner. On pourroit pourtant faire quelque chose en faveur d'une telle Pouse que cette Princesse, qui est fort belle, qui a de nobles inclinations, & des ma-

nieres Royales.

Je ne voi pas d'autre parti dans l'Europe Avec sa qui vous convienne, ou du moins qui puisse coulines être utile à vôtre Maison, & à l'Étât, en vous donnant des enfans, ni fervir à réunir des familles divisées, & en tirer les avantages qui doivent être le principal motif du mariage des Princes. Il y a bien les filles du Roy des Romains mon frere, au moins l'aînée vôtre cousine germaine; & la fille de PArchiduchesse Douairiere de France, mais comme ce ne sont point là des mariages propres ni à aggrandir un Etât, ni à terminer des Pretentions, ni à accorder des familles ennemies, ils ne peuvent pas passer pour avantageux, à moins que dans une extreme necessité; ainsi il faut tâcher de faire un mariage pour les raisons que j'ay dites. Cependant, mon fils, je vous laisse l'entiere liberté de choisir telle personne qu'il vous plaira selon vôtre inclination, si vous n'en trouvez Pas qui puisse se faire par raison d'Etât, & je Prie Dieu qu'il vous inspire là-dessus ce que vous devez faire.

Pour ce qui regarde ma fille, vôtre sœur La sile aînée & Infante, après y avoir meurement de Chan-Pensé, je n'ai pû trouver de parti plus con-

venable

396 LA VIE DE CHARLES. V. venable pour elle, pour moy, pour vous, & pour route nôtre Maison, que celui de l'Archiduc Maximilien vôtre cousin & mon neveu. On a bien crû que je la voulois marier avec l'Infant de Portugal mon cousin, mais l'âge ne le permet pas, & je ne puis manquer à ce que j'ai promis de lui donner ma seconde fille vôtre sœur, dont l'âge est proportionné au sien. En un mot, je souhaite fort de marier ma fille Marguerite avec mon neveu Maximilien, ce qui sera sans doute fort agreable au Roy Ferdinand fon pere & mon frere, & fera beaucoup de plaisir à l'Italie & aux Pais-Bas; d'ailleurs je serai bien-aise d'avoir égard en cela à la recommandation que m'en fit avant que de mourir l'Imperatrice mon épouse d'heureuse memoire. Je vous dirai de plus, que par le Testament que je fis, la derniere fois que je me suis mis sur mer, & que j'ay confirmé lors que j'entray en campagne contre les Lutheriens, j'ay reglé la dot que doivent avoir chacune de vos deux sœurs.

Pals-Bas. Quant à l'article de mon testament qui regarde la succession des Païs-Bas, après y avoir bien pensé, j'ai trouvé qu'il valoit mieux les incorporer avec les autres Etâts hereditaires, asin de rendre vôtre puissance plus grande, & vôtre Monarchie plus formidable. J'en avois autrement disposé croyant qu'il seroit mieux pour vous de vous soulager du poids du Gouvernement de tant d'Étâts, mais ayant été mieux informé de vôtre bons sens & prudente conduite, même dans vôtre plus grande jeunesse, j'ay crû faire du tort à ma memoir

III. PART. LIV. IV. memoire, à vos bonnes qualitez, & à nos Pais hereditaires si je les divisois: d'autant plus qu'ayant moy-même conquis la Gueldre, & l'ayant incorporée aux Païs-Bas, il ne la falloit pas separer des autres Etâts heteditaires. J'en avois encore une autre raison, c'est que Dieu vous pourra donner des enfans, ce que je prie avec humilité sa misericorde de faire, & que cela vous donnera moyen de donner à quelques-uns les Pais-Bas ou en proprieté, ou en qualité de Gouverneurs, selon que l'estat de vos affaires le requerra, car il y a certaines choses qui sont avantageuses en un temps & préjudiciables en un autre. C'est ce qui m'oblige, mon cher & bien-aimé fils, de vous reiterer l'avis que je vous ai donné de penser tout de bon à vous ai donne de petiter votre inclination là-dessus, je contribuerai detout mon Pouvoir à vous satisfaire.

Pour ce qui regarde ma seconde fille vôtre seconde feur ; j'ay refolu de la marier en fon temps fille. avec le Prince de Portugal comme je l'ai déja dit, qui est à peu près de son âge. Nous formmes déja convenu avec le Roy fon pere de la dot que je dois donner à ma fille & autres circonstances, & je lui veux tenir la parole que je lui ai donnée, avec d'autant plus de plaifir, que je voi que c'est un avantage pour Espagne, que le Roy de Castille, & celuide portugal entretiennent une bonne union ensemble, tant à cause du voisinage, de l'humeur & de la langue de ces deux peuples, qu'à cause des affaires des Indes. Si jamais on a eu raison de le faire, c'est aujourd'huy

que

398 LA VIE DE CHARLES V. que le Roy de Portugal mon beau-frere, me temoigne nonseulement de l'affection, mais beaucoup de consideration & de respect, & qu'au sujet des differens survenus à l'occasion des limites, il a toûjours témoigné de l'inclination à consentir que ces affaires fussent reglées à la satisfaction des Castillans: outre que l'Infant Don Louis & le Cardinal n'ont rien oublié, pour me témoigner l'affection & le respect qu'ils ont pour moy & pour ma Maison; ainsi je vous prie, mon cher fils, d'en avoir de la reconnoissance, & en cas que je vienne à mourir avant que ce mariage soit accompli, que vous teniez la main à ce qu'il soit consommé dès que vous serez monte fur le Trône.

Sœurs.

Les deux Reines mes fœurs & vos Tantes, veuves, l'une du Roy de France & l'autre de celui de Hongrie, m'ont toûjours témoigne la plus grande amitié qu'on puisse avoir pour un frere, & je ne doute pas qu'elles n'en ayent autant pour vous. Je say qu'elles ont fouvent fait des vœux particuliers pour vôtre fanté & pour vôtre prosperité, & m'ont souvent aussi parlé & écrit de vous avec beaucoup de tendresse; ainsi vous devez en avoir beaucoup pour elles, & les regardant comme vos bonnes Tantes, non seulement les favo riser, mais aller au devant des occasions de les proteger, & d'appuyer leurs droits.

Il me reste un article sur lequel je ne vous dirai que peu de chose, quelque considerable La Cour. qu'il soit, parce que vôtre prudence, qui croîtra tous les jours, vous inspirera mieux ce que vous devez faire que les instructions

III. PART. LIV. IV. que je pourrois vous donner. La diversité & le nombre des Etâts, sur lesquels vous devez regner, vous oblige, mon fils, à avoir vôtre Cour composée de personnes de differens pais, langues, & humeurs; comme font, par exemple, les Espagnols, Napolitains, Siciliens, Milanois, Flamands, & pour marque de l'estime, & de la bonne union que vous voulez entretenir avec le Roy Ferdinand vôtre oncle, de quelques Allemans d'entre ses sujets; j'ajoûte même de François, en cas que vous vous mariez avec une Princesse de cette nation. Il est vray que cette grande diversité de Courtisans peut causer, sans doute, des mésintellides jalousies, des envies, & des mesintelligences, qui ne manquent jamais en telles occasson, qui ne manquent jamais , comme je le sçai bien par experience. Mais si vôtre Cour n'est composée que d'Espagnols, vous vous attirerez l'aversion de tous vos autres Etâts & Royaumes, comme fi vous ne pouviez trouver chez eux des sujets aussi capables de vous servir que les fipagnols, & cette conduite qui ne paroît Pas de grande consequence, fera avec le temps d'une mouche un elephant; parce que quand une fois les gens d'une nation se mettront dans la teste que vous les méprisez, & que vous n'avez pas de confiance en eux, comme dans les autres, ils deviendront me contens, & feront que les moindres charges leur paroîtront insupportables, ce qui devient fouvent la fource de plusieurs mauvailes resolutions capables de troubler l'Etât.

L'inconvenient, je veux bien l'appeller Courtiainsi, d'avoir une Cour composée de gens saus. 400 LA VIE DE CHARLES V. de differentes nations, quoi que ce soient de vos propres sujets, semble pourtant necessaire pour l'utilité qu'on en peut tirer. Un Prince qui est maître d'un grand Royaume, & encore plus quand il a plusieurs Etâts à gouverner, ne pouvant être par tout, a besoin de mettre tout en usage, pour être informé non seulement des affaires les plus considerables, mais même de celles de la moindre consequence, que l'on ne doit pas negliger; un enfant de trois ans peut avec le temps de venir un Geant; & il semble impossible, quelques mesures qu'un Prince puisse prendre, qu'il soit informé de tout ce qui se passe dans ses Etâts. Mais si vous avez dans vôtre Cour des personnes de chacun de vos Etâts, vous pourrez être informé jour par jour de tout ce qui s'y passera, en vous en entretenant à vo tre levé, & à vôtre couché, tantost avec les uns & tantost avec les autres; car leurs par rens & leurs amis ne manqueront pas de leur écrire les nouvelles de tout ce qui se passer dans leur pais. Par ce moyen vous serell peut-être informé de plusieurs choses, que vos Ministres & les Gouverneurs de ces Etâts auront oubliées, ou qu'ils auront vou lu vous cacher pour quelque interest particua lier. Je me suis bien trouvé d'en user de la sorte, & j'espere qu'il en sera de même de vous.

Bealthe.

Finalement, mon cher fils, je ne vouste commanderai point la conservation de tout ce que j'ay reçû de mon pere, de mon ayeu le, & de ma mere d'heureuse memoire, ni de tout ce que j'ai conquis & joint à mes

III. PART. LIV. IV. Pais hereditaires, parce que je suis assuré que vous y travaillerez, tant par inclination, que Pour vôtre propre interest: mais je vous recommande de maintenir ce que j'ay aliené, Parce que je l'ay fait par une necessité indifpensable. J'entens par là, mon fils, que vous Observiez inviolablement, & dans toutes ses circonstances la donation & le Traité que j'ai fait avec les Chevaliers de Malte, & non sulement cela, mais je vous exhorte, qu'en quelque occasion que cette Ile soit menacée de fiege, ou que les Turcs y envoyeroient des troupes pour l'affieger, que vous y en-Voyez les plus grands secours que l'étât de vos affaires le pourra permettre, & de nc tien affaires le pourra permettre, le suis assuré tien épargner pour sa dessense. Je suis assuré que vous y envoyerez des secours fort considerable. derables, si vous faites restexion, que l'Île de Malte entre les mains des Chevaliers, est un rempart imprenable, & qui ne vous coûle tien, pour le falut de la Sicile.



## LA VIE

DE

L'EMPEREUR

## CHARLES V.

III. PARTIE. LIVRE V.

Contenant les Années 1549. 1550. 1551. & 1552;

## ARGUMENT.

E Prince de Salerne part mécontent de la Cour de Charles V. Il retourne à Naples. Il Comment il y est reçû. Sa Magnificence. Il va à l'audience du Vice-Roy, accompagné d'une suite pompeuse. Comment il est reçû de lui. Ses desseins, comment découverts. Le Vice-Roy dissimule son mécontentement. Charles informé

III. PART. LIV. V. 403 Sormé de la maniere en laquelle le Prince avoit Paru à Naples, en a du chagrin. Le Prince seint que sa femme est grosse, à quel dessein. Précautions inutiles qu'il prend. On envoye des gens pour assister aux couches de la Princeffe. On découvre que le Prince vouloit jouer Empereur. Combien cela le fit mépriser du Peuple. Son action est blamée de tout le monde. On travaille à se vanger de lui. Le Fische hi demande des droits non payez. Charles Veut faire la guerre au fameux Corsaire Dra-Sut. Il envoye une Armée navale pour asseger la ville d'Afrique. On l'assiege. Plusieurs Particularitez. On la met au pillage. Bonne garnison Espagnole pour la garder. Munitions Pour trois ans. Solyman extrémement indigné de l' de la prise de cette place. Il en fait faire de Grandes plaintes à Charles V. Demande qu'elle lui soit renduë. Réponse de l'Empereur à ses Cela fait grand plaistr à Charles, & pour-Juoi. Jules lui envoye une Bulle très-honnéte. Edit severe de l'Empereur contre ceux qui feroient profession d'autre Religion que de la Catholique. Marguerite Duchesse de Parme va à Rome pour deffendre les droits du Duc son Epoux. Réponse qu'elle fit au Pape. Charles fait resolution d'assembler une Diete d Ausbourg. La mort de Granvelle son Favori l'affige leaucoup. Il fait entrer dans le ministere

404 LA VIE DE CHARLES V. ministere le fils de ce Favori. Charles est en grand' peine de ce qu'il doit faire. Les Electeurs de Brandebourg & de Saxe pressent la liberte du Landgrave. Ils refusent de se trouver à la Diete. On travaille à faire évader le Landgrave. On en découvre le dessein, & il est plus étroitement gardé qu'auparavant. Grande audace des Lutheriens envers l'Empereur. Ses desseins contre eux. Il prétend faire éline Roi des Romains son fils Philippe. Son frere Ferdinand s'y oppose. Philippe part pour s'en retourner en Espagne. Comment il sut reçu à Trente par les Peres du Concile. Son voyage. Les François tâchent de le surprendre sur mer pour le faire prisonnier. Charles V. trompé par les Lutheriens. Congedie la Diete. Solyman envoye assieger Malte, afin d'en faire un échange contre la ville d'Afrique. Il se retire hon teusement. André Doria se met en mer contre le Corsaire Dragut. Il l'assege dans une lle, mais il échape. La ville d'Afrique rasée jus ques aux fondemens. Charles va à Ausbourg. Sollicitations d'Octave Farnese pour la restitution de Plaisance. Ne pouvant rien obtenir de l'Emp de l'Empereur il a recours au Pape. Réponse qu'il lui fit. Il demande du secours au Roi de France. Charles decouvre cette negotiation? & en avertit le Pape. Ressentiment qu'il en conçoit contre Ottavio & contre le Roi de France. Raisons qu'ils alleguent pour leur justia

III. PART. LIV. V. 405 Justification. Le Pape arme. Il envoye un Nonce au Roi de France. Réponse qu'il lui Sait. Parme assiegée par les troupes de l'Empereur. La guerre contre ce Duc continuë. Remontrances du Cardinal Farnese au Pape en faveur du Duc. Le Pape fait resolution de renoncer à la guerre. Maurice Electeur de Saxe veut se declarer contre l'Empereur. Grande perplexité où il se trouve. Raisons Pour l'obliger de prendre les armes contre Charles V. Raisons contraires. Observations & Particularitez remarquables là-dessus. Il se determine à se declarer contre lui. Il fait de grands préparatifs. Invite les Princes à se liguer avec lui. Manifeste de Maurice & de Ses Alliez contre l'Empereur. Maurice ouore la Campagne & prend Ausbourg. Charles effrayé se retire à Inspruck. On sollicite Maurice de le poursuivre. Ce qu'il répond là-def-Sus. Les Peres du Concile de Trente s'enfuyent Précipitamment. Moyens que Maurice & ses Alliez employent pour surprendre Charles V. Fuite de l'Empereur, avec plusieurs particularitez. Jean Frederic est mis en liberté. Il Veut suivre la fortune de l'Empereur. Inconstance de la fortune des Princes. Generosité de la Republique de Venise envers l'Empereur dans ses disgraces. Combien leurs offres lui Surent agréables. Plaintes du peuple contre Maurice & ses Alliez. Grandes précautions

406 LA VIE DE CHARLES V.

Ade l'Empereur. Il donne divers ordres pour
lever des troupes. Mauvais exemple de l'Életteur de Brandebourg. On veut negotier la
paix entre l'Empereur, l'Eletteur Maurice
Of ses Alliez. On la conclud o à quelles
conditions. On met en liberté le Landgrave
de Hesse. Plusieurs observations sur ce sujet.
On tâche de faire entrer l'Eletteur de Brandebourg dans ce Traité de paix. Il le resuse.
Maurice fait lique avec l'Empereur contre Albert. Maurice gagne la Bataille contre lui,
mais il y est tué.

Prince de Salerne.

DEjà depuis la fin de l'année passée, l'Empereur qui avoit retenu presque comme prisonnier dans sa Cour pendant plus d'un an le Prince de Salerne, voyant les seditions de Naples appaifées, & qu'il n'avoit plus rien à craindre du pouvoir qu'il avoit en ce pais-là, lui donna permission de s'en retourner chez lui, avec ordre exprès pourtant, de sa propre bouche, de ne se plus mêler des affaires publiques de Naples, & d'obéir au Vice Roy. Le Prince ne fut pas plûtôt arrivé à Naples, où il alla par le chemin de Rome, qu'etant indispensablement obligé de rendre visite au Vice-Roy, pour ne pas paroître dependre de lui, quoi que ce fut son chemin de passer par Naples pour aller chez lui à Salerne, en prit un autre, se detourna de plusieurs milles, & demeura quelques jours à Salerne pour y donner les ordres necessaires aux affaires de ses vassaux, & du Gouvernement,

III. PART. LIV. V. & satisfit ainsi en quelque maniere sa fierté naturelle.

Il partit ensuite de Salerne avec un Corte- Il va à ge de 300. personnes aussi bien mises qu'il se Naples. pouvoit. Comme il approchoit de Naples, le bruit de son arrivée s'estant déja répandu, plus de 500. Gentils-hommes ouprincipaux Bourgeois à cheval, separez en plusieurs brigades, & un nombre infini de gens à pied de l'un & de l'autre Sexe, fortirent pour lui aller au devant, ce qui donna beaucoup de chagrin au Vice-Roy, qui ne laissa pourtant Pas de le cacher. Il fut reçû avec un applaudissement presque égal à celui qu'on lui fit lors qu'en qualité de Syndic de la ville il accompagna Charles V. quand il fit son entrée Naples. Quoi qu'il fût entré dans la ville dès le matin, dans une saison où les jours sont fort grands, car c'étoit au commencement de Juin, la foule étoit si grande dans les rues qu'il ne put arriver qu'à quatre heures après midy dans la maison de Donna Francesca Sanseverina, sœur du Prince de Bisignano, où il fût loger. Il est vray que depuis la porte par où il entra jusques au Palais de cette Dame, il y a deux bons milles de chemin, & que les rijes étoient pleines de monde, tant ce Prince étoit aimé. Il demeura trois jours dans le Palais de cette Princesse sous pretexte de se reposer, recevant visite des plus considerables Bourgeois de la ville, & même de prefque toute la Noblesse.

Le quatriéme jour de son arrivée il fut rendre visite au Vice-Roy, avec un faste & visite auune pompe incroyable, car il affecta de se Roy.

faire 1549.

408 LA VIE DE CHARLES V. faire accompagner par un Cortege choifi & nombreux. Il avoit d'ailleurs à sa suite 400. Gentils-hommes, ou Bourgeois, qui manioient si bien leurs chevaux qu'ils les faisoient plûtôt danser que marcher dans les rues. avoit trois raisons d'en user de la sorre, & une entre autres qui n'a peut-être jamais eu de semblable: Car dès le Palais où nous avons dit qu'il étoit logé, & qu'il avoit choifi par ce qu'il étoit fort éloigné, jusques à celui du Vice-Roy il y a deux mille de chemin, qu'il auroit pû faire commodement, même en fe divertiffant, en deux heures de temps, cependant il y employa trois jours. Tous les soit il étoit magnifiquement logé, & ce n'étoit par tout que Musique, fanfare de Trompestes, & Festins somptueux, ce qui ne contribua pas peu à sa ruine. La 2. chose qui l'obligeoit à en user de la sorte, étoit sa vanité, son orgueil, & le desir qu'il avoit de se voit loué, applaudi, & encensé. Enfin il vouloit par là donner du chagrin au Vice-Roy, lui faire voir, que tout ce qu'il avoit fair pour le decrediter & le perdre, n'avoit servi qu'à lui acquerir plus de gloire, & à lui faire gagner de plus en plus l'estime & l'amitié, tant du peuple de Naples, que des étrangers; que ses amis & pourie fes amis & partifans avoient fait venir cejourlà des pais d'alentour.

Au troisième jour estant arrivé dans la plament re-ce du Palais Royal, & mis pied à terre, suitre çû du Vi-ce du Farais Koyal, & mis pied à terro-ce Roy. gardes qui étoient à la porte ne firent autre chose que lui presenter les armes, comme on a accoûtumé de faire aux Residens & Agents des Princes & des villes. Le Vice-Royle fut recevoir

III. PART. LIV. V. recevoir au bas de l'escalier, & lui donna la droite comme il avoit accoûtumé de faire auparavant, & comme la civilité veut que on fasse chez soy. Ils furent ensemble dans la Salle d'audience, pendant une demi heure, affis sur des Sieges égaux. Les assistans qui savoient les affaires qu'ils avoient eu ensemble, avoient toûjours les yeux fur eux pour voir comment tout se passeroit, mais on remarqua que Tolede sçût mieux dissimuler que l'autre, & qu'il fit toûjours paroître un viage doux, qui marquoit un cœur tranquille guoi que ce ne fût rien moins que cela: il lui demanda des nouvelles de la fanté de Empereur, & de son voyage, en des termes forthonestes. Quandileût pris congé, le Vice-Roy l'accompagna jusqu'à la porte comme il avoit accoûtumé, & le Prince se mit en chaise, s'en retourna au Palais de la Princesse de Sanseverino, & partit le lendemain matin pour Salerno, pour faire voir qu'il se Soucioit peu que le Vice-Roy lui rendît sa visite.

Tolede ne manqua pas d'envoyer à l'Empereur une relation exacte, de tout ce qui L'Empereur une relation et ainsi qu'il la qualifaction de Salerne, car c'est ainsi qu'il la qualifaction d'apprendre ce qui s'étoit passé, mais comme plavoit que le Vice - Roy n'aimoit pas le rince, il crût que la passion lui avoit fait stossir les objets; cependant quand il eut vû une autre lettre du Châtelain de S. Elme, qui n'étoit pas ami du Vice-Roy, &c qui lui en disoit encore plus que lui quoi qu'avec beaucoup de moderation, il part, III.

410 LA VIE DE CHARLES V. ne put s'empêcher de changer d'avis, & de dire en lisant la lettre Que quiere l'Ombre? la Huerca? c'est-à-dire cet homme cherche-t-ille Gibet? & cela le fâcha tellement qu'il ne douta plus que le Prince n'eût fait paroître tout ce faste, pour se moquer de lui, & des ordres qu'il lui avoit expressément donné, comme nous l'avons dit, d'obeir au Vice-Roy, & de ne semèler plus des affaires de Naples; en quoi Charles V. prétendoit, comme il s'en expliqua depuis, d'avoir tacitement banni ce Prince de Naples, croyant qu'il ne voudroit plus demeurer en un lieu, où il avoit eu part aux premiers Emplois, & où il n'en auroit plus aucun: & cependant il avoit entrepris ce que l'Empereur lui même n'auroit sans doute pas voulu faire. Quoi qu'il en foit Charles V. prit cela pour un grand affront, & dès lors il ajoûta plus de Foy, de ce que le Vice-Roy lui écrivoit au sujet de ce Prince.

Groffesse teinte.

Ell arriva encore une autre chose qui sit beaucoup de tort à ce Prince. C'est qu'il sit courir le bruit que la Princesse Donna Isabella Villamarina son épouse étoit grosse, aprés avoir été mariée pendant quinze ans qu'on en eût vû aucune apparence en elle. Il faut savoir, que le Prince mourant sans enfants, la ville & l'Etât de Salerne, devoit, comme il arriva ensuite, être réuni à la couronne, de sorte que le Prince se voyant des enfans regardoit sa Principauté comme Roy eschüe au pouvoir de Charles V. Le Vice-Roy ayant oits parler de cette grossesse envoyaur courrier exprès à l'Empereur pour l'en avertire.

III. PART. LIV. V.

tir, & lui écrivit, qu'attendu le mécontentement du Prince contre sa Majesté Imperiale, il y avoit tout lieu de soupçonner, qu'il n'y eût quelque tromperie cachée fous cette grossesse. Ainsi le ressentiment que l'Empereur avoit déja contre le Prince, & l'interest qu'il avoit dans cette affaire, l'obligerent de donner ordre au Vice-Roy de faire là-deffus toutes les diligences convenables, & informations necessaires, à cause de l'importance de l'affaire, qui ne devoit pas être negligée, à ajoûta qu'il en laissoit la conduite à son

zele dans lequel il prenoit une entiere confi-

d'avoir cette occasion de se vanger du Prin-succes.

ce. Ainsi quand il lui eut fait declarer la groffesse de sa femme, comme une chose dont on ne pouvoit plus douter, le Vice-Roy ayant appris qu'on la croyoit à la fin de son sixième mois, il y envoya deux Conscillers de grande Probité, fidelité, & zele pour l'Empereur, & tels qu'ils ne se seroient pas laissez corcompre par le Prince. C'étoient Francesco d'Aguira Espagnol, & Scipion d'Arezzo Napolitain, auxquels on joignit une Sage-femme nommée Luica Tassa, très-habile dans sa Profession, avec ordre d'assister aux couches de veiller fur ce qui se feroit. Ces deux Messieurs & cette semme demeurerent deux mois dans le Palais du Prince de Salerne, en attendant l'heure de l'accouchement, au bout desquels le Prince declara aux deux Confeillers qu'ils pouvoient s'en retourner quandils Youdroient, que l'on avoit reconnu que sa

S 2

femme

412 LA VIE DE CHARLES V. femme n'étoit pas grosse, & que son ventre ne s'étoit enflé, qu'à cause de la retention de ses mois, & que dès qu'ils lui étoient venus, l'enflure avoit cessé. Cependant il n'y eut personne qui ne crût, que le Prince ne croyant pas que l'on useroit de tant de précaution, ne voulût par cette grossesse feinte supposer un enfant à l'Empereur; desorte que quand tout fut découvert, quelques-uns n'en firent que rire, mais la pluspart perdirent, même à sa Cour, tout ce qui leur restoit d'essime & de

On cher- Cependant le Vice-Roy plus irrité que jacheas'en mais, voyant qu'il se pouvoit vanger de lui ne manqua pas de le faire. Par le moyen d'un Espagnol nommé Michel Gomez, president de la Chambre des Comptes, qui avoit été Maître d'Hôtel du Prince, & qui avoitem porté de chez lui beaucoup de Papiers, il découvrit quele Fife Royal avoit plusieurs droits sur la Douane de Salerne, dont la Couronne n'avoit pas été payée il y avoit déja 50. ans, & que le Prince s'étoit appropriez; ainsi le Fisc pretendit en être payé, avec l'interest, de l'interest, que l'on fit monter à une somme qui excedoit la valeur de la Principauté. L'affaire se plaida au Collateral, & d'ailleurs on fit tant d'autres affaires au Prince, qu'il fut obligé d'abandonner le Royaume & de se retirer en France. Nous en dirons les suites en son lieu. C'est une grande imprudence

Charles que de vouloir s'en prendre à fon Souverain Quelques grandes & innombrables affaires V.fe pré- & à ses Ministres. pare à

guerre à que Charies V. eût alors sur les bras à cause

III. PART. LIV. V. de tant de Gouvernemens differens, il ne laissa Pas sur la sin de l'année passée, de faire la resolution, & de preparer les moyens de rendre à la Chrêtienté un des plus considerables fervices qu'il lui cût encore rendu; savoir d'abbaisser & de ruiner les forces audacieuses du Corfaire Dragut; tant parce qu'il croyoit y être obligé par la puissance où Dieu l'avoit élevé, qu'à cause des prieres, des sollicitations, & des plaintes que lui faisoient continuellement les peuples contre ce Barbare; auffi bien que les marchands d'Espagne, de Naples, de Sicile & de Sardaigne, à cause des Dommages qu'il leur causoit tous les jours. Pour abbatre entierement cet arbre qui portoit de si méchans fruits, il crût qu'il falloit en couper les racines, c'est-à-dire lui enlever la ville d'Afrique; & il envoya les depêches & ordres necessaires pour l'execution de ce dessein. Il nomma pour Commander de Control der fur mer dans cette Entreprise D. Gio-Vanni di Vega, Vice-Roy de Sicile avec les Galeres du Royaume: André Doria avec Celles de Naples, Don Garcia de Tolede fut fait General sur terre aprés le débarquement. Le rendes-vous de ces Generaux fut à Messine, aussi bien que celui des Galeres au nombre de soixante, en y comprenant l'Escadre d'Espagne commandée par D. Pietro d'Arragona.

Aprés avoir terminé quelques differens fur- Afrique Venus entre les Chefs pour le pas, il fut resolu que sans perdre du temps, on courroit à cette Entreprise selon l'Ordre de l'Empereur. ils trouverent un vent favorable à leurs inten-

LA VIE DE CHARLES V. intentions. L'Armée Navale Chrêtienne parût le 24 Juin à la viie de Monastro, que d'autres appellent, Monastere, qui est presque vis à vis de la ville d'Afrique & qui lui servoit de Rempart. Ce lieu fut pris & faccagé au premier assaut, où furent tuez vingt Maures de la garnison, & autant ou plus furent faits prisonniers, qui meritoient bien d'être ainsi traitez pour leur lâcheté à se deffendre, & pour leur imprudence de s'être querellez entre eux dès que les Chrétiens parurent, au sujet de leur Reddition, & avant que de se battre, de telle forte qu'ayant pris les armes, ils fe tuerent entre eux, & ne donnerent pas la peine aux Chrêtiens de tirer un feul coup sur eux. Ceux-ci s'étant approchez de la ville, en un lieu où ils étoient à couvert du canon des ennemis, debarquerent les gens de guerre. Incontinent D. Gartia fit dresser les batteries, & pour avoir plûtôt fait, les Officiers y travaillerent aussi bien que les soldats, malgré les Escarmouches que faisoient continuellement les Arabes pour empêcher les travaux. On voulut en user de la sorte parce qu'on croioit que Dragut étoit dans la place, en quoi ils furent trompez, car à peine ce Corfaire avoit-il vû les vaisseaux Chrétiens, qu'il courût au païs d'alentour pour y la ver des troupes & venir au secours de la place.

Prise & Les Batteries estant en estât d'agir on asfaccagée, siegea la ville par mer & par Terre. Dragut avoit laissé de si bons Commandans dans la place, de si bons ordres pour sa dessence, & qui lui réussirent si bien, qu'il sen bloit que

III. PART. LIV. V. les Chrétiens devoient perdre esperance de venir à bout de leur entreprises voyant la vigueur & la resistance que faisoient les Arabes & les Mores, qui faisoient continuellement des sorties de jour & de nuit, & toûjours avec quelque avantage, quoi qu'ils y perdissent du monde. Enfin aprés deux mois de Siege, on fit la resolution de donner un assaut general; les Chrétiens y perdirent beaucoup de monde, mais ils furentvictorieux, & emporterent la place, qui fut miseau pillage; il est Vrai que le butin ne fut pas trouvé ausi considerable que les soldats l'avoient esperé d'une ville riche & abondante, parce que les Marchands'dès qu'ils avoient vû les ennemis fur mer, transporterent leurs meilleurs effets dans les montagnes voifines les plus inaccessibles. Six cens Chrétiens y perdirent la Vie. & entre autres dix-sept Chevaliers de Malte. Il y fut tué plus de 800. Mores ou Arabes & grand nombre de leurs meilleurs Officiers, les autres au nombre de 8000. furent faits esclaves. On mit en liberté cent soixante dix esclaves Chrétiens. Pour ne pas entierement dépeupler la ville, on y laissa quelques gens de service de l'un & de l'autre sexe. On laissa aussi une bonne garnison de 1200. Espagnols dans la ville, commandez par D. Antonio Queva, avec quantité d'Artillerie, & des munitions de guerre & de bouche Pour trois ans. On repara avec toute la diligence possible la bresche qui avoit été faite aux murailles, & à la fin de Sep-

Dragut

fine.

tembre, toute l'armée s'en retourna à Mcf-

LA VIE DE CHARLES V.

Plaintes Dragut aprés avoir perdu cette place, qui Re Soly- lui avoit fait concevoir de si grandes esperances, fe retira avec seulement six galeres, & 14. Galiotes à Zerbi avec le reste des Turcs qui avoient fui, car les Chrétiens prirent encore sept de ses Galeres qui étoient au port d'Affrique ou dans la Plage. Par un de ses amis il fit favoir à Solyman tout ce qui s'étoit passé, lui dépeignant cette action comme une des plus barbares & perfides que les Chrétiens eussent jamais faites, & lui representant qu'il y alloit de sa gloire d'en demander reparation au piûtôt, & d'en faire la vengeance, s'il ne la pouvoit obtenir. ne manqua pas d'en être extrémement irrité à la premiere nouvelle qu'il en eut. Il en écrivitavec colere à Ferdinand Roy des Romains, & en même temps aussi à Charles V. se plaignant à l'un & à l'autre, de ce que nonobitant leur promesse & leur serment, ils avoient rompu la treve qu'on avoit faite en Hongrie, avec toutes les formalitez requiles, & qu'ils avoient eux même recherchée.

Non content de cela, il en écrivit une seconde à Charles V. p'eine de hauteur & de menaces, par laquelle il lui faisoit savoir, Qu'il eut à donner Ordre à ses Ministres de rendre incessamment la Ville d'Afrique à Dragut qui en étoit Seigneur sous sa protection: Qu'à faute de cela, on repareroit ce tort par une juste vengeance. L'Empereur & Ferdinand lui firent une réponse à peu près semblable; avoient plûtôt que Solyman sujet de se plaindre de luy de la rupture de la Tréve, vu les insultes, & le butin que Dragut avoit fait sur les côtes de NaPles, de Sicile, & autres pais appartenans à l'Empereur. Qu'ils ne l'avoient pourtant pasfait sachant que sans rompre ni paix, ni Treve il est permis de courir sus aux Corsaires, dont Dragut s'étoit declaré chef sur la Mediterranée, & que n'ayant rien à voir sur Affrique, ni sur le pais des Mores, il n'avoit aucun sujet de prendre pour afront la prise qu'on avoit faite de cette place.

Mais passons des choses profanes aux sa-Jules III. crées. L'Empereur eut un souverain plaisir Pape. d'apprendre que Jean Marie di Monte, Romain, qu'on appelloit le Cardinal de S. Vital, avoit été élevé au Pontificat sous le nom de Jules III. le 15. Fevrier de cette année. Sa joye venoit de ce qu'il se souvenoit qu'ayant été envoyé en qualité de Legat à latere par Paul III. pour ouvrir le Concile à Trente, il avoit ensuite trouvé fort étrange, que ce Pape l'eût transferé à Boulogne, & qu'il eût donné cette Commission à un autre Legat; qu'il avoit même pris cela pour un si grand affront, qu'il n'avoit cessé depuis de solliciter le Confistoire à donner satisfaction à l'Em-Pereur en remettant le Concile à Trente, en quoi il ne trompa pas: car à peine ce Pape fut-il couronné le 22. du même mois, qu'il fit part de son élection & de son avenement au Pontificat à l'Empereur par une Bulle fort honneste, lui faisant savoir qu'il avoit resolu de renvoyer au plûtôt le Concile à Trente, d'ouvrir l'année sainte, le jour de Saint Matthias, qui étoit celui de la naissance de Empereur, savoir le 24. Feyrier, ne l'ayant S 5

418 LA VIE DE CHARLES V. pû faire à Nöel, selon la coûtume, parce que les Cardinaux étoient alors dans le Conclave. L'Empereur tira de fort heureux presages de ces deux avis du Pape, leurs Intentions se trouvant conformes à procurer le bien de la Chrêtienté. Ainsi au même moment il nomma pour l'Ambassade d'obedience vers sa Sainteté D. Louis d'Avila grand Commandeur de Castille, & lui ordonna de partir

Edir.

Pour mieux animer le zele du Pape en faplûtôt. veur du Concile, il voulut lui faire voir le sien pour l'Eglise, par la publication qu'il st faire d'un Edit severe, par lequel il abolit ce lui de l'Interim, qu'il avoit fait auparavant. Cét Edit portoit de rigoureuses peines contre tous ceux qui feroient profession d'autre Religion que de la Catholique & Orthodoxe. Il porta encore son zele bien plus loin; cet pour tenir la main à l'observation de cét Edit, il établit plusieurs Tribunaux fort approchange prochans de ceux de l'Inquisition, choisissant des Juges rigides pour punir avec severité tous ceux qui auroient la hardiesse de contrevenir à cet Edit; & même ne s'en voulant pas rapporter à la severité des Juges, les ordonna lui même les peines qu'on leur de voit inflirer. voit insliger. Cét Edit, qui fit un fort grand plaisir à la Cour de Rome, qui ne manqua pas de louer le zele de l'Empereur, fut fort mal reçû des Lutheriens, qui en firent beaucoup de bruit, quoi qu'il ne regardoit que les Païs Ras Mainne les Pais-Bas. Mais c'étoit au fonds établir une

Marguerite Duchesse de Parme, fille de veritable Inquisition. Charles rice va à Rome.

III. PART. LIV. V. Charles V. comme nous l'avons dit en tant de lieux de cette Histoire, n'ayant pû obtenir jusques-là le rétablissement d'Octave son Epoux dans sa Duché, n'eût pas plûtôt ap-Pris l'Election du nouveau Pape, qu'elle courût à Rome sous pretexte de l'année sainte, pour solliciter sa Sainteté à lui en faire la restitution. Elle representa que l'Empereur son pere l'ayant mariée avec Octave Farnese Duc de Parme, c'étoit une injustice de depouiller son mari de cette Duché, & de la reduire elle à l'estat d'une simple Dame, pour quelques pointilles & differens. Le Pape lui répondit qu'il vouloit bien rendre la Duché de Parme, qui étoit en son pouvoir, à son Epoux, mais que pour celle de Plaisance qu'il falloit s'adresser à l'Empereur qui en étoit le maître; à quoi la Duchesse répondit, qu'on n'avoit qu'à lui rendre Parme, e que ce seroit puis aprés son affaire de se faire rendre Plaisance.

Cependant l'Empereur avoit toûjours les d'Aus-Yeux & la pensée, sur tout ce qui pourroit bourge Contribuer à la gloire & à la satisfaction du Prince Philippe son fils; car non content de lui avoir fait faire tant d'honneur dans les Pais-Bas, où il l'avoit fait reconnoître pour Seigneur avec tant de magnificence, il voulut encore le faire paroître, & admirer dans tout l'Empire. Pour cet effet il ordonna, plûtôt qu'il n'avoit resolu, la convocation d'une Diete generale à Ausbourg, pour le 26. Juillet de cette année. Charles V. s'y achemina avec le Prince Philippe dés le mois de Mai, tant pour avoir le temps de mettre en S 6

420 LA VIE DE CHARLES V.
estàt les affaires qu'il vouloit faire traiter dans
la Diete, que pour celles qui regardoient le
Concile de Trente.

Mort de Granvelle.

Pendant que l'Empereur étoit à Ausbourg Granvelle son premier Ministre fut attaque d'une fievre maligne, qui le mena le cinquie me jour devant Dieu, pour y rendre comp te d'un aussi long ministere qu'avoit été le sien: car il mourût le 13. Aoust, quoi que les uns disent que ce fût plûtôt, & les autres plus tard, selon la coûtume des Auteurs. est certain que la perte de ce Ministre causa une sensible affliction à l'Empereur; aussi quand il apprit qu'il venoit de mourir, il se Tourna vers fon fils, & lui dit, nous avons perdu vous & moy un bon lit de repos. Deja depuis quelques années ce Ministre travailloit à mettre bien son fils Antoine dans l'esprit de l'Empereur, l'ayant toûjours gardé auprés de lui, pour le rendre capable de lui succeder dans le Ministere, & comme il l'avoit destiné à le faire Cardinal, afin de lui acquerir plus d'autorité, il lui avoit fait embrasser l'és tât Ecclesiastique, & lui avoit fait donner PEvêché d'Arras. Auffile pere n'eût pas plûtôt fermé les yeux, que Charles V. donna au fils la place que son pere laissoit vuide dans le ministere, & dans les autres charges & honneurs qu'il a oit possedez; & ce sal devint ensuite encore plus habile que son pere.

Charles V. partant de Bruxelles pour la Diete, se trouva agité de plusieurs pensées differentes; car d'un côté il savoit fort-bien que les Allemands souhaitoient avec passion la

Perplezité de penfées.

III. PART. LIV. V. la liberté du Landgrave Philippe, & qu'il feroit regardé de mauvais œil par les Princes de l'Empire, s'il laissoit ce Prince prisonier en Flandre; mais d'un autre côté il craignoit de nuire à ses affaires & à ses desseins s'il le mettoit en liberté. Après avoir assez combattu il se determina, à le laisser prisonier à Malines, & emmener avec lui fous bonne escorte Jean Frederic, qui souffroit la prison avec autant de force d'esprit, que le Landgrave la souffroit avec chagrin; & c'est ce qui faisoit que l'Empereur ne vouloit Pas ouir parler de le mettre en liberté, quoi qu'il n'ignorât pas les bruits qui courroient de toutes parts, que jamais personne n'avoit fait plus de peur à Charles V. que le Landgrave, tout prisonnier qu'il étoit; tant il est vrai, qu'une puce entrée dans l'oreille d'un Lion est Capable de le porter à se la dechirer avec ses Briffes, pour l'en chasser, & que quelquefois la moindre fumée peut incommoder un Argus.

Outre les enfans du Landgrave, l'Electeur Electeurs de Brandebourg, qui étoit son beaufrere, & de Brancelui de Saxe qui étoit son gendre, comme & de nous l'avons dit ailleurs; sollicitoient sa li-Saxe. berté; & ils avoient crû l'un & l'autre, qu'au Premier voyage que l'Empereur feroit en Allemagne, il y menerois avec lui le Landgrave & Jean Frederic, & que là il les mettroit tous deux en liberté: mais ils en perdirent l'esperance lors qu'ils apprirent que l'Empereur étoit arrivé à Ausbourg, & qu'il avoit laissé le Langrave à Malines : ayant donc Consulté ensemble sur ce qu'ils devoient fai422 LA VIE DE CHARLES V. re, ils resolurent de ne pas aller à la Diete, ni l'un ni l'autre, quoi qu'ils eussent été fort sollicitez par des lettres particulieres de l'Empereur de s'y trouver, parce qu'il s y devoit traiter d'affaires de grande consequence. Mais ils firent réponse, que leur honneur ne leur pouvoit permettre d'aller conferer & traiter d'affaires publiques avec sa Majesté Imperiale, tandis qu'Ele tenoit en prison, & dans un pais cloigné, leur beau-pere & leur beau frere, dont la décention étoit une offense manifeste à leur reputation\_

Inflinces & réponfes.

Charles V. n'en demeura pas là, car il leur envoya des Gentils-hommes, pour tâcher de les faire revenir de leur obstination, par des promesses generales, vagues & qui ne concluoient rien : ainsi ils demeurerent fermes à refuser, leur declarant qu'ils étoient prests l'un & l'autre, à faire paroître leur devotion au service de l'Empereur toutes les fois qu'il lui plairoit de leur donner satisfaction sur seur demande, & les respectueuses sollicitations qu'ils lui faisoient pour la liberté du Landgrave: mais refusant toujours il leur fit repliquer, qu'il les croyoit trop affectionnez au service public de l'Empire, pour y vouloir porter du préjudice par des interests particuliers. Que la liberté du Landgrave viendroit en son temps, que ses fils la pouvoient faciliter par une boine conduite, non seulement envers lui, mais à l'e gard de la Religion Catholique, de laquelle ils se

Moyens faisoient connoître grands ennemis. Cependant pour sai ils ne voulurent pas aller à la Diete, se conre évader tentant d'y envoyer leurs Députez.

Le Landgrave Philippe voyant donc qu'il grave.

III. PART. LIV. V. n'y avoit plus rien à esperer pour sa liberté, fin & rulé comme il étoit, se mit à machiner quelque mine sourde & secrete pour s'évader, & il y avoit déja si bien réussi, qu'il fut sur le point de venir à bout de son dessein. Voici comment. Comme il étoit naturellement liberal, genereux, & magnifique, il en donna encore plus de marques depuis qu'il avoit formé le dessein de s'évader. Il commença à regaler magnifiquement tous ceux qui le voyoient, & à se rendre de plus en plus ami & familier du Capitaine qui le gardoit, jouant, & se divertifiant avec lui, & par ce moyen il rendoit sa prison plus douce, & obtenoit plus de liberté que les ordres de l'Empereur ne permettoient qu'on lui en donnât, jusqu'à l'assurer qu'il avoit tant de plaisir d'être son Prisonier qu'il ne pensoit plus à sa liberté.

Cependant il avoit communiqué son des-Suite, dein à un de ses neveux, qui le venoit voir souvent, avec lequel il disposa tout ce qu'il falloit faire au dehors pour faciliter son evasion. Le neveu communiqua ce desscin aux amis les plus particuliers de son oncle, quoi qu'il ne fût âgé que de 22. ans, & qu'il fût bâtard, on ne laissa pas d'ajoûter soi à ce qu'il disoit, ensorte que pour un certain Jour marqué pour sa sortie de la prison, on avoit mis de bons chevaux de poste en plusieurs lieux depuis Malines jusques à Cassel avec bonne escorte. Le jour destiné à l'entreprise étant venu le Landgrave sit semblant d'aller, où les Papes & les Empereurs sont obligez d'aller en personne, de sorte qu'ayant

LA VIE DE CHARLES V. qu'ayant laissé sa compagnie dans sa chambre, il descendit avec son neveu bâtard, par un escalier derobé, qui aboutissoit à la Cour de l'appartement où étoit la garde Espagnole, dont la plûpart étoient devenus ses amis par sa liberalité, ainsi il esperoit se tirer d'affaire sans peine, & qu'ayant passé plus avant, il monteroit sur les chevaux qu'on lui tenoit prests & se sauveroit.

Il est dé. refferré.

Mais fon malheur voulut qu'il rencontra couvert le Capitaine des Gardes au millieu de l'escalier, qui surpris de trouver le Landgrave & ce jeune homme en ce lieu, où il n'avoit pas accoûtumé de passer, & ne sachant quel pour voit être le dessein du Prisonier, l'arrêta par le bras, & se mit à crier, à moy soldats, à moy. Le Landgrave fut fort étonné de la démarche de cet Officier, & son neveu se mit en devoir de le tuër, avec un pistolet qu'il tenoit caché, & qu'il lui appuya contre l'estomac, mais qui sit faux seu, ce qui obligea le Capitaine à crier plus qu'il n'avoit fait, de forte que les Gardes y accoururent, guirent du tuerent du premier abord ce jeune Bâtard, dont on fit exposer le corps sur une potence, & le Landgrave fut gardé plus étroitement qu'auparavant. Cette entreprise deplût beaucoup à l'Empereur, qui en fut incontinent averti par un courrier, & il ordonna que le Laudgrave fût traité avec plus de rigueut qu'auparavant, & de ne lui laisser plus voit personne; cette severité fut cause que ses

Hardief- amis tramerent ensuite ce que nous dirons cy-après. Luthe.

A l'ouverture de la Diete d'Ausbourg, les riens.

III. PART. LIV. V. Princes & les Erâts Lutheriens témoignerent un grand ressentiment contre Charles V. à cause de l'Edit qu'il avoit fait publier dans les Pais-Bas, & firent des protestations contre cet Edit, & même contre l'Interim, declarant qu'ils ne vouloient plus l'observer. Charles reconnût bien d'où venoit cette hardiesse des Lutheriens, qui témoignoient si peu de respect pour lui, & se repentit d'avoir licencié la plûpart de sestroupes, & difperse deçà & delà celles qui lui restoient. Auffi est-il certain, que tandis que Charles V. avoit des troupes sur pied & à ses côtez, il étoit craint comme un Lion, mais quand les Lutheriens le virent desarmé, d'agneaux qu'ils étoient auparavant ils devinrent des Lions, pendant que Charles devint d'un lion un agneau, comme nous le verrons cyaprès.

Cependant il avoit fait venir à Ausbourg Deffeins fon frere Ferdinand Roy des Romains, pour les v. accorder avec lui quelques affaires de leur 1550. Maison qu'ils avoient ensemble, & qu'il croyoit pouvoir terminer dans la Diete, quoi qu'il pouvoir terminer dans un Empereur des ne fût guere possible à un Empereur desarmé d'en venir à bout. Charles fort clairvoyant dans ses interests, se mit dans l'esprit, d'établir pour son frere une Monarchie semblable à la sienne. Pour cét effet il vouloit rappeller les temps passez où l'on a vû regner ensemble & en même temps deux Empeteurs, & dans l'Empire des Grecs, & dans celui des Romains, & pretendoit faire nommer Empereur Ferdinand fon frere, & qu'ils gouverneroient ensemble l'Empire. Il espe-

426 LA VIE DE CHARLES V. roit en obtenir le consentement des Electeurs à la pluralité des voix, & la confirmation du Pape: ensuite dequoi il avoit fait dessein de faire élire fon fils Philippe Roy des Romains mains, l'en ayant reconnu très-digne, ge très-capable par sa prudence, de gouverner l'Empire.

oppose.

nand s'y Ces propositions ayant été faites à Ferdinand il confentit volontiers à la premiere, qui étoit d'être fait Empereur par la Diete conjointement avec son frere, pour lui aider à porter le fardeau de l'Empire, mais il ne vouloit pas ouir parler de la seconde, disatt qu'il pretendoit que son fils Maximilien sit élû Roy des Romains. Charles V. alleguoit pour ses raisons, qu'ayant l'un & l'autre un fils, & l'autre un fils, & l'un ou l'autre devant être créé Roy des Romain des Romains, il étoit juste de preferer celul de l'aîné, qu'autrement ce feroit lui faire affront. Ferdinand répondoit à cela, qu'il étoit encore plus convenable & plus juste, de préferer de préferer celui des deux cousins qui étoit né en Allerrate. né en Allemagne, à celui qui étoit né en pagne, parce que la Flance de la faction de l pagne, parce que les Electeurs ne voudroient pas, sans doute pas, sans doute, rompre la Bulle d'or en créant Roy des Romei Roy des Romains un étranger, & que ficela arrivoit on no arrivoit on ne manqueroit pas de dire qu'on l'avoit violée. l'avoit violée, & qu'il en naîtroit plusieurs contestations for l'il en naîtroit plusieurs. contestations fur l'invalidité de l'élection Enfin il conclud Enfin il conclud pour gagner du temps, éviter toutes control éviter toutes contestations avec son frere, qu'il ne vouloit prontes avec son fon frere, qu'il ne vouloit prendre aucune resolution, sans avoir Maximiliane fans avoir Maximilien fon fils auprés de lui; ainfi Charles V ainsi Charles V. fut obligé de renvoyer son fils en Espagne, & de lui ordonner d'y re-

III. PART. LIV. V. tourner au plûtôt pour en reprendre le Gouvernement, & de rapeller fon cousin Maximilien en Allemagne. Quoi que l'Empereur cut fait paroître une fort grande joye de voir un tel fils, & de le faire voir dans tous les pais. Bas, Ferdinand ne laissa pas de connoître, qu'il avoit été mortifié de voir évanouir les desseins; car au fond la principale raison que Charles V. avoit eu de faire faire ce voyage à son fils Philippe, étoit le dessein de le faire créer Roy des Romains, en la maniere que je viens de le dire; ce qui ayant manqué, ne pouvoit qu'en avoir du chagrin, quoi qu'il fût fort habile à moderer, & souvent à cacher & dissimuler ses passions.

Le jour même du départ de Philippe, on Départ envoya un courrier exprès à Maximilien & lippe.

Marie son épouse, qui leur portoit ordre 1550. de partir incessamment pour Barcelonne, & de s'embarquer fur la flotte qui accompagnoit philippe. Charles V. ne voulut pas même que son fils attendît l'afsemblée de la Diete, (chose si digne d'être vûë) car il le sit partir au commencement de Juin, & lui ordonna de faire savoir par tout où il passeroit, qu'il ne vouloit ni complimens, ni entrées, afin de ne pas retarder son voyage, hors les honneurs qu'il vouloit recevoir des Peres du Concile à Trente. De savoir pourquoi il sit cette exception, c'est ce que je n'ay jamais trouvé en aucun Auteur; il y a pourtant beaucoup d'apparence que ce fut, pour avoir poccasion de se faire connoître avec pompe à ces Peres. Je croi qu'il ne fera pas inutile de faire ici en faveur des curieux une

LA VIE DE CHARLES V. une petite description de la reception qui lui

fut faite en cette occasion.

Reception qu'on lui fait à Trente.

Le Cardinal Crescentio de S. Marcel, premier President du Concile, & le Cardinal Madrucci Evêque de Trente second Prefident dent, & tous deux Legats à latere, allerent une demi lieue hors de la ville au devant de Philippe, suivis de tous les autres Prélats à cheval deux à deux en fort bon ordre; portoient, tant les Cardinaux, que les Archevêques, & les Evêques, le Surplis, le Rochet ouvert, & le Chapeau à cordons pendans. Crescentio lui fit compliment de la part du Concile sans descendre de cheval, non plus que Madrucci, que le Prince Philippe embrassa l'autre autant qu'il se pouvoit voit, étant à cheval les uns & les autres. Tous les autres Prélats mirent pied à terre, & baiserent la main du Prince, lui étant à cheval. Philippe offrit par compliment la place d'hon-neur à Cresconsi neur à Crescentio, mais il ne l'accepta pas.

Il se mit données mais il ne l'accepta pas. Il se mit donc au millieu des deux griufnaux, qui l'accompagnerent dans la ville, & jul-ques à la porte de la porte della porte della porte d ques à la porte du Palais du Cardinal Evêque, où il fûr loger où il fût loger. Le lendemain matin le prince fut rendre consideration ce fut rendre visite au Cardinal Crescențio, qui fut le reçevoir à quelques pas hors de la porte de sa Mais porte de sa Maison, accompagné d'un grand nombre de Prélan nombre de Prélats. La vilite ne dura qu'un ne demi-heure ne demi-heure, après quoi Philippe sortit de la ville à chevel la ville à cheval au millieu des deux Cardinaux, qui l'accommand naux, qui l'accompagnerent à trois cens pas de-là, dans une projet de-là, dans une petite lle, où Madrucci avoit fait préparer un fait préparer un magnifique Palais de bois, somptueusement meublé, & un superbe

III. PART. LIV. V. Festin. Philippe, les deux Cardinaux, & le Prince de Piémont, qui étoit à la suite du Prince, mangerent en une même table, & sur des sieges égaux. Les autres Grands, Seigneurs & Prélats mangerent en une autre table de quatre doigts plus basse. Après le tepas les Cardinaux & les Prelats s'étant retirez, il y eut Bal, qui fut donné par la belle sœur, & la niece du Cardinal Madrucci. Le lendemain le Cardinal Crescentio sut rendre visite au Prince, à qui il recommanda les interests du Concile. Le soir même il Partit, accompagné de beaucoup de Prélats & de Noblesse, un mille hors de la ville, & il continua son voyage jusques à Genes sans recevoir d'autre compliment.

Le Pape envoya son neveu à Genes pour François le visiter de sa part, & ensuite il s'embarqua tachent sur l'Escadre de Doria. En ce même temps d'ensever les Philippes

les François declarerent la guerre sur mer, Philippe. car le Prieur de Capoiie, Amiral de France, ayant appris que le Prince Doria étoit prest Partir de Genes avec son Escadre, où il y avoit plusieurs grands Seigneurs, crût faire un coup confiderable que de tenter une capture qu'il croyoit aisée, parce que ses Espions lui avoient rapporté, que la Flotte étoit beaucoup inferieure en vaisseaux à la Françoise. Partit donc de Marseille avec vingt-trois Saleres, resolu d'attaquer vigoureusement Doria, & fût le rencontrer non loin de Toulon; il faisoit le voyage avec seulement dixlept galeres, & mal pourviies, ne croyant pas que l'on pensat à l'attaquer, ni que le Noy voulût rompre la paix: mais quand il

VI

430 LA VIE DE CHARLES V. vit approcher le Prieur, il ne douta pas qu'il n'eût un mauvais dessein, ainsi il se mit au large, & fut inutilement poursuivi des François, qui s'en allerent ensuite à Toulon, gu Doria ayant renforcé sa flotte de plusieurs autres vaisseaux, continua son voyage, & arriva sans empeschement à Barcelonne, où il prit Maximilien, la Princesse son épouse, & leur suite, & les conduisit heureusement

Il donne

Cependant Charles travailla à affermir fes à Genes. la Diete, affaires en Allemagne par deux moyens. premier en confirmant de nouveau l'Interim, & ordonnant qu'il fût observé. L'autre en promettant & assûrant les Etâts, qu'il tiendroit la main à ce que toutes les affaires de la Religion fuc Religion fussent terminées par le Concile; donnant sa parole que tant les Protestans que les Catholiques y auroient une entiere liberté de dire leurs fentimens. En quoi Charles, tout habile qu'il étoit, se laissa tromper, car Albert de Brand étoit, se laissa tromper, de Albert de Brandebourg, & Maurice Duc des Saxe, qui étoient les principaux Chefs des Protestans foient les principaux Chefs des Protestans, feignirent d'être contens des promesses que l'Empereur leur faisoit, afin que s'endormant fur leur bonne foy, il ne pensat pas à lever de pas à lever des troupes, ce qu'il auroit fait s'ils l'eussent s'ils l'eussent trop aigri; ayant resolu entre eux, s'ils ne pouvoient l'obliger à mettre en liberté le Landon liberté le Landgrave, de le surprendre en lui declarant le guerres declarant la guerre, comme nous le dirons ci-après; ainfi ils firent femblant d'être fort Contens. Charles voyant qu'il n'y avoit plus rien à faire ni à craindre, resolut de congedier la Diete; il demeura pourtant encore

III. PART. LIV. V. quelque temps à Ausbourg, où il fut atta-Qué de sa goute ordinaire, & d'autres incommoditez, quoi qu'il estimat que l'air de ce pais-là étoit meilleur que tout autre.

Cependant Solyman, voulant vanger l'afattaquée. lui enlevant la ville d'Affrique, & le peu de cas qu'il avoit fait de ses sollicitations pour en obtenir la restitution, sit dessein de prendre Malte, & de la donner à Dragut en échange de la ville d'Afrique, ne doutant pas que comme il avoit donné certe Ileaux Chevaliers en la place de celle de Rhodes, il ne voulût la conserver à quelque prix que ce fût; d'autant plus que c'est la clef de la Sicile. Pour cét effet il envoya au mois de Juin 1551. Sinam fon Bacha de mer avec soixante dix Galeres bien armées, & 40. Galiotes, lequel ayant Pafféle Canal de Corfou, & côtoyant cette mer, Pariit à la viie de Malte, & s'estant approché, la batit terriblement pendant plusieurs jours. Mais les Chevaliers qui é oient en bon nombre dans la place pour la deffendre, aprés lui avoir coulé à fond quelques vaisseaux, & mis les autres en defordre avec perte de plus de 2. cens Turcs, l'obligerent à abandonner honteusement cette Entreprise.

André Doria & Jeannetin son neveu, re- prague solus de faire tous leurs efforts pour perdre assiegé. Dragut, aprés la prise d'Afrique, le poursuivi-échape. tent l'un d'un côté & l'autre de l'autre. Andre le rencontra enfin dans le detroit du Ca-Ral de Zerbi où il goudronnoit son Escadre, consistant en six Galcres & 14. Galiotes, & Passiegea là: Mais pendant que Dragut s'at-

ten-

432 LA VIE DE CHARLES V. tendoit de se battre contre Doria, en trois heures de temps il fit couper quelques braffées de Terrein, & fit couler par ce moyen l'eau du Canal dans la mer, & s'enfuit precipitamment de nuit, sans que Doria s'en apper cût. Par cette ouverture, il transporta fa Flotte dans la mer, & s'échapa, au grand étonnement & confusion de Doria, qui ne doutoit pas que ce Barbare ne fût force de le rendre à lui, ou de mourir de faim; en quoi il fut bien trompé le lendemain au matin quand il apprit qu'il s'en étoit enfuy. dant qu'il fuyoit il eutle bon-heur de rencontrer la Capitane de Sicile, qui venoit sans craindre aucun risque pour avoir part à un si grand butin mais elle devint elle même la proyedi Barbare Barbare, lequelen fit un present au grand Seigneur, qui lui donna à Commander l'Armée qu'avoit commandée Sinam, avec ordre d'aller faire le degât fur les côtes des Terres de l'Empereur; mais n'ayant pû rien faire de considerable sur celles de Naples & de Sicile il passa en Barbarie, où il assiegea la ville de Tripoli ville de Tripoli, qui appartenoit aux Cheva-liers de Malto. liers de Malte, la prit par capitulation fe septième jour, faute de vivres, & en s'en re-tournant ileuters tournant il eutencore le bon-heur de prendre fept Galeres de Donie

Afrique L'Empereur fut fort chagrin d'apprendre de si fâcheuses nouvelles; & las detenir une si grosse garnison à Afrique, qui lui coûtoit plus à entretenir que trois autres en Europe, il envoya ordre à Doria, de faire non seument demolir les murailles de la ville; mais encore toutes les maisons jusques aux sens

III. PART. LIV. V.

mens, & d'emporter le Canon, & toute autre chose qu'on pourroit prendre. Ce qui trompa beaucoup non seulement les Juiss, mais aussi les Chrétiens Portugais & Espagnols, qui voyant que cette ville étoit tombée au pouvoir de l'Empereur, s'y étoient allez établir croyant y faire bien leurs affaires; mais outre les depenses qu'ils avoient faites ces malheureux furent exposez à un pillage plus cruel, que s'ils eussent été pris par les enne-

mis del'Empereur, les foldats n'ayant point de retenüe.

Déja Charles étoit allé à Inspruck depuis le V. va d mois de Novembre, dans la resolution d'y Inspuck. Paffer quelques mois, à cause du voitinage de Trente, & qu'il étoit à portée, pour donner de la vigueur & du courage au Concile dans ces premiers commencemens, & de plus aussi, pour mettre ordre aux choses necessaires pour guerre de Parme contre Henry II. Roy de France, lequelavoit pris sous sa protection Octave Farnese qui en étoit Seigneur, comme nous le verrons mieux ci-aprés. Je me contenterai de dire ici, que quoi que Charles n'eût point dit aux Ambassadeurs de le fuivre, ceux qui y avoient quelqueinterest, comme ceux de Danemarc, des Electeurs de Saxe, de Brandebourg, & du Landgrave de Hesse ne laisserent pas de le faire, aussi bien que d'autres qui avoient interest à sollicitersa berté, & particuliérement celui de Danemarc qui avoit été envoyé exprès pour representer à l'Empereur, qu'il devoit considerer meurement que de la prison, ou de la liberdu Landgraye dependoit la tranquillité Part. III.

434 LA VIE DE CHARLES V. de l'Allemagne, & que de grands malheurs en pouvoient arriver. Les autres Envoyezen firent de même, & cherchoient toutes les occasions de lui en parler, que Charles V. évitoit de son côté tant qu'il pouvoit, & quand il ne pouvoit les éviter il repondoit à ceux qui lui en parloient qu'il vouloit bien mettre en liberté le Landgrave, maisqu'il n'en étoit pas encore temps. Il fit connoître enfin qu'il Vouloit traiter des conditions de faliberté avec l'Electeur Maurice, & que pour cet effet il lui écriroit de le venir trouver à Inspruck, mais on reconnût bien-tôt après qu'il ne penfoit qu'à gagner du temps, carnon seulement il n'écrivit point à Maurice, mais celui-cy ayant cherché une occasion de lui écrire, il ne lui parla ni prez ni loin de ce voyage.

Ottavio

Je laisserai pour un moment les Affaires d'Allemagne pour un moment les qui larefilm ont beaucoup de liaison avec elles. Après qu'Ottavio Farnese eut été rétabli dans il Plaisance qu'Ottavio Farnese eut été rétabli dans il 1851. Duché de Parme pas le Pape Jules III. il commença à folliciter l'Empereur fon beaupere, de lui restituer Plaisance; pour cet esfet il alla en persone fet il alla en personne à Ausbourg, avec des lettres pleines d'il lettres pleines d'humbles prieres de la Du-chesse Margueria de la de chesse Marguerite son épouse, & fille de Charles V Charles V. L'Empereur lui fit un bon accueil, & plus d'hoppon & plus d'honneur qu'il n'auroit ofé esperer, mais quand il fallut venir à la restitution de Plaisance, il pour le propose de la restitution de la r Plaisance, il ne vit aucun jour à y réussiré de & il eut occasion de reconnoître la verité de ce que dissient la de la verité de ce que disoient les Ambassadeurs qui sollicitoient la Hberté du Landgraye, que le Duc Ot-

III. PART. LIV. V. cave ne seroit pas plus heureux à réussir dans l'affaire de Plaisance, qu'eux dans celle du Landgrave. Enfin après l'avoir amusé pendant un mois par de vaines promesses, & des paroles ambigues, il le renvoya avec cette reponse en Italien, vous n'avez qu'à vous en retourner à Parme, où vous recevrez dans peu de mes lettres qui vous satisfairont, & ma fille

Quand il fut de retour à Parme, il apprit Il areque Don Ferrante Gonzague Gouverneur de cours au Milan, faisoit travailler avec grande diligence & un plus grand nombre de gens qu'à l'ordinaire aux fortifications de Plaisance, d'où il conclud que l'Empereur n'avoit aucun dessein de lui rendre cette place; même par les avis qu'il reçût qu'on y levoit des Troupes, il eut sujet de croire qu'on tramoit quelque chose contre lui, pour lui enlever Parme, loin de lui restituer Plaisance. Et comme il voyoit bien que seul il n'étoit pas en estat de le deffendre, il alla à Rome, prier instamment le Pape d'entreprendre sa desfense, contre l'Empereur & ses Ministres, qui selon toutes les apparences cherchoient l'occasion de lui enlever Parme, le priant de vouloir Considerer que s'il perdoit cette ville, l'Eglise perdroit son droit de fief, comme elle avoit perdu celui de Plaisance. Le Pape n'ignoroit pas cette raison, & il savoit bien qu'il y alloit encore de son honneur de le maintenir dans la possession de ce Duché dont il lui avoit donné l'Investiture, & declaré qu'elle étoit fief de l'Eglise. Mais il consideroit aussi qu'il étoit accablé de dettes tant à cause des

T 2

436 LA VIE DE CHARLES V. grandes dépenses qu'il avoit été obligé de faire, que des grandes liberalitez qu'il n'avoit pû éviter dans ce commencement de son Pontificat; de sorte que ne se trouvant pas en estat d'entreprendre la guerre contre l'Empereur, il ne fit que hausser les épaules en presence d'Ottavio, comme ont accoûtumé de faire les Italiens, pour marquer qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils Voudroient, & lui dire pour toute réponse, qu'il fit du mieux qu'il lui seroit possible : pour lui il ne pouvoit faire autre chose que ce qu'il avoit fait, qui étoit beaucoup, comme il le pouvoit bien connoître, & qu'il se souviendroit de faire davantage pour lui, quand le temps & les conjonctures servient plus favorables.

de Franconclus & le Cardinal Farnese son frere de Fran- conclurrent, enfin que ne pouvant obtenir autre chose du Pape, il le falloit prier du moins d'agréer, que lui Duc eût recours à d'autres Princes : étans donc allez ensembleà l'audience de Sa Sainteté, & lui en ayant fait la demande, il répondit au Duc, pouvoit faire ce qu'il jugeroit de plus avantageux à ses affaires. Sur cette parole du Papele Duc, de l'avis du Cardinal son frere, envoya incontinent un homme en France vers Horace Duc de Castro, son frere naturel, qui avoit beaucoup de credit auprès d'Henry II. qui devoit se marier avec une sienne fille naturelle, & que ce Prince qui lui en avoit donné fa parole aimoit si fort qu'il n'avoit rien à lui refuser. Dès qu'il eut vû les lettres d'Ottavio & reçu les instructions de son Ministre il futtrouver le Roy, qu'il trouya en disposition de fairece qu'il fouhaitoit, tant par l'inclination qu'il avoit à faire plaisir à ce Prince, que parcequ'il trouvoit l'occasion de faire la guerre à Charles V. Il fut donc convenu que le Duc Ottavio se mettroit sous la protection du Roy de France, aprés quoi on lui envoyeroit incessamment une garnison de François pour

deffendre Parme. Il ne fut pas possible de negotier cette af-L'Empe? faire avec tant de secret, qu'elle ne vînt ce reusen même jour à la connoissance des Espions de pape. Charles V. à Paris, qui ne manquerent pas de l'en avertir. Dés qu'il en eut reçû avis il écrivit au Pape, qu'il se sentoit obligé de lui faire Savoir que le Duc Ottavio étoit sur le point de Livrer sa ville de Parme aux François, & que si cela arrivoit, on verroit un grand feu s'allumer en Italie. Que sa Sainteté y devoit donner ordre de bonne heure, ou lui laisser le soin d'y porter du remede à quoi il ne manqueroit pas. Le Pape, soit qu'il ne se souvint pas de la parole qu'il avoit donnée au Duc, ou qu'il crût que la permiflion qu'il lui avoit donnée n'empêchoit pas qu'il ne fût obligé de ne rien conclurre sans le lui avoir auparavant communiqué, ou qu'il n'cût donné cette permission qu'en termes Vagues & équivoques, fit réponse à l'Empereur, qu'il ne pouvoit croire que le Duc en vint à une si grande extrémité à son insqu: & comme ce Pape étoit naturellement sujet à oublier, même les affaires les plus importantes, ilne pensa plus à celle-cy; jusques à ce qu'il fût averti que le Roy de France & le Duc Otta-Vio avoient eu l'adresse de taire entrer dans Parme une Garnison de deux mille François,

T 3

qui

qui devoient être entretenus & commandez par le Roy de France. Jules en fut sensiblement affligé, non seulement à cause que le Duc ne lui avoit point communiqué cette affaire, mais aussi à cause qu'il craignoit le ressentiment de l'Empereur, parce que l'ayant assuré qu'il ne pouvoit croire que le Duc entreprît cela à son insçû, il auroit lieu de soup conner qu'il étoit d'intelligence avec lui pour le tromper, ce qui avoit dautant plus d'apparence, que d'ordinaire dans les Cours on donne beaucoup aux soupçons dans des affaires & des occasions semblables.

Le Pape contre Ottavio.

Le Pape naturellement negligent & timide, craignant de tomber en peu de temps dans une disgrace pareille à celle où tomba Clement VII. pour avoir voulu s'en prendre à l'Empereur, & lui manquer de parole, fit en même temps deux choses pour sa justification. Premiérement il écrivit des lettres fulminantes pleines de menaces de guerre & d'excommunication au Roy de France & au Duc Ottavio pour avoir mis une telle Garnison dans une ville de l'Estat Ecclesiastique sans lui en avoir donné aucun avis, & fon dépit alla fi loin qu'il ordonna à son Legat à Paris, si quitter incessamment la Cour de France, le Roy reffusoit de rappeller la Garnison. De plus il fit partir en toute diligence Dans dino, Prelat qui a été depuis Cardinal, pour aller en Allemagne témoigner à l'Empereur Combien il desaprouvoit l'action du Duc Ortavio qui avoit appellé les François en Italie Sans lui en avoir rien communiqué, & prier A Majesté Imperiale, de vouloir joindre ses forces forces à celles de l'Eglise pour châtier l'insolence du Duc, & chasser les François d'Italie

Dandino scut si bien tourner cette affaire, Réponts que l'Empereur fut persuadé que le Pape étoit envoyée innocent. Ainsi il accepta son offre de faire au Pape. la guerre ensemble contre le Duc, pour remettre Parme au pouvoir de l'Eglise, & la tirer des mains des François ses ennemis, qu'il ne vouloit en aucune maniere avoir pour Voisins, parce qu'étant d'un naturel bouillant & inquiet, ils ne pouvoient que troubler le repos du Milanez. Le Pape ayant donné un ample pouvoir à Dandino de faire un Traité avec l'Empereur sur cette affaire, il fut conclu entre eux. En consequence de ce Traité, Charles V. donna ordre à Gonzague Gouverneur de Milan de faire les preparatifs ne-Cessaires pour cette guerre : & le Pape pour faire les siens n'attendoit plus que la Réponse du Roy & du Duc, qui fut telle. Qu'il avoit accorde au Duc ce qu'illui avoit demandé, croyant Qu'il feroit plaisir à sa Sainteté & que ce seroit un bien pour l'Eglise, puis que déja par le secours qu'il donnoit au Duc on rompoit les desseins de Empereur qui vouloit s'emparer de Parme. Que pour lui il n'avoit fait d'autre Iraité avec le Duc que de lui donner une Garnison, qu'il entretiendroit à ses dépens, afin qu'il pût deffendre sa Ville, & la garder pour lui même, & qu'ainst il avoit sujet d'être fort surpris de se voir si mal recompensé, & menacé par sa Sainteté; dans le temps qu'il s'attendoit avec impatience d'en recevoir des remercimens. Le Roy ajoûtoit encore à cela dans sa lettre, que le Duc Ot-T 4

440 LA VIE DE CHARLES V. Otravio l'avoit affûré, qu'il avoit obtenu du Pape la permission d'en user de la forte.

Le Duc de son côté fit la réponse suivante. du Duc. Que non seulement il n'avoit eu aucune penses d'offenser sa Sainteté dans la demarche qu'il avoit faite, mais qu'au contraire, il avoit cru faire une chose qui lui seroit agréable, puis qu'il n'avoit d'autre dessein, en recourant au Roy de Franse, que de conserver sa ville contre les desseins manifestes, & les pieges que lui tendoient ouvertement les Ministres de l'Empereur. que sa Sainteté devoit se souvenir, que lui ayant demandé du secours, dans un si pressant danset elle lui avoit répondu qu'elle ne lui en pouvoit done ner, & qu'ensuite lui ayant demandési elle ne trouveroit pas bon qu'il eût recours à quelque autre Prince tre Prince, elle lui avoit répondu qu'il pouvoit faire tout ce qu'il jugeroit à propos pour ses affaires, & qu'en consequence de cette permission; ins'étoit mis sous la protection de la France: qu'air si sa Sainteté ne devoit pas en être fâchée, la qu'il est permis à tout soldat qui ne reçoit pas Paye de son Prince naturel, & qui a en la permission de chercher un autre Maître, de se mettre à la solde de quiconque il lui plaira.

Le Pape La réponse du Duc étoit encore confirmée leve des par les remontrances que firent au Pape sur ce Troupes, Guiet les Andre Troupes, sujet les Ambassadeurs, le Cardinal Farnese & les Cardinaux François, mais le Pape persista toûjours à nier d'avoir jamais donné une telle permission: Mais que faire contre un Pape qui nie?L'obliger au ferment, & en quelle manierer l'appeller en jugement & où? Mais ce qui roidissoit le Pape, & l'empêchoit d'avoir

III. PART. LIV. V. egard à quoi que ce soit qu'on lui representat. C'étoit la parole qu'il avoit donnée & le Traité qu'il avoit fait contre le Duc; engagement dont il ne se pouvoit tirer, sans donner lieu à l'Empereur de croire qu'il eût donné les mains à la conduite du Duc. Il donna donc des ordres pour lever six mille hommes de pied. & trois cens chevaux, & deles faire marcher à Bologne où se devoit faire la jonction des Troupes de l'Empereur avec celles du Pape. Pendant que ces Troupes étoient en marche, le Pape afin de se pouvoir mieux disculper dans toute la Chrêtienté, & montrer qu'il avoit fait tout son possible pour éviter la guerre, envoya en Poste en France Ascanio della Cornia fon neveu, jeune homme de grand courage, & le sit passer à Parme, pour exhorter le Ducà remettre la ville entre ses mains, & recevoir en eschange le Duché de Camerino, qui lui seroit plus assuré, avec une pension de quinze mille écus tous les ans que le Pape promettoit de lui payer pour ce que ce Duché pouvoit moins valoir que celui de Parme, lui disant qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de contenter l'Empereur.

Le Ducrépondit à la proposition d'Ascanio, Réportie que les François étant déja dans Parme il ne pour ga-pouvoit pas les en chasser, parce que se seroit temps. faire une trahison au Roy de France. Mais que cependant pour l'amour du Pape il étoit Prest de faire tout ce que le Roy trouveroit bon. Ascanio alla à Paris avec cette réponse, mais quand il en parla à Henry II. il lui ré-Pondit, qu'il feroit tout ce que voudroit le Duc. Ils étoient convenu entemble de faire

LA VIE DE CHARLES V. une semblable réponse, ce qui vouloit dire en bon François qu'ils ne vouloient rien faire de ce qu'on leur demandoit. Ascanio de retour ayant rapporté ces réponses, on nedouta plus que ce ne fût un artifice. Cependant le Roy ayant appris les préparatifs qui se faisoient Boulogne, pour empêcher qu'on ne commen gât la guerre, écrivit au Pape, qu'il avoit en voyé prier le Duc de vouloir faire un voyage à Paris, pour conferer avec lui sur ce qu'il faudroit faire pour satisfaire aux demandes de sa Sainteté; cependant il feignit d'être attaqué de grandes incommoditez. & publiaque ce qui lui faisoit le plus de peine étoit de ne Pouvoir faire le voyage de Paris, pour confe Ter avecle Roy de France sur ce qu'il faudroit faire pour contenter le Pape; mais ce n'étoit

Biege de

Le Pape cependant fit General de ses Trouencore qu'un artifice. pes pour le Siege de Parme Jean Baptifie di Monte son neveu: & pour son Lieutenant Alexandre Visali: Alexandre Vitelli, mais qui devoient êrre commandez l'un & l'autre par Don Ferrante Gonzague qui avoit été fait Generalissime de l'Eglise, afin de l'Eglise, afin de l'Eglise, afin de l'Eglise l'Eglise, afin de faire voir, que Parme étant fief de l'Eglise, la D. fief de l'Eglise, le Pape seul & non pass' Empereur avoir in le l'Appe seul & non pass' II. pereur avoit interest à cette guerre. Henry II. ayant sçû cette prise d'Armes sit faire de grandes plaintes au December 1981 des plaintes au Pape, de ce que pendant qu'il travailloit à dispos travailloit à disposer les affaires à une paix, on attaquoit le Duc à force ouverte. Il ne laissoit pas pourtant d'avoir follicité plusieurs tils-hommes & hommes & homes & hommes & homes & tils-hommes & bons Capitaines de s'aller jetter dans Parme, de forte que la Garnifon estant forte, le Roy & le Duccroyojent qu'il

III. PART. LIV. V. n'y avoit rien à craindre pour la Place. Gon-Zague entreprit le fiege avec les Troupes Imperiales, renforcées de celles du Pape, de deux mille hommes de picd Espagnols, & des vieilles Troupes qui étoient en Piémont. S'étant approché de Parme il commença par se rendre Maître de Borsello, lieu qui appartenoit au Cardinal d'Este, mais qu'il jugea lui être necessaire dans cette guerre, à cause qu'il est scitué sur le bord du Po à sept milles de Parme, du côté de Caftel maggiore, Terre de Cremone, par où tous les vivres devoient Venir dans le Camp Imperial. A cetteguerre se trouva avecle Gouverneur Gonzague, Donz Alvaro di Sande Mestre de Camp Espagnol Par le genie, & la valeur duquel on fit plusieurs choses considerables. Des que l'Armée fut devant Parme, on commença par faire le degât, ruïner & brûler les bleds & les Vignes, (il faut remarquer que c'étoit au mois de Mai. ') On prit ensuite plusieurs lieux du Parmelan, & entre autres Colorno, Terrede Jean François Sanseverino, à qui le Ducl'a-Voit ôtée, l'ayant mis en prison sous pretexte qu'il étoit partisan de l'Empereur.

Le Pape non content d'attaquer le Duc par Conte les Armes temporelles, se voulut encoreser-nüarions Vir des Spirituelles, declarant qu'il avoit en-guerre, couru une severe excommunication. Henry 1551. II. envoya Charles de Cossé Seigneur de Briffac au secours du Ducavec une bonne Armée: mais les Imperiaux & les Troupes du Pape attaquerent avec tant de furie en même temps Parme & la Mirandole, & mirent tellement le pais à feu & à sang, que Brissac ne put tenter T 6

444 LA VIE DE CHARLES V. tenter autre chose qu'une diversion : ainsi il alla attaq er le Piemont, où pour le vanger il prit plusieurs places, & y sit un grand de gât. Pour plus grande fûreté dans cette guerre le Roy de France fit passer en Italie par la Suisse Pierre Strozzi, avec un bon corps d'Infanterie, & un autre de Cavalerie commandé par Horace Duc de Caitro, à qui il avoit déja donné en mariage Diane sa fille naturelle: ainsi les François étant renforcet donnerent des affaires à Gonzague, qui ne voulant pas laisser perdre le Piémont au Duc de Savoye, si proche parent de l'Empereur, pour conserver Parme, leva le siege pour courrir à la deffense du Piémont.

Remongrances faites au Pape.

Sur ces entrefaites le Pape mal conseillé avoit fait publier une rude excommunication, contre tous ceux qui oseroient proteger, soute tenir, ou donner du secours au Duc Ortavio en quelque maniere que ce fût, ou avec de l'argent, ou par les armes, ou par des confeils. Le Roy de France voyant que cet anatheme tomboit fur lui & fur fes fujets, pour mortifier le Pape, deffendit à tous ses sujets sous de rigoureuses peines, d'envoyer ou de Porter de l'argent de France en Cour de Rome. me, sous quelque prétexte que ce sût. Strozzi & Horace en même temps voyant qu'on avoit tellement ruiné le Duché de fon frere, qu'on ne reconnoissoit plus ce pais, entrerent dans le Boulonnois & autres terres du Pape, ou ils n'épargnerent que les seules vignes, & brûlerent & faccagerent tout le reste. Cependant le Cardinal Farnese & celui de Tournon fûrent trouver le Pape, & sans per-

III. PART. LIV. V. dre le respect qui lui est dû, lui firent le discours fuivant.

Saint Pere, si la presente guerre qu'on a entreprise contre le Dus de Parme, ne produisois pas d'autre effet, que de donner sujet aux Lutheriens d'Allemagne; de rire scandaleusement, de voir le Vicaire de Jesus-Christ, & le Pere commun detruire & ruiner ses enfans & ses su-Jets, la chose ne seroit pas fort co siderable. Mais vôtre Sainteté doit considerer, que les Herétiques pullulent beaucoup aujourd buy en France, où la Doctrine du seelerat & Chef de Sette Calvin, qui de Geneve souffle le venin de son heresie dans la France sa patrie, a pris deja beaucoup de racines; & Dieu sçait s'il ne lui sert pas de beaucoup à réussir dans son dessein, de voir que vôtre Sainteté traite si mal le fils ainé de Eglise? Faites reflexion, Saint Pere, que Clement VII. a obscurci la gloire de la plupart des actions de son Pontificat, pour avoir fait perdre al Eglife le Royaume d'Angleterre , par la com-Plaisance qu'il eut de prendre le parti de l'Empereur contre Henry VIII. Quel chagrin ne seroitce pas à vôtre Sainteté, s'il arrivoit quelque malbeur semblable en France: au fond quelle bonne opinion peuvent avoir de vôtre zéle les Peuples desolez & ruinez du Parmesan & du Boulonnois?

Ce discours ne manqua pas de faire beau-Le Paper coup d'impression sur l'esprit du Pape, naturellement timide, comme nous l'avons dit, de lui faire craindre quelque malheur, de sorte qu'il pria sur tout le Cardinal de Tournon, qui étoit François, de vouloir assûrer le Roy Très-Chrêtien de son amitié sincere,

446 LA VIE DE CHARLES V. & de lui faire favoir qu'il n'avoit jamais ell dessein, ni aucune pensée de rien faire con tre lui, mais seulement contre le Duc. donna de plus à ce Cardinal la commission de negotier la paix, jusques à lui dire ces propres paroles, qu'il ne demandoit autre chose que de sauver l'honneur du Roy & le sien : & pout mieux faciliter la paix, qui se sit bien-tost après, il rappella ses troupes. Le Roy de son côté leva la deffense qu'il avoit faite, de ne point envoyer de l'argent à Rome pour l'expedition des Benefices; c'étoit l'article qu'il regardoit comme le plus confiderable, croyant que si le peuple le prenoitàcœur, ilen pour roit arriver beaucoup de mal, ainsi il voulut y remedier au plûtôt. D'ailleurs le Pape avoit raison d'être las de cette guerre, car outre les dépenses inutiles qu'il avoit faites, sean ruine du Boulonnois, il avoit perdu Jean Baptiste de Monte son neveu, qu'il aimoit avec passion, & Alexandre Vitelli, qui étoit un de ses meilleurs Officiers, ce qui l'affligea beaucoup.

Refolution de Maurice contre Charles

Revenons aux affaires d'Allemagne. Maurice Electeur de Saxe averti par les Ambassa deurs, qui sollicitoient à Inspruck la liberte du Landgrave, que c'étoit solie que de se fair davantage aux promesses de l'Empereur, cût ne servoient qu'à faire perdre du temps, crût qu'il y alloit de son honneur, de ne se laisse pas plus long-temps duper par Charles près quatre ans de sollicitations & de paroles inutiles il étoit temps d'en venir aux effets. Il savoit que pour guerir une playe où les remedés.

III. PART. LIV. V. medes ordinaires sont inutiles, il y falloit employer le fer & le feu Plusieurs admiroient la patience de Maurice, de voir que s'étant declaré si ouvertement le desseur de la liberté de son Beau-pere, il eût tant Parlé & tant agi, sans que cela eût servi qu'à le faire resserrer davantage dans sa prison, & qu'il ne laissoit pas de souffrir en patience tant d'affronts & de refus qu'on lui avoit faits. Mais enfin ayant perdu patience, d fe resolût à en venir à un moyen aussi extrème que celui d'une guerre, qui fût capable de forcer l'Empereur à mettre en liberté le Landgrave. Mais avant que d'executer fa refolution, en Prince sage il pesa toutes les confequences de cette affaire; si jamais Prince fut irrefolu & en une grande per-Plexité, ce fut lui dans cette conjoncture:

D'un côté il consideroit les grandes obli-Raisons gations qu'il faisoit profession d'avoir à l'Em-Pereur, & qui lui tenoient fortaucceur; car un auffi grand bien-fait que celui de lui avoir donné un Electorat, & un Estat tel que celui de Saxe, meritoit pour le moins une reconnoissance éternelle. Il ne doutoit pas que tout le monde, jusqu'aux Nations les plus barbares, ne le traitassent d'ingrat & de perfide s'il prenoit les armes contre un si grand Bien-faiteur, surtout en un temps où le souvenir des obligations qu'il lui avoit étoit fi recent. Il confideroit d'ailleurs que la fortune des armes étant inconstante, il pouvoit tomber dans une diffrace semblable à celle de Jean Frederic, & que n'étant pas aussi puissant

448 LA VIE DE CHARLES V. pire il se verroit abandonné de ceux-là même qui se liguoient avec lui pour cette entre prife. Il voyoit encore qu'il feroit accufe d'imprudence, si l'évenement ne lui étoit pas favorable, & que si cela arrivoit chacun jetteroit la pierre contre lui, pour avoir si mal fû conserver ses avantages, & s'être laisse éclaper des mains sa bonne fortune au lieu de s'y maintenir. C'en étoit déja trop pour ne le pas mettre en grande perplexité, état de ne savoir à quoi se resoudre; aussi étoitil difficile qu'il trouvât quelque moyen de mettre son esprit en repos là-dessus, ni de se laver de la tache d'ingratitude.

Raisons contraires.

Mais ceux qui ont accoûtumé de lire les Hist ires trouveront assez dequoi l'excuser, car ce n'est pas une chose si surprenante que de voir les gens tourner le dos à de semblables confiderations, & prendre les armes contre leurs bien-faiteurs. On sçait que les femmes font capables par quelques careffes, de faire tomber les hommes les plus sages dans les plus grandes fautes; & si une fille en danta a été controlle. fant a été capable de porter un Roy à faire la plus grande inica. plus grande injustice du monde, quelle force n'aura pas sur l'esprit de son époux l'amour legitime d'une se legitime d'une épouse? Aussi celle de Maurice qu'il aime rice qu'il aimoit avec passion, qui étoit tour jours à fon côté, qu'il voyoit incessant ment pleurer la prison si longue de son pere, & qui ne trouvoit aucun autre moyen de solle lager sa douleur lager sa douleur, que de solliciter sans ceste fon époux à travailler à sa liberté, le forçoit de tenter l'impossible de tenter l'impossible pour la consoier, se l'exper

III. PART. LIV. V. l'experience fair voir que les larmes des femmes peuvent tout fur ceux qui les aiment. Cest de quoi nous fournissent beaucoup d'exemples, non seulement les Histoires anciennes, mais aussi les modernes, pour ne

Pas parler des Romans.

Plusieurs Historiens estiment que ce sut Raisons Par des motifs d'honneur, que Maurice en-prises de treprit cette affaire. Il croyoit que son hon-neur. neur y étoit engagé, puis qu'après avoir pris tant de peine & fait agir tant de ressorts pour obliger le Landgrave son beau-pere, s'il faut ainsi dire malgré lui, à s'accommoder avec l'Empereur, par un Traité fort desavanta-genre par un Traité sun grand servigeux, croyant rendre en cela un grand service à l'Empereur, il voyoit pour toute recom-Pense de ce service, son beau-pere arraché de ses mains pour être conduit en prison, (car du moins devoit-on avoir cét égard pour lui de chercher quelque autre prétexte, & quelque autre occasion de l'arrester ailleurs que fous les yeux & en la compagnie de fon gendre, qui venoit de le mener devant l'Empereur pour lui demander pardon:) & puis pourquoi fut-il arrêté ? fous prétexte d'une parole mal expliquée ou mal entendue. Ainsi Maurice étoit obligé par honneur & pour interest de la societé civile, en cela trompée de travailler à mettre en liberté son beau pere, & de tout risquer pour cela, au prix même de fon fang.

J'avoue que ce sont-là de fortes considera-Le contions, quand on y pense serieusement; ce-prouvé. pendant les Historiens les plus habiles en politique, ne croyent pas, que ce foient les plus

fortes

LA VIE DE CHARLES V. fortes raisons qui ont porté Maurice à declarer la guerre à l'Empereur. On ne met pas en question s'il aimoit sa femme, on veut bien supposer cét amour plus grand qu'il n'etoit: mais une affection encore plus tendre & plus nouvelle ne fut pourtant pas affez puissante en 1547, en la personne d'Agnez épouse du même Maurice, pour l'empêcher de prendre les armes pour l'Empereur contre le Landgrave beau-pere de Maurice & pere de son épouse Agnez, ni contre Jean Frederic son contre Jean Frederic son cousin propre, & de la même famille. famille. Et comment peut-on regarder comme une bonne une me une bonne politique, de plonger dans une mer irritée un beau-pere & un proche parent, pour avoir la gloire de les en retirer, avec peril d'être son mandis d'être soy-même submergé? Le principal mois de cette entrepris de cette entreprise ne fut pas aussi l'engage ment de Maurice. ment de Maurice d'avoir donné sa parole, car l'Electeur de la parole, car l'Electeur de Brandebourg & l'Empereur avoient la resultation de la resultation avoient la reputation de l'avoir violée plus que lui contra de l'avoir violée plus que lui, outre que le Landgrave n'étoit pas fi mal-traité de fi mal-traité dans sa prison, quoi qu'il sur resserre. refferré, & qu'ayant eu patience pendant quatre ans quatre ans, on pouvoit bien en avoir encore pour deux autres. Il paroît donc que le defini de mettre con la paroît donc que le n'ée toit pas une reif toit pas une raison suffisante à Maurice pour prendre les prendre les armes contre un si grand gutte faiteur, & qu'il en faut chercher une autre que voici.

que voici.

Maurice étoit très-bien informé, que sa conduite dans cette guerre d'Allemagne parloit generalement condannée, & qu'on seule fort desayantageusement de lui, non ment

III. PART. LIV. V. ment dans les Cours, mais jusques dans les Cabarets: que les peuples de l'une & de l'autre communion, & fur tout les Lutheriens, avoient conçû fort mauvaise opinion de lui, que l'on disoit en tous lieux, Que pour satisfaire à son ambition particuliere, il avoit risqué le bien public. Que pour venir à bout de ses desseins il avoit miserablement sacrisse son cousin Jean Frederic & le Landgrave son beaupere, qui avoit tant travaille à l'établissement d'une salutaire reformation de l'Eglise. Que pour de se la realizaire reformation de l'Eglise. de semblables motifs d'ambition il negligeoit les noyens necessaires pour obtenir la liberté de l'un & de l'autre, & que par sa conduite il étoit la canc. cause principale de tous les maux que Charles V. saisoit de jour en jour aux Protestans.

On disoit encore pis; car la plûpart des Suites

Lutheriens & Calvinistes soupconnoit que Maurice étoit d'intelligence avec l'Empereur, pour exstirper la Religion Protestante; & ces bruits, qui venoient tous les jours à les oruits, qui venoient tous profondes dans cilles, faisoient des playes profondes dans fon cœur; parce qu'au fond on lui faisoit tort, n'y ayant personne qui fût plus zéque lui pour la Religion Protestante, & que loin d'avoir voulu rien faire à fon préjudice, il auroit donné son sang pour son service. Il étoit donc obligé d'effacer ces taches ces calomnies generales par quelque moyen, & il n'y en avoit point d'autre pour ôter au Public ces mauvaises impressions contre lui, que de prendre quelque resolution vigoureule & violente, ce qui ne se pouvoit faire sans risquer le tout pour le tout. Il ne falloit pas. noins que de tirer l'épée contre l'Empereur,

452 LAVIE DE CHARLES. V. que les Protestans regardoient comme le grand Tyran de leurs consciences, & de leur liberté. La resolution étoit perilleuse, je l'a voue, mais lors qu'il n'y a pas d'autre remede pour guerir une playe, il y faut employer

Préparaguerre. 1552.

le fer & le feu. Cette resolution prise, Maurice appliqua Maurice tous fes soins à trouver des moyens propres, feurs, & necessaires pour l'execution de son dessein, & pour ne pas tomber dans les fautes. tes, qu'avoient faites son beau-pere & sonne cousin. Aussi est-il certain que, quelque bonne opinion que l'on eût de la prudence & bonne conduite ne conduite de ce Prince, aussi bien que st fon experience dans les armes, il en plus paroître de plus paroître dans cette occasion qu'en aucune autre de sa vie; car il conçût, delibera, & execute con & executa cette entreprise pendant que l'Empereur étoit desarmé, & qu'en moins de trois mois, c'est à dire, au commencement de Mars de certe Mars de cette année 1552, il se trouvaenétat de faire la guerra de faire la guerre au Monarque d'un si grand Empire, & Macon Empire, & Maître de tant de Royaumes, avant presente de la tant de Royaumes. avant presque qu'il se fût apperçû du desseit. Par l'entremis a le fût apperçû du Albert Par l'entremise & les bons offices d'Albert Marquis de Proposition de la proposition de Proposit Marquis de Brandebourg, il fit ligue avec Henry II Pour la Bourg Henry II. Roy de France, au nom de rous les Lutheriero les Lutheriens d'Allemagne, ayant eu pro-curation pour le Curation pour l curation pour la faire lui & Albert, de tous. les Princes & V:11 les Princes & Villes Protestantes. Henry s'étoit obligé d'annuelle protestantes. s'étoit obligé d'envoyer contre l'Empereur en Allemanne en Allemagne, & aux Pais-Bas, une armée de trente cina mill de trente cinq mille hommes. Il retint à fon fervice des trouves hommes. fervice des troupes Allemandes que Charles V. avoit licentifes V. avoit licentiées, sans qu'il s'en aperçut

III. PART. LIV. V. Il prit aussi celles qui avoient été employées au fiege de Magdebourg, & avec toute la diligence possible, il leva un corps d'Armée de tous ceux de ses Etâts qui étoient capables

de porter les armes. Les Princes Protestans, qui se liguerent Princes avec lui, & dont il fut declaré Chef, furent, fes con-

Joachim Electeur de Brandebourg, avec les Marquis Jean & Albert, l'un oncle & l'autre frere de Joachim. Frederic Comte Palatin du Rhin, les Ducs de Wirtemberg & de deux Ponts. Henry & Jean Ducs de Mcklebourg. Ernest Marquis de Bade, & plusieurs Comtes, Barons, & Villes. Et comme il s'agissoit d'une affaire de la derniere importance pour la Religion, chacun fit ses plus grands efforts dans cette occasion, sans qu'il fut necessaire de fixer le nombre des troupes ou d'argent que chacun devoit fournir. Ainsi Maurice avant le 15. de Mars se vit à la tête d'une Armée de trente mille hommes, qui étoient plus que suffisans pour faire la guerre un Empereur desarmé. Mais avant que de tien entreprendre, Maurice de l'avis des autres Princes ses Alliez, quoi qu'il y en eût pluficurs qui ne furent pas de ce fentiment, publia le Manifeste suivant contre l'Empereur.

Qu'il étoit connu de tout le monde, ou que du Minisefmoins les apparences en étoient trop claires pour re Charêtre ignorées que de ceux qui ne vouloient pas les les V. voir, que les desseins, les intentions, & les demarches de l'Empereur Charles V. ne tendoient qu'à faire de la liberté Germanique un Gouvervement despotique pour lui-même, & une Mo-

narchie

454, LA VIE DE CHARLES V. narchie absolue pour sa Maison, au préjudice des privileges des Princes de l'Empire & des Villes libres Que l' libres. Que la longue prison du Landgrave, qu'il s'obstinuit s'obstinoit à ne vouloir pas mettre en liberte, quoi qu'il sçût qu'il le retenoit contre sa parole, faisoit voir clairement, qu'il vouloit se rendre indépendant, à quoi les Confederez, qui avoient sené ce Marie a signé ce Manifeste, étoient resolus de s'opposet. Qu'ils inquite Qu'ils invitoient & prioient tous ceun qui y avoient le même interest qu'eux, d'imiter leurs zéle, de se joindre à eux, & de reveiller leurs ressentiment. ressentimens assoupis par une vieille letargie, afin de chasser au la servici par une vieille letargie, de de chasser au plutôt l'ennemi de leurs portes, d'avant qu'il avant qu'il se rendit maître de leurs maisons, puis que le rendit maître de leurs maisons, puis que le mal étoit devenu si grand, que pout le guerir il, s. "

Maurice prend Ausbourg,

le guerir il y falloit employer le fer & le feu.
On étoit convenu par le Traité fait avec la France, qu'en même temps que Maurice prendroit les armes contre l'Empereur en Allemagne la B Allemagne, les François entreroient dans la Lorraine Lorraine, qui appartenoit à Charles qualité d'Empore qualité d'Empereur, & que l'on y feroit tous les progrez, dons les progrez, dont nous parlerons après que nous aurons nous parlerons après que nous aurons vû ceux de Maurice. donc, accompagné du Marquis Albert fis Brandebourg Brandebourg, & du Prince Guillaume aîné du Landgrans aîné du Landgrave, avec un bon corps d'Armée, justement mée, justement le premier jour d'Avril, qui lui avoit touissesses premier jour d'Avril, qui lui avoit toûjours été heureux, & s'achemina vers Aushours na vers Ausbourg, se rendant maître de tous les lieux qu'il ren les lieux qu'il rencontra sur son passage. Garnison & les D Garnison & les Bourgeois se préparerent à une vigoureuse doct une vigoureuse desfense, se constans sur ce qu'ils esperoient qu'ils esperoient d'être promptement secourus de l'Emperatur rus de l'Empereur, car du reste ils n'avoient

III. PART. LIV. V. ni vivres, ni munitions que pour quinze jours. Avant que de former le siège on les somma de se rendre, & on leur offrit des conditions fort avantageuses, qu'ils ne voulurent Pas accepter. Ainsi on mit le siege devant la Place, qui fut terriblement battue pendant quatre jours (Monf. de Heis en met davantage) au cinquiéme elle capitula, & comme ils étoient tous d'une même Nation, on leur

ht des conditions fort honorables. Cét heureux commencement donna beau- Onmar-Coup de courage aux Chefs, & Officiers che con-Protestans, qui dirent tous hautement, qu'il pereur.

falloit sans perdre du temps courir vers Inspruk, où l'Empereur depourvû tomberoit infailliblement entre leurs mains. Maurice, soit qu'il ne voulût pas pousser à toute extremité son Bienfaiteur, ou qu'il voulût railler. dit qu'il n'avoit pas d'assez grande cage pour y mettre un tel oiseau. On dit qu'Albert de Brandebourg lui repliqua ceci, ne perdons Pas de temps, allons seulement à la chasse de cét oiseau, quand nous l'aurons pris, nous ne man-Querons pas de cage pour le mettre. Maurice sa-Voit bien qu'on pouvoit & qu'on devoit même le faire, mais il ne laissoit pas d'avoir de la peine à s'y resoudre: cependant quand il Vit qu'en s'opposant à ce dessein, il pourroit donner quelque soupçon de mauvaise intention dans cette guerre, il donna courageusement dans cette resolution. Il marcha doncà grands pas vers les Alpes, pour se rendre maître de l'Ecluse, couper le passage aux ennemis, & empêcher les Italiens, & les Es-Pagnols qui étoient en Italie de venir au secours

456 LA VIE DE CHARLES V. cours de l'Empereur. Charles V. ayant eu nouvelle de la marche de cette Armée, en voya incessamment le peu de Soldats qui lui restoient garder ce passage, mais les Troupes de Mauricel'attaquerent avec tant de furie, qu'ils tuërent la pluspart des gens de l'Empereur, & s'en rendirent Maîtres.

Lespères

Comme ce lieu n'est pas éloigné de la ville ciles'en de Trente, & qu'il en est le rempart au premier avis que l'on eut que les Lutherienssen étoient rendus maîtres, tous les Prelats du Concile funciones Concile furent saiss d'une des plus terribles consternations, dont on ait jamais vû d'exemple en pareille occasions. Les deux Cardinaux Legats congedierent d'abord le Concile, afin que chacun se sauvât où il pourroit, il est vray qu'ils declarerent qu'ils se rassemble roient deux ans aprés en cas que la guerre fût finie & la paix faite. Quoi que la ville fût bien fortifiée, & qu'il y eût une bonne garnison dedans, cependant le seul bruit que l'Armée Luit mée Lutherienne étoit à l'Ecluse, jetta tant de terreus de terreur dans l'esprit des Prelats, qu'il n'y en cût pas un seul qui ne prît la fuite; plusieurs même n'ayant pas le temps de faire seller leurs mules s'enfuirent à pied. Cardinal Crescentio tenant le Crucifix entre fes bras le baisoit à tout moment, en disant, Domine in nomine tuo Salvum fac me, Seigneur Sauvez moi pour l'amour de vôtre nom. Les que tres levant les mains au ciel s'écrioient, mine salva nos, perimus, Seigneur sauvez nous, nous perissons. Le Cardinal de Trente, seul eut le courage & la generofité d'aller trouverl'Empereur à Inspruck pour lui rendre tout III. PART. LIV. V. 457 le fervice, & lui donner le fecours possible en une telle conjoncture, en quoi il fit paroître beaucoup de zéle pour lui; mais je ne dois

Pas oublier ici ce qui arriva auparavant.

Dés que Charles V. eut appris que Mau- Surprise

rice marchoit vers Ausbourg, il envoya un qu'on Gentil-homme à Ferdinand son frere Roy des à l'Em-Romains, pour le prier de venir incessam-pereur. ment le trouver à Inspruck, afin de conferer ensemble pour negotier un accommodement avec Maurice. Ferdinand aprés en avoir consulté avec les confederez, temoigna qu'il étoit prest à faire tout ce qui dependroit de pour faire cette paix: non que ce fût son intention, mais seulement pour rassurer l'esprit de l'Empereur par cette negotiation & le retenir plus long-temps à Inspruck, afin de le mieux prendre au depourvû. Ferdinand & Maurice s'aboûcherent donc à Lintz, où ils convinrent ensemble, que le 26. Mai sui-Vant on feroit une Assemblée à Passau des De-Putez de l'Empereur & de ceux des Alliez, dans laquelle ils assisteroient en personne tous deux, & que ce même jour commenceroit une Treve de quinze jours. Maurice crut avoir assez fait, que d'avoir pû endormir & Surprendre Charles V.

Ferdinand s'en retourna cependant aprés Charles cette negotiation, mais il fut bien surpris v. s'en; d'aprendre le lendemain au soir, que Maurice marchoit à grands pas avec son Armée vers Inspruc, sur tout quand il aprit qu'il s'étoit emparé de l'Espareur le fut en-

emparé de l'Ecluse. L'Empereur le fut encore plus que lui, & n'ayant dans la ville qu'une petite garnison, composée d'environ

Part. III. V. cent

LA VIE DE CHARLES V. cent gardes, & n'étant pas en estât de se deffendre, il crût qu'il falloit mettre sa person ne en scureté par la fuite, n'y ayant pas d'autre moyen de fe sauver. Il s'enfuit donc à minuit avectant de precipitation qu'il mit son Baudrier sans épée: & la goute l'empêchant d'aller à cheval, il se mit en Littiere. prit le chemin de Trente, & se fit porterala clarté de quelques flambeaux, dans la petite place de Villach, dans la Carinthie, pais de l'ancien Paris l'ancien Patrimoine de la Maison d'Aûtriche fur le Drave, accompagné de Ferdinand foifrere, & du Cardinal de Trente qui ne faifoit que d'arriver en ce moment-là, gues dit ques autres de ses meilleurs amis. Ulloa dit que Charles V. s'enfuit à pied » parce que la Litiere n'allois Litiere n'alloit pas assez vite à son gré: mais c'est une grande erreur, car quelque lente ment que marchat la Littiere, elle alloit toujours plus vite que Charles V. à pied, qui estropié de le cont se estropié de la goute ne pouvoit seulement tenir debout. tenir debout. Cet Auteur ajoûte, que pereur marcheit pereur marchoit aprés tous les autres, la pas, ton à la main, les pressant de doubler le pas, Jans avoir peur, disoit il, d'un Traitre, qui a été affez fou pour se revolter contre son Mair tre.

Jean Nous avons dit en son lieu, que par le Frederic Traité que Jean Frederic avoit faitavec l'impereur, il étoit toûjours à la suite de Charles V. en qualité de prisonier. Cette nuit-la le mit en pleine liberté, & lui dit, qu'il plui voit aller où il voudroit, & taire ce qu'il plairoit hors d'embrasser le parti de ses en plairoit hors d'embrasser le parti de ses en nemis. Arais ce Prince qui étoit désa vieus, pros

III. PART. LIV. V. gros & valetudinaire, voulut suivre l'Empefeur en Litiere, & depuis ce moment il ne fut plus traité comme prisonier, mais comme Prince libre & ami. Je n'ay trouvéaucun Historien, qui dise clairement quelle raison pouvoit avoir eu Charles V. de mettre en liberté Jean Frederic en cette conjoncture. Quelques-uns disent que ce fut le fruit de sa Politique profonde, d'autres que la necessité y obligea, mais on n'en donne aucune raison particuliere, ce que je ne ferai pas auffi.

Voyez ici quels sont les évenemens de la Inconfguerre! Quelle l'inconftance de la fortune! tance de Rien ne le prouve mieux que ce qui est arri-ne. vé à ces deux Princes Charles V. & Maurice; celui-là victorieux & triomphant des Lutheriens aprés avoir remporté tant d'avantages fur eux, & celui-cy triomphant & Victorieux on tour de Charles V. Le premier nous decouvre l'imprudence des Lutheriens, qui pour s'être trop confiez sur leurs forces, & s'être endormis sur de vaines esperances, donnerent lieu à Charles V. de remporter tant de victoires sur eux. Dans l'autre de ces exemples nous voyons l'imprudence & la mauvaise conduite de Charles V. qui pour avoir trop compté sur la foiblesse de ses ennemis, & avoir crû qu'ils n'étoient ni en volonté, ni en pouvoir de lui faire la guerre, defarma, & fut attaqué au depourvû par les autres qui ne pensoient qu'à le surpren-

Les Venitiens fort éclairez à prevoir l'a-Républi-Venir, voyant que la guerre s'allumoit entre que de

460 LA VIE DE CHARLES V. les Lutheriens & l'Empereur, & que le soit des Armes est si incertain qu'on n'en peut prévoir avec certitude les évenemens, pour éviter rouse éviter toute surprise firent des levées de troupes. Cependant l'Empereur qui étoit à Villach prit de grands ombrages de l'Armement de la Republication de la Republique, & fut en grande per plexité, craignant qu'elle n'eût quelque intelligence secret ligence secrete avec ses ennemis. Il étoit d'auttant plus care tant plus confirmé dans ses soupçons, qu'il avoit depuis peu reçû avis de plusieurs endroits droits, que l'Ambassadeur de France avoit beaucoup falls in massadeur de France avoit beaucoup follicité la Republique, & lui avoit offert de grand offert de grands avantages, s'il elle vouloit ge les fe liguer avec le Roy fon Maître, & les Protestans pour faire la guerre à l'Empereur.

offres qu'elle d tait à Chirles R

Mais bien-tôt aprés il eut sujet de se guerir de ses doutes, & de ses soupçons, la signes Republique accoûtumée à prendre de sages & genereuses continuée à prendre de fages & genereuses resolutions, pour la protection des Princes oppris des Princes opprimez par leurs ennemis ou tombez dans les diches tombez dans les difgraces de la fortune, n'ent pas plûrôt appri pas plûtôt appris que Charles V. étoit arrivé à Villach - qu'all à Villach, qu'elle envoya ordre au Seigneur Dominique Marcenvoya ordre au Jeur au Dominique Morosini son Ambassadeur au près de l'Emparation près de l'Empereur, d'offrir de la part de sa Serenité à se Maria d'offrir de la part ville Serenité à sa Majesté Imperiale telle ville de ses Etats avail la la majesté Imperiale telle seres de ses Etâts qu'il lui plairroit pour la seurete de sa personne se lui plairroit pour la seurete de sa personne, & de l'assurer qu'elle étoit pour la leur pour la leur plairroit pour la leur plaire de la marche de la ma à employer avec zele toutes ses sorces pour sa dessens. la deffense, & de faire de ses interêts les sup à propres. Ce compliment plut beaucoup à Charles V annu 1 Charles V. aussi dès le moment il envoyaus.
Gentil-homme Gentil-homme pour en remercier la Repu-

III. PART. LIV. V. blique, aprés avoir répondu de bouche à fon Ambassadeur, qu'il ne doutoit pas de l'Amitié sincere que la Republique avoit pour lui. Que par cette offre elle faisoit voir à toute la terre inclination & le zele qu'elle avoit à Proteger les Papes par principe de Religion, & les Empereurs par maxime d'Estat, lors que le be-

Join le requeroit. Pendant quel'Empereur, après avoir con-Maurice Voqué la Diete à Passau pour le 26. Mai, à Passau.

étoit occupé à donner les ordres necessaires dans les Païs-Bas, en Italie & dans les Etâts Catholiques d'Allemagne, pour reparer son honneur, & humilier ses ennemis, on apprit qu'il s'élevoit un grand murmure dans tout Empire contre Maurice & ses alliez, non sculement parmi les Catholiques, mais encodans les Villes libres Protestantes. Il deplaisoit à tous de voir qu'au deshonneur de la Nation, les propres Princes de l'Empire se fussent liguez avec un Prince étranger contre Empereur, comme si un corps aussi puissant que celui d'Allemagne, n'étoit pas capable de maintenir sa liberte sans avoir besoin de re-Courir à un fecours étranger. Ces plaintes Produisirent cét effet, que les Princes qui avoient demeuré jusques-là dans la neutralicommencerent à prendre les Armes & le declarer pour l'Empereur, ce qui renforça beaucoup son parti. Enfin les Catholiques & même plusieurs Protestans voyoient avec chagrin que Maurice, Albert de Brandebourg, leurs Confederez, ne se contentant pas du bonheur qu'ils avoient eu, d'être victorieux, en étoient encore devenus superbes. Mau-V 3.

Maurice toûjours fort sage, voyant bien que de telles impressions dans l'esprit des gens étoient capable, de porter beaucoup de prétoient capable, de porter beaucoup de préjudice à leurs affaires, laissa le Commandement de l'Armée à Albert, & s'en alla à Passau avec ses autres Alliez pour assister à la Diete qui y avoit été convoquée, selon qu'il Diete qui y avoit été convoquée, selon qu'il l'avoit promis. Le Roy des Romains s'y estant aussi rendu, on commença à parler d'affaires.

Précaunon de Charles

Charles V. étoit toûjours à Inspruck avec d'affaires. beaucoup de mortification, de l'affront qu'il y avoit reçû, pour n'avoir pas prevû, ceque pouvoient faire pouvoient faire les mécontens qui faisoient des menaces su des menaces si on ne mettoit en liberté de Landgrave, & de s'être laissé prendre au depourvû. Il prenoit cependant toutes les pre-cautions possibles cautions possibles & consultoit sans cesse avec fon grand favori l'Evêque d'Arras, fur les moyens de rétablir sa réputation, fans tenter la fortune une se la fortune une seconde fois; & comme fes forces étoient inferieures à celles de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de fes en nemis , il écrit de les de f nemis, il écrivit à fon frere Ferdinand à Passau, de travailler adroitement à quelque accomodement accomodement avec ses ennemis, & cependant il pressoit le P dant il pressoit la Reine Marie sa sœur de vernante des Peri. Gonzague Gouverneur de Milan, celle-là, de tâcher d'onverneur de Milan, celle-là de tâcher d'envoyer une Armée en pourfaire divers pour faire diversion, & celui-cy de la les & de incessamment les Regimens de Naples & Milan.

Difficul-

A Passaw, plus on pressoit la Conclusion des affaires, & moins il sembloit que l'on avançat. Deux choses y faisoient obstacle, l'article

III. PART. LIV. V. l'article de la Religion & celui de la liberté du Landgrave. Pour celui de la Religionil y avoit encore apparence d'accommodement; Par'le moyen d'un Interim, en attendant la decision du Concile; mais il n'y avoit aucune apparence qu'on pût convenir du second, Parce que l'Empereur demeuroit obstiné, à ne vouloir ouir parler de la liberté du Landgrave, qu'après que les Confederez auroient quitté les armes. Disant qu'il ne feroit jamais rien qui pût faire du tort à la Majesté de l'Empire, & qu'il y alloit de son honneur propre, de ne mettre point en liberté le Landgrave par force & par des menaces, pendant que ses ennemis seroient armez, niautrement que par grace & par un mouvement de Cle-mence.

Pendant que l'on negotioit ces affaires à Mauvais Passaw, Albert, qui seul avoit le commande-desseins d'Albert ment de l'Armée, moins prudent, mais plus avide que Maurice, crut qu'il devoit profiter de l'occasion, & que sans l'amuser à saire le grand Capitaine, il se devoit contenter de faire le métier de Corsaire de Terre, & de s'enrichir du pillage qu'il feroit, sans distinction d'amis, ni d'ennemis. Pour executer sa resolution il se mit à faire des courses avec son Armée, sans autre dessein que de piller & saccager, se souciant peu des'attirer la haine de ses Compatriotes; Il n'y a poinc de surie d'enfer, plus dangereuse, qu'un homme de guerre, lors que l'avidité dugain s'est em-Parée de son cœur.

Albert se jetta avec impetuosité sur les Dommaterres de Wolfang grand Maître de l'Ordrè ges.

Teuto-

LA VIE DE CHARLES V. Teutonique, qu'il livra fans aucun sujet à la 464 discretion du Soldat, & quand il l'eut ravagé il n'en voulut point fortir qu'on de lui ent donné cent mille florins. De là il fondit suit le Territoire de Nuremberg, ville qui étoit fort arreché fort attachée aux Interests de Charles de où il detruisit, ruina, & saccagea plus de cent cinquante Villages, ou Maisons Seigneuriales, & brûla plusieurs bois & forêts. a des Auteurs qui le traitent de scelerat & d'inhumain; mais d'autres disent qu'il en usa de la sorte, plûtôt pour plaire aux soldats, & pour gagnes leur affection, que par inclination; quand une Armée a le confentement du General, les cells General, les foldats ne sont plus des hommes,

mais des Loups.

Il se rendit si terrible & si redoutable par les rigueurs qu'il exerçoit, que non seulement les lieux vois les lieux voifins, mais les plus éloignez venoient lui offrir des contributions à fa discre-tion. Les Frances tion. Les Evêques de Bamberg & de Vitemberg, pour évitent berg, pour éviter les dommages que leurs sur jets en pouvoiert le dommages que leurs de jets en pouvoient souffrir, furent obligez de se racheter par de fe racheter par de groffes sommes, particulierement le dernier, qui après avoir donne deux cens mille deux cens mille écus, fut forcé de donner en core la paye aux Soldats, que l'on fit monter à trois cens mille àtrois cens mille écus. Il força la ville de Sue, ve à envoyer de la service de la ville de Sue, ve à envoyer des Deputez à Nuremberg, pour les obliger à entrer dans la Ligue, ne les Bourgeois ayant fait reponse, qu'ils ne pouvoient renonces à l'or pouvoient renoncer à la sujettion, & à l'obeissance qu'ils de beissance qu'ils devoient à l'Empereur il se mit en colera controlle de l'activité de l'acti mit en colere contre eux, les attaqua une se conde fois. & les conde fois de la conde fois conde fois, & les força pour se tirer de l'oppression III. PART. LIV. V. 465

pression de lui payer deux cens mille écus, ou Tallers, de lui donnerdouze grosses pieces d'Artillerie, accompagnées de tout ce qui est necessaire pour servir à la guerre, & de plus de signer la Ligue. Il crut en faire autant de la ville d'Ulme, mais il n'y reüssit pas, carles Bourgeois qui s'étoient pourvûs de bonne heure de toutes choses necessaires, lui strent passer l'envie de les attaquer. Ainsi il tourna ses Armes du côté du Rhin, où il sit des rayages

mes du côté du Rhin, où il fit des ravages Il ferefout à
incrojables.

Ces desordres affligeoient sensiblement paire. l'Empereur, & ne donnoient pas moins de chagrin à Maurice, à qui l'on imputoit tous les malheurs de la guerre, en quoi on ne se trompoit pas. Ainsi Charles V. voyant d'un côté les menaces, & les dommages même que causoit le Turc en Hongrie, & de l'autre les progrez que faisoit le Roy de France, & ne pouvant se tirer d'affaires que par une Paix, écrivit à Ferdinand son frere, de conclurre un accommodement, & de faire de necessité vertu. Les Princes, sur tout les plus puissans, lors qu'ils croyent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, sont le plus souvent obligoz de mettre en usage cette maxime, qui semble n'être faite que pour les plus miserables d'entre le vulgaire; mais aussi ont-ils besoin qu'il leur arrive de temps en temps quelque mortification, qui les empêche d'oublier qu'ils sont hommes comme les autres. Voici les Articles du Traité qui fut fait à Passaw.

ARTI-

## ARTICLES

Du Traité fait entre l'Empereur Charles V. & l'Electeur Maurice avec ses Alliez.

I. Q Ue le Duc Maurice Electeur du S. Empire & ses Alliez, qui voudront être compris en ce Traité, seront obligez entre vi & le 6. Aoust prochain de licentier toutes teurs Troupes, & de leur permettre d'aller servir dans la guerre contre les Turcs.

II. Que Philippe Landgrave de Hesse sen libert mis en liberte au 22. du Mois courant au plus tard, à condition qu'il demeureroit toujours dans l'obéissance qu'il doit à sa Majesté Imperiale riale, conformément au Traité fait à Hall en Sacce de la Proposition del Proposition de la Proposition Saxe, & qu'on declareroit nul le Ban de l'Em-

pire publié contre lui.

III. Que sa Majesté Imperiale ne poursoit empescher empescher, sous quelque prétexte que ce soit, foit, sedit Saiones. tedit Soigneur Landgrave de Hesse, de fortifier sa ville de Cassel & autres Places de ses Etâts. Etâts.

IV. Que sa Majesté Imperiale s'engageoit très-sincerement, de ne se servir des Armées qu'elle a presentement sur pied, ni de celles qu'elle pouveoit qu'elle pourroit avoir à l'avenir, contre aucun

III. PART. LIV. V. 467 de ceux qui sont compris dans ce Traité, sous quelque prétexte que ce soit, non pas même

Pour cause de Religion.

V. Que pour ce qui regarde la Religion, chacun en useroit avec justice, équité, & vivoit en paix. Que pour la bien établir sa Majesté Imperiale executeroit la parole qu'elle ta donnée, & feroit publier à Lintz, savoir que dans l'espace de six mois il seroit convoqué une Diete generale ou Nationale, ou conference, composée de Personnes doctes & pacifiques, tant du côté des Catholiques, que des Lutheriens, qui auront plein pouvoir de conclurre une bonne paix dans la Religion, par laquelle non seulement l'Allemagne, mais l'Europe entiere pût jouir du repos tant souhaité.

VI. Qu'en attendant que cela fût executé, les Pais, Principautez, & Personnes qui suivent la Confession d'Ausbourg, ou Lutheriens, ne pourroient être troublez, ni inquietez pour cause de Religion, ni par les armes, ni par les ordres de l'Empereur, ni par quelque autre moyen que ce soit. Que les Lutheriens aussi, ou autrement Protestans, seroient obligez de ne point empescher les Catholiques de jouir du libre exercice de leur culte, ceremonies, & Religion, & de ne leur donner aucun trouble

ni empeschement là dessus.

VII. Que tout ce qui avoit été ordonné par sa Majesté Imperiale, ou par les Etâts V 6 468 LA VIE DE CHARLES V. generaux dans les Dietes seroit pontuellement observé ment observé, & tout ce qui pourroit être un obstacle à l'union & à la concorde, & emple cher les Protestans de vivre en toute seurete, cassé & annullé. Que pour cet effet sa Majesté Imperiale donneroit les ordres necessaires à la Chambre Imperiale, en telle forte que les Protestans auroient tout sujet d'être contens.

VIII. Que quand à l'étenduë de la liber. té Germanique, dont on avoit déja convenu des principaux articles, l'entiere resolution en seroit remise à une Diete, ou à une Assemblée particuliere: & qu'en attendant on acceptoit offre que sa Majesté Imperiale avoit faite de Se servir en ces affaires de Conseillers & Juges

de la Nation Allemande.

IX. Quant à l'égalité des voix dans la Die ae, & dans l'administration de la Justice dans da Chambre Imperiale, & autres Tribunaux, qu'on en conviendroit dans la prochaine Dieté; fur tout en ce qui regarde la Religion, en tel de sorte, qu'aucun des partis n'eût sujet de se plaindre, qu'il lui fût fait du tort par le nombre inégal des voix.

X. Quant à ce qui concerne le Roy de France en particulier, que l'Electeur Maus rice feroit ses dilivice feroit ses diligences pour en apprendre les particularitez, & en informer le Roy des Romains, qui le rapporteroit à l'Empereur, tous chant les resolutions qu'il faudroit prendre sur III. PART. LIV. V. 469 ce sujet dans la Diete, où elles devoient être proposées en la maniere accoûtumée, confor-

mément à l'estat present des affaires.

XI. Que sa Majesté Imperiale voulant exercer son auguste clemence, promettoit de Pardonner à tous ceux qui avoient porté les armes contre elle dans les guerres passées, de-Puis 1546. jusques à present : & particulierement au Comte Albert de Mansfeldt, & ses fils, au Rhingrave, à Christophle Comte d'Oldemburg, au Baron de Nasdech, à Rochental, & à Sebastien Schestel; que le Duc Olderic, le Prince d'Anhalt, & le Baron de Brunswick servient rétablis dans la possession de leurs Etâts; & que ceux-ci & tous autres qui étoient compris dans cette amnistie, par la clemence de l'Empereur, & remis en possession de leurs Etâts, seroient obligez de promettre & declarer dans l'espace de six semaines, de ne plus servir ni porter les armes pour les ennemis de sa Majesté Imperiale, & particulierement pour le Roy de France. Qu'ils Jeroient encore obligez de revenir en Allemagne dans l'espace de deux mois, faute de quoi, ils ne servient point compris dans le present Traite.

XII. Que tous changemens & innovations causées par la guerre presente cesseroient, & que toutes choses seroient rétablies dans hur Premier estat, aurant que faire se pourroit.

Que

470 LA VIE DE CHARLES V. Que les Pais & Etâts occupez par d'autres Servient rendus à leurs Maîtres legitimes, sa Majesté Imperiale s'engageant genereusement de casser & rendre nulles les raisons de ceux qui ont souffert des dommages, jusques à la prochaine Diete, où l'on conviendroit des voyes qu'il faut prendre pour satisfaire chacun, sinon entierement du moins autant qu'il seroit posse ble ; sans toutefois charger aucun des Alliez, contre lesquels personne ne pourroit avoir action publique ni particuliere.

XIII. Que le Comte de Solms, qui étoit fait prisonnier au service de sa Majesté Imperiale, seroit mis en liberté, aussi bien que tons autres

prisonners de part & d'autre.

XIV. Qu'il seroit en la liberté du Marquis Albert de Brandebourg d'être compris dans ce Fraité, & d'avoir part à ses avantages comme les autres, pendant l'espace de quarante jours, lequel terme expire il ny servoit plus monthe roit plus reçû; que d'ailleurs il seroit obligé avant cela de

XV. Quant aux Gentils-hommes de Brunf. avant cela de quitter les armes. wick, qui doivent êire rétablis dans la posses, fon de leurs le fion de leurs biens; qu'il seroit élû des Commis-saires pour commissiers qu'il seroit élû des cont te saires pour convenir des moyens qu'il faut to nir pour cela, & qu'en attendant sa Majeste Imperiale deffendroit expressement au Seigneur Duc de Rrencher Duc de Brunswick, de donner aucun sujet de mécoures. de mécontentement aux dits Gentils-hommes. III. PART. LIV. V.

Qu'on nommeroit aussi des Commissaires pour regler les affaires de ce Duc avec Gustar; & que cependant ledit Seigneur Duc de Brunf-

wick seroit obligé de quitter les armes.

XVI. Que sa Majesté Imperiale seroit obligée, comme elle y engagera sa parole & sa dignité Imperiale, tant pour elle que pour ses Successeurs, de faire executer tout ce que des-Sus, Sans aucune feinte ni reservation, & Sans qu'il y puisse arriver de changement, ni ex plenitudine potestatis, neque ex alio quovis Pretextu, c'est à dire, ni par la plenitude de Sa puissance, ni sous quelque autre pretexte que ce soit, & sans qu'on puisse y opposer quelque Sorte d'ordre émané de l'Empire que ce puisse être.

Après la conclusion de ce Traité, & que Landles Princes, qui devoient avoir audience de gravede l'Empereur à Ausbourg, y eurent été admis, sa Majesté Imperiale s'en retourna à Inspruck, Pour être plus proche du pais de Baviere, où le devoit faire par son ordre le rendez-vous des troupes qu'on avoit fait venir d'Espagne, d'Italie, & d'autres lieux pour les employer Contre la France. Cependant il écrivit à la Reine Marie à Bruxelles, de mettre le Landgrave en liberté; mais comme il n'avoit pas été averti d'envoyer au Gouverneur qui le gardoit les enseignes, sans lesquelles il lui avoit deffendu de le relâcher, il ne voulut pas obeir à l'ordre de la Reine, lui faisant savoir que sa Majesté Imperiale lui avoit desfendu de le mettre

472 LA VIE DE CHARLES V. mettre en liberté quand même il lui en envoyeroit l'ordre par écrit, à moins qu'on ne lui apportat les enseignes qu'il lui avoit données. Ainsi on fut obligé d'envoyerun Gentilhomme exprès à l'Empereur pour les lui demander, au grand regret du Prince Guillaume fils aîné du Landgrave, & des Gentils hommes & Seigneurs qui étoient allez avec lui pour recevoir fon pere, & l'accompagner dans ses Etâts, & qui commençoient à croire, qu'il y avoit là encore quelque anguille fous roche; mais ils furent bien tôt après de trompez, car on n'eut pas plûtôt apporté les enseignes qu'on le mit incontinent en liberté. En porte té. En partant il donna beaucoup de marques de liberalis de liberalité . & s'en alla à Cassel plein de joye. Ce qui est contraire à ce que dit Adriani, qui prétend que le Landgrave ne fut pas mis en liberté, mais qu'il fut seulement se mis entre les mains de l'Electeur de Colo gne, & du Duc de Cleves, jusques à ce que L'Empereur se fût affûré du repos de l'Alle.

On tache de gagner Albert.

Bien que le Traité précedent eût pacifié toutes choses, le Marquis Albert de Brande-bourg n'en voulut pas oiiir parler, ni renoncer à l'alliance qu'il avoit avec la France Maurice & ses Alliez après la conclusion de la paix, ou lors qu'elle étoit sur le point d'être conclue avec l'Empereur, écrivirent des lettres fort honnestes à Henry II. par les quelles ils le remercioient de tout ce qu'il avoit fait pour eux, & de leur avoir procure un accommodement honorable avec l'Empereur, de l'obéissance duquel ils ne pouvoient plus

III. PART. LIV. V. plus se séparer. Henry leur fit une réponse fort honneste, par laquelle il leur declaroit, qu'il n'avoit pris les armes que pour leur intereft, & que puis qu'ils n'avoient plus besoin de son secours, qu'il prendroit d'autres mesures. Ensuite Maurice fit ses derniers efforts pour obliger Albert de Brandebourg à figner le Traité avec ses Alliez, n'ayant rien pû obtenir de luy jusques là. L'Empereur, qui ne souhaitoit rien avec tant de passion que de voir toute l'Allemagne en paix, afin de pouvoir porter ses armes en Hongrie contre le Turc, & contre la France, écrivit plufieurs lettres fort honnestes au Marquis, pour l'obliger à cesser de desoler, comme il avoit fait jusques-là, l'Allemagne, à renoncer à la France, & accepter le pardon qu'il lui offroit fort sincerement. Mais il demeura toûjours Obstiné dans son sentiment, & refusa même avec mépris les offres de l'Empereur, qui Voyant cela, le mit comme rebelle, & traitre au plus severe Ban de l'Empire que l'on

cût jamais publié contre personne. Cependant l'Electeur Maurice, croyant Maurice qu'il étoit fort difficile que l'Empereur n'eût les v. conservé quelque ressentiment des offenses contre qu'il avoit reçûës de luy, quoi qu'il eût fait Albert, sa paix, crut qu'il devoit tâcher de guerir entierement son cœur. Il fut donc le trouver, & lui offrit de le servir en personne avec toutes ses forces contre le Marquis Albert. Cette offre, faite avec tant de bonne volonte & de zéle, fit un si grand plaisir à Charles V. qu'il l'accepta, après l'avoir embrassé avec

beaucoup d'affection. Maurice avoit d'ail-

leurs

LA VIE DE CHARLES V. leurs amené avec lui le jeune Duc de Bruntwick, qu'il avoit gagné par ses persuasions, & qui fit les mêmes offres à l'Empereur. Ainsi ils firent sur le champ ensemble leur Traité avec lui, se liguerent tous contre Albert, & Maurice fut declaré Chef de l'Armée Imperiale, à laquelle il avoit joint ses Troupes & celles du Duc de Brunswick. Plusieurs Gentils-hommes volontaires allerent aussi servir sous Maurice.

Maurice rencà la baraille. 1552.

Albert ne perdit pourtant pas courage, & Albert quoi que ses forces fussent inferieures à celles de les ennemis, parce qu'il se voyoit soutenu par le Roy de France. Ainsi s'étant mis en campagne le premier avec fon courage ordinaire, qui alloit jusques à la témerité, loin d'attendre l'ennemi, & de se tenir sur la deffensive, il s'approcha de lui pour l'attaquer, le poursuivre & le hai celer par des es-Carmouches continuelles, qui étoient pour tant vigoureusement repoussées par les ennemis, avec perte à peu près égale des deux côtez, mais peu confiderable. Maurice natirellement prudent & habile gagnoit toujours du temps en attendant une occasion favorable, & l'arrivée de 2000, hommes de pied qu'il devoit recevoir. Mais Albert naturellement impatient, poussé par cette hardieste, qui lui faisoit risquer toutes choses sans y penfer meurement, lui presenta le premier la Bataille, que Maurice, qui marchoit à pas de plomb de plomb, avoit resolu de lui donner le lendemain au matin. Soit donc qu'Albert ne vou'ût pas donner le temps à Maurice de recevoir le secours qu'il attendoit ce soir-là,

III. PART. LIV. V. 475 ou que son impatience le lui sit faire, il livra la bataille à son ennemi avec tant de furie, & remporta d'abord tant d'avantage, qu'il sembloit que la victoire s'alloit declarer

La bataille fut donnée dans une large cam-Fuite pagne, qui s'étend jusques aux bords du fieu-bert. pour luis ve Usler, & peut-être que de long-temps on Mortde n'avoit vû deux Generaux & deux Armées Maurice. faire si bien leur devoir qu'en cette occasion. 1552. Mais enfin Albert, qui étoit en un poste desavantageux, & qui n'avoit plus à commander que des monceaux de morts de ses gens, Parmi lesquels il y avoit plus de 1200. che-Vaux tuez, & son Armée perdue, crut qu'il falloit sauver sa vie par la fuite, ainsi il seretira, avec la honte d'avoir commencé la bataille sans jugement, & la gloire d'avoir combattu en Heros, & d'avoir donné beaucoup de peine à l'ennemi, auquel il laissa le bagage, les depouilles, & le pais. Maurice follicité des siens de ne pas tant risquer sa vie, après avoir combattu pendant plus de deux heures à pied & à cheval, & fait la fonction 'de Capitaine & de Soldat, acquis beaucoup de gloire pour lui, & remporté des avantages considerables pour l'Empereur, fut bleslé mortellement d'un coup d'arquebuse, dont il mourut trois jours après, au grand déplaifir de l'Empereur, qui avoit resolu de l'employer dans la guerre qu'il alloit entreprendre contre la France, dont nous parlerons dans la premier Livre du quatriéme volume de cette Histoire. Je me contenterai pour la fin de celui-ci, de dire que par la mort de l'Electeur

lecteur Maurice l'Allemagne perdit un grand Prince, l'Empire un grand Capitaine, les armes un grand modéle de valeur, & la Maifon de Saxe un grand Heros. Il ne laissa point d'heritier, & Auguste son frere, qui fut un exemple parsait de zéle & d'attachement au bien public de l'Allemagne, lui succeda, com-

Observa-

me nous le dirons en son lieu. La mort de cét Electeur causa beaucoup de déplaisir à Charles V. qui avoit dessein de se fervir delui contre la France, voyant qu'Henry II. avoit refolu, pour suivre son courage martial, de tondre, comme il avoit accoûtumé de dire, & de couper la laine superflue de la brebis d'Autriche. Mais au fond Charles V. n'avoit pas tant de sujet de plaindre Maurice, parce que quelque affectionné qu'il parût à fon service, par reconnoissance des obligations qu'il lui avoit, il est pourtant vray, qu'il n'y avoit personne qui fût plus que sui sur ses gardes pour empêcher que la Maison d'Aûtriche, qui étoit fort voisine de ses Etâts, ne devînt trop puissante. Aussi avoit-il accoûtumé de dire, Que la Maison d'Aûtriche Seroit beaucoup plus aimée des Allemans, si elle étoit moins puissante en Allemagne, & qu'elle le fut d'angues fut d'avantage en Espagne. Politique pour tant mal entenduë, & mal digerée; car si cette Maison, je dirai même la branche qui est en Allemagne, n'y avoit été fort puissante, le Ture sont te, le Turc feroit aussi maître de l'Allemagne qu'il l'est de l'Asie. Les Allemans ont bien contribué à chasser les armes Ottomannes de leur pais, qui en a été tant de fois inondé, mais c'est la Maison d'Aûtriche, l'Espagne,

III. PART. LIV. V. & l'Italie, qui par leurs travaux & leurs facultez ont bâti les digues qui ont arrêté les inondations & les entreprises de la Maison Ottomanne, & soûtenu la liberté Germa-

nique.

Si l'Empereur veut maintenir sa puissance, Autre & empescher les guerres civiles en Allema-remargne, il doit composer ses Armées de soldats que. de la Nation, mais de Chefs étrangers: car les gens de cette Nation ne se conduisent pas d'eux-mêmes, comme font presque toûjours les François, & encore plus les Italiens, mais ils obéissent à qui on veut. D'ailleurs les grands Capitaines Allemands ne travaillent qu'à leur interest propre, de sorte que l'Empereur, quelque puissant qu'il soit, est obligé de dependre d'eux, sans quoi ces Chess ayant toûjours le peuple à leur devotion, on ne verroit que guerres & divisions intestines dans le pais. Charles V. l'a éprouvé plus que tout autre. Ce fut un malheur pour lui qu'il y eût de son temps tant de grands Capitaines de cette Nation, & si la fortune n'eût fait naître en même temps les plus grands Capitaines du fiecle dans ses propres Etâts d'Es-Pagne, d'Italie, & de Flandres, Jean Frederic, Maurice, Albert de Brandebourg, Philippe Landgrave de Hesse, l'autoient devoré, ou du moins ils l'auroient soûmis à leur puissance: déja même ils en avoient formé le dessein, & en étoient venus bien près de l'execution. Gualdi a remarqué que la Reformation de l'Eglise, ou l'heresie, comme il parle, n'a pas été introduite en Allemagne par des Princes pieux & zélez, mais

LA VIE DE CHARLES V. par des Capitaines, & des Guerriers hardis & courageux; mais comme il ne s'explique pas davantage, je crois qu'il a entendu par là les quatre Princes dont je viens de parler.

Maître abfolu de 1' Allemagne. 1552.

Plutieurs Historiens out dit que c'étoit un v.nede-miracle que Dieu avoit fait en faveur des vint pas Allemana que Constitut de vint pas Allemana que constitut Allemans que Charles Quint ne se fût rendu maître absolui de l'Allemagne. Il est vray qu'un Empereur belliqueux comme lui, qui possedoit tant d'Etats & de Royaumes en Allemagne & en tant d'autres pais de l'Europe, qui avoit de si nombreuses & si aguerries Armées, & tant de Chefs & de bons Capitaines auroir nes auroit été capable, je ne dirai pas de subjuguer, mais d'engloutir toute l'Allemagne quand elle auroit été deux fois plus grande qu'elle n'est, ce qu'il ne fit pourtant s'as, La Theologie qui juge toûjours charitablement, dira sans doute que ce fut un effet de la moderation de cét Auguste Empereur : mais les Politiques qui raisonnent en Mede cins diront que ce Prince sage & sobre n'ignoroit pas, que souvent pour trop manger on gâte son estomac, & que l'on est obligé de rejetter ce qu'on a pris de trop, avec peril de s'attirer quolina a pris de trop, avec peril de s'attirer quelque fâcheuse maladie: Qu'ainsi ce Prince voille ce Prince voulant profiter de cette experience & l'appliante de la cette experience de l'appliante de la cette experience de l'appliante de la cette experience de la cett & l'appliquer à la politique, ne voulut passe charger d'un tropgrandpoids, par l'ambition de posseder trop d'Etâts, de peur d'être obligé à succomber sous leur pesanteur.

Mais pour dire la verité les Princes ne sont moderez fur ce fujet, que quand ils n'ont ni forces, ni occasions, ni moyens de s'agrandir & d'ajoûter de nouveaux Etâts à ceux qu'ils

Suite.

III. PART. LIV. V. qu'ils possedent déja. Tant qu'Alexandre trouva de pais, il ne fut jamais las de faire des conquestes, il mourût même en en faisant: & Charles Quint ne fut jamais rassassé d'aquerir des Terres & des Pais, que lors que le morceau étoit trop dur pour le pouvoir avaler. Que cet Empereur n'ait pas eu dans l'esprit le dessein de faire de l'Empire une monarchie pour sa Maison, il en a donné trop de marques dans sa conduite, pour qu'on en Puisse douter, & il est certain qu'il l'auroit fait, si ses desseins n'avoient été arrêtez par la valeur & le courage des Allemans, savoir des deux Ducs de Saxe Jean Frederic & Maurice, du Marquis Albert de Brandebourg, & de Philippe Landgrave de Hesse. Disons de Luther lui même, qui lui donna des coups mortels, si cen'est avec l'épée, du moins avec la plume, qui ne fit pas moins d'effet que l'épée. Tels furent ceux qui demonterent la grande machine que Charles V. avoit préparée pour établir sa Monarchie en Allemagne. Pour qu'un Empereur d'un courage martial. & qui est déja puissant par des Etâts hereditaires devienne Maître de l'Allemagne, il suffit que cette Nation se trouve sans Capitaines & que l'Empereur ait de bonnes Armées. Les Allemands se laissent volontiers conduire aux autres à l'égard de la guerre, du Gouvernement, & de la Religion; mais malheur aux Princes qui les commandent s'ils ne sont capables de les bien commander, car ils ont accoûtumé de se donner au plus fort. Aussi les Lutheriess attribuent tout le succez de leur Religion au bonheur qu'elle eut de - paroîparoître en un temps où il y a eû tant de Princes courageux pour les deffendre, fans quoi elle auroit été éteinte dans son ber-

Preten- Je finirai ce troisiéme volume de mon la Cour Histoire par le recit de quelques évenemens de Rome, arrivez au Royaume de Naples. La Cour de Rome, qui ne manque jamais de planter le

Rome, qui ne manque jamais de planter le piquet où elle peur, voyant l'Empereur Charles V. C. Charles V. si embarrassé dans la guerre voulut profiter de l'occasion, & tâcher d'amplifier la Jurissiction Ecclesiastique dans ce Roy aume, croyant qu'estant fief de l'Eglise l'Empereur en qualité de Roy de Naples se devoit contenter de la jurisdiction temporelle, sans fe mêler des affaires des Ecclesiastiques, ce qui ne vouloit dire autre chose, finon qui vouloit établir deux souverainetez dans les Royaume, l'une pour le Pape sur tous les ordres du Clergé; & l'autre pour l'Empereur en qualité de P en qualité de Roy de Naples sur les Seculiers: en quoi le Pape avoit la plus considerable part, sinon a l'égard du nombre, au moins à l'égard des Richesses, & de la puis fance.

Pabrique Pour venir à bout de ce dessein, le Pape de 3. Jules III. commença par tâcher d'y établir un Tribunal appellé della Fabrica di San Pierre. Un Tribunal appellé della Fabrica di San Bulle, & en nomma les Magistrats sans donner aucune connoissance à l'Empereur Mais Don Pietro de Tolede son Vice-Roy s'y opposa vigcureusement, & dessendit à peine de la vie, de porter un lire cette Bulle dans le Royaume, ni de tenir la main à l'établisse pens

ment de ce Tribunal. Et à qui que ce fût d'accepter, ou d'exercer ces charges à peine d'être emprisonnez jusques à ce que sa Majesté Imperiale en cût été informée, & qu'elle en cût autrement ordonné. Et comme le Vice-Roy sut menacé par le Nonce d'être excommunié par le Pape, il lui répondit avec sa hardiesse accoûtumée, tout Catholique zelé qu'il estoit, du moins en apparence. J'ay un bon Maître, & qui a les mains assez longues Pour me donner l'absolution.

Cette entreprise du Pape donna beaucoup Resolus

de chagrin à l'Empereur. Ayant tenu con-tionseil sur ce qu'il devoit faire dans une telle conjoncture, & en quels termes de ressentiment il en devoit écrire au Pape, aprés plusieurs avis differens, il fut conclu qu'il falloit approuver ce qu'avoit fait le Vice-Roy, & louer le zéle qu'il avoit témoigné en cette Occasion pour les interests, & la Gloire de Cette Couronne. Le charger de continuer; & de proceder rigoureusement contre tous ceux qui contreviendroient aux ordres qu'il avoit donnez. Ou fit informer de tout cela le Nonce qui résidoit auprès de sa Majesté Imperiale, fans en faire la moindre plainte au Pape, lequel voyant le préjudice que cela failoit à son honneur & à son autorité, en ecrivit des lettres fort honnestes à l'Empe-Teur, qui consentit à l'établissement de co Tribunal.

Fin de la troisiéme partie.



Des Noms propres, & des principales matieres contenues dans cette troisième Partie de la Vie de Charles. Quint.

Buffer Von Paul III. avec l'Empereur à Action digne de louange de Camille Colonne & d'Augustin Str. & d'Augustin Spinola, 21. Du Chevalier Azzevedo.

zevedo, 28. De l'Empereur à Alger, 32. d'André Doris Adrien, ses sentimens sur la mesintelligence du Pape & de Cl

Afrique, ville assiegée par l'Armée de Charles Quint pris Quint, prise, 413. Detruite jusqu'aux 414

Aguilar (Don Jean) Ambassadeur de Charles Rome, destiné Rome, destiné pour le Concile de Tref

Albert Marquis de Brandebourg mis en liberte en rend graces à Discherte de la liberte B N/ to en rend graces à Dieu, 243. Ses mauvaises intentions contre Cl., 243. intentions contre Charles-Quint, 463 Char-fuse d'entrer en un Traité de paix avec les,

| n | F. | S | M   | Α        | T | T   | E   | R   | E | S |
|---|----|---|-----|----------|---|-----|-----|-----|---|---|
|   | 1  | J | TAT | $\alpha$ |   | - 4 | 2.0 | 7.0 |   | _ |

| DES WIATIER                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| les, 472. On forme une ligue contre luy,                                                                            |
| 472 Sa fuite, 475. Son Armee defaite en une                                                                         |
| Bataille par l'Hlecteur Maurice                                                                                     |
| Alexandre Farnese Cardinal neveu de Paul III.                                                                       |
| acxandre Farnele Caldinar novos de l'Empereur 50                                                                    |
| envoyé en qualité de Legat à l'Empereur, 59.                                                                        |
|                                                                                                                     |
| Allemands prétendent garder l'Electeur Jean                                                                         |
| · Hredonia                                                                                                          |
| Almagra for eventures. 116. & fuiv.                                                                                 |
| Almagro, ses avantures, 116. & suiv.<br>Ambassadeur du Roy de Cuco envoyé à Char-                                   |
| Ambassadeur du Roy de Cuco envoye a 44                                                                              |
|                                                                                                                     |
| Amt. or 1                                                                                                           |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
| allemble a Boulogite par office 281. Mal                                                                            |
| De la ville de Naples à Charles, 281. Mal                                                                           |
| recite and Autres de la Illettie Ville                                                                              |
|                                                                                                                     |
| Ambition des hommes combien grande, 230                                                                             |
| Diverses observations sur ce sujet, ibid.                                                                           |
| Amiral Annebaut envoyé à Bruxelles à l'Empe-                                                                        |
| Timiral Annebaut envoye a Diano                                                                                     |
| reur, & pourquoi,                                                                                                   |
| Amnistie de l'Empereur pour la rediction                                                                            |
| Diag and Autre encores                                                                                              |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
| ver l'Empereur, 32. Lettre qu'il écrit à Char-                                                                      |
| ver i Empereur, 32. Le va faluer, careffes                                                                          |
| les devant Alger, 34. Le va faluer, caresses qu'il en reçoit, 39. 40. Son intrepidité dans qu'il en reçoit, 39. 40. |
| qu'il en reçoit, 39. 40. 3011 intropiente du Châ-                                                                   |
| les dangers, 42. Donne du secours au Châ-                                                                           |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
| confpiration faite contre luy, & comment,                                                                           |
| 171. Fait mettre la Flotte en bataille pour re-                                                                     |
| cevoir avec magnificence le Prince Philippe,                                                                        |
|                                                                                                                     |
| 345. Alliege of prend la ville d'anna Charle                                                                        |
| Challe                                                                                                              |

TABLE Anne de Posileau. Voyez Maîtresse de Fran-Chasse le Corsaire Dragut, Antoine Magnalotti Secretaire du Legat à Latere, de l'entreprise d'Alger, 9. Envoye au Pape un memoire fort exact de cette entre-

Antoine Polin, Ambassadeur de François I. à la Porte, pour solliciter la guerre contre l'Empercur, 48. S'embarque fur l'Armée navale des Turcs destinée contre l'Italie, 77. au Cardinal Carpi, 79. l'assure qu'on ne se ra aucun mal à l'Etât Ecclefiastique, ibid. Va à Paris inform à Paris informer le Roy & s'en retourne à

Antoine Grifoni, fon discours au Vice-Roy de

Anvers, préparatifs qu'on y fait pour l'entrée de Philippe II. 362. Magnificence de cette entrée.

Arcs de Triomphe à Bruxelles à l'entrée de Philippe II

Armée de Charles-Quint destinée contre le Duc de Cleves de Cleves, 66. De Henry VIII. contre François I. 105. Des Lutheriens contre l'Empereur, 185. Des Eutheriens contre l'Empereur, 185. Des E reur, 185. De l'Empereur contre les Lutheriens;

Armée navale des Turcs met à la mer. Barberousse, 77. Autre Armée à Barcellone pour l'embarquement du Prince Philippe,

Arricles de paix entre l'Empereur & le Duc de Cleves. Cieves, 73. entre l'Empereur & le Du 110.
De la Lique du François I. 110. De la Ligue du Pape & de l'Empereur contre les Lutheriens les Lutheriens, 159. De la grace accordée à

Jean Frederic, 205. De celle du Landgrave Philippe, 232. De la paix avec les Luthe-466 riens, Assan-Aga chasse l'Armée des Chrétiens, Ausbourg pris par l'Electeur Maurice, Audience accordée par Charles-Quint à Sibylle Duchesse de Saxe, avec plusieurs particularitez, 208. Au Landgrave de Hesse-Cassel lors de sa grace, 237. Céremonie que l'Empereur y fit observer, 238. Grande mortification de ce Prince, plusieurs choses remarquées, 239. Au Legat à Latere de Paul III. Dans la Diete, 248. Plusieurs discours & murmures contre elle, 249. Raisons alleguées,

B.

BAn publié contre les Lutheriens, 165, Barberousse en mer commande l'Armée navale des Turcs, 77. Prend Reggio dans la Calabre, 78. Fait des courses & des brigandages sur les côtes du Royaume de Naples, 79: Va à Marseille, honneurs qu'on lui fait, 89. 81. Assiége, prend & saccage la ville de Nice, 81, 82. Affiege la Citadelle conjointemen avec les François, ibid. Est chassé par les Es-Pagnols & se retire, 83. Retourne une seconde fois à Marseille avec sa flotte, ibid! L'envoye passer l'hyver à Toulon, ibid. Par avec sa flotte, 97. Bon accueil & presens que lui font les Genois, ibid. Ravage les Etâts du Prince de Piombino, & pourquoi, ibid. Saccage & ruine plusieurs lieux, 98.99. Fait un grand nombre d'esclaves, ibid. Va attaquer Puzzol, 99. Donne l'alarme à la ville de Naples. X 3

ples, ibid. Est chasse par les secours du Vice-Roy, ibid. Va attaquer Salerne, ibid. Deffeins qu'il a sur cette ville, & moyens dont il se serre sour la surprendre, 99. Fait mettre à terre ses troupes, 101. Une tempête survenue l'oblige à se retirer, ibid. Attaque & sur'il prend Policastro, 102. Lippari, dégats qu'il y fait, ibid. Fait dessein de s'en retourner à

Barberousse Roy d'Alger rachette Dragut Rais fon Favori, 366. Moyens dont il se sert, ibid. Difficultez qu'il y trouve, ibid. En vient fi-

Barcelonne, joye qu'elle témoigne de l'arrivée du Prince Philippe, 343. Honneurs qu'on lui fair. lui fait,

Baron de la Garde. Voyez Antoine Polin. Bataille contre les Lutheriens, & Armée deftinée contre eux, 185. Commencement de la bataille, 100 Notes de la bataille, 100 Notes de la blefbataille, 191. Nombre des morts & des blef-fez, 192. Oni fez, 192. Qui remporta la victoire, ibid. On craint que le Duc d'Albe n'y ait été tué, 194. L'Electeur Les Ed d'Albe n'y ait été tué, 194. L'Electeur Jean Frederic y est fait prisonnier, âbid. La victoire & les vainqueurs, quels,

Beaucaire (François de) fon avis fur la paix avec Charles Oniverse de la paix avec

Blâme de la conduite de Charles & de François I. 83. Autres sur les maux qu'ils ont causez à la Chrétienté, ibid. Chrétienté, ibid. Encore d'autres plus parti-culiers,

Bohemiens reçûs en grace par Ferdinand, 332.
Plusieurs particularit Plusieurs particularitez sur cette affaire, uxelles, prépareil

Bruxelles, préparatifs qu'on y fait pour l'entrée du Prince Philippe du Prince Philippe, 356. Magistrats qui lui

DES MATIERES. vont au devant, ibid. Magnificence de cette entrée, 357. Regal & present qu'on fait au Prince, Bulle pour la convocation du Concile de Trente, 54. Autre pour le revoquer,

CAraffe. Voyez Jean Baptiste. Cardinal Carpi, Gouverneur de Rome en l'absence du Pape, Cardinal. Voyez Madrucci. Cardinal. Voyez Sfondrato,

Cardinal Legat. Voyez François. Cardinaux Legats, Voyez Legats. 132 Cariati pais ravagé par les Turcs,

Charles Prince d'Espagne, fils du Prince Phi-

Charles-Quint. Ce qu'il a fait dans l'Entreprise lippe, d'Alger, selon la relation envoyée au Pape Par Magalotti, 13. Apprend que Perpignan est assiegé, 45. Envoye Philippe son filspour faire lever le siege, 46. Bon accueil qu'il fait à Octave Farnese son gendre, 52. Instances qu'il fait pour le Concile, ibid. Il y envoye des Ambassadeurs, 56. Va en Italie après avoir laissé le gouvernement de l'Espagneau Prince Philippe fon fils, 57. Veut qu'on marie ce Prince avec Donna Marie de Portugal, 58. Accueil que lui font les Genois, 58. avec quelle tendresse il reçoit Marguerite sa fille semme d'Octave Farnese, ibid. Est visité de la part du Pape par le Cardinal Farnese Legat à Latere; 59. Est sollicité par ce Legat de s'aboucher avec le Pape, 60. Il reffuse & pourquoi, ibid.

X 4

Ils s'abouchent à Buffet, 61. Est sollicité de faire la paix avec François I. ce qu'il reffule entierement, ibid. Ses plaintes contre ce Prince, 62. contre le Pape, ibid. Du Pape contre lui, 63. Continue son chemin à Spire, 64. Le Roy de Tunis lui demande du secours, ce qu'il lui répond,

Armée de Charles destinée contre le Duc de Cleves, 66. S'achemine vers Duren, 68. Qui est investie, ibid. On somme le Gouverneur de la rendre, sa réponse & Actions de ce Prince dans ce Siege, ibid. La prend, la met au pillage & la fait brûler, 69. Tout le pays fe foumet, 70. Charles accorde la grace au Duc de Cleves, 71. Sa reponse au discours foumis du Duc, 72. Traité fait avec lui, 73. Charles se ligue avecle Roy d'Angleterre con-

tre François I.

Charles V. blâme de fon obstination à faire la guerre à François I. 83. Va affieger Landrecy, 86. Se prepare à livrer bataille, 88. Pafquinades contrelui, 91. Ses Veritables desseins fur Landrecy, ibid. Il va à Cambray où il ordonne de bâtir une Citadelle, 92. Spire à l'ouverture de la Diete, ibid. Il publie un Decret en faveur des Lutheriens, 94. les Catholiques, 95. Il les appaile & comment, ibid. Est censuré des François pour ce Decret, 96. Se dispose à la guerre contre François I. 104. Il en est blâme & pourquoi, 206. jette la terreur de tous côtez, Réponse qu'il fait au Cardinal Polus qui lui proposoit de faire la paix, 109. Repond aux propositions du Roy de France sur ce sujet, abid. Est blâme de l'avoir faite, 115. Motifs

ibid. qui l'y avoient obligé, Charles aprés la Sedition du Perou fait de nouvelles Loix, 119, Autres motifs qui l'obligerent à faire la paix, 121. Ses amours avec D. Eliodore de Plombes avec plusieurs particularitez, 123. Réponse à ce qu'elle lui disoit un jour, 124. Passion amoureuse quelle a pour ce Prince, 125. Paroles remarquables du même sur les amours des Princes, 126. Sa moderation, & censure qu'il fit à un gentil-homme qui lui offroit une fille. Exemples louables de sa moderation, 130. Il delibere avec le Pape la tenüe d'une Diete & pourquoi, 137. Part pour Wormes où elle estoit indiquée, 138. Est surpris de voir la protestation des Lutheriens, de ne vouloir pas que le Pape ait aucune part au Concile, ibid. Assemble une autre Diete à Ratisbonne, Charles part pour Bruxelles, 134. Reçoit la nouvelle de la naissance d'un fils du Prince Philippe, ibid. Son affliction de la mort de la Princesse sa belle fille mere de çe Prince, ibid. Se réjouit d'un fils dont la Plombes a accouché, 141. Combien il l'aimoit, 142. Signe

la paix & dit une parole remarquable, 144. Combien lui fut sensible la mort du Cardinal de Tavera, ibid. Part pour la Diete, 151. Se plaint des Lutheriens, 152. S'apperçoit de leurs desseins, ibid. Envoye à Rome le Cardinal Madrucci pour faire une Ligue avec le Pape contre eux, 153. Il la figne & la ratifie, 158. Publie un Manifeste contre les Lutheriens, 162. Donne l'allarme même aux Gatholiques, 163. Publie un ban contre les Lutheriens, 165. Delibere d'ôter l'Electorat au

XS

Saxon.

Saxon, 166. Le veut donner à quelqu'un de sa famille, 167. En est détourné par son Ministre Granvelle Granyelle & par quelles raisons, 168. Fait resolution de le donner à Maurice de Saxe Lutherien, ibid. Est travaillé de la Goute, 169. Combien il estime nécessaire pour sa Maison de maintenir Genes dans la liberte, 271. Comment il reçoit la nouvelle de la mort de Henri VIII. 173. De François I. 175. Envoye des Ambassadeurs pour témoigner la part qu'il prend à la mort de ces deux Princes, 176. Pardonne au Duc de Wittemberg, ibia. avec quelles formalitez & ceremonies, 177. Charles V. reçoit en grace les Deputez de Strasbourg, 180. Met son Armée en Campagne, 181. Profite d'une faute que font les Lutheriens 180. riens, 182. Leur livre bataille, circonstances, 191. Ordonned'épargner le sang, ibid. apprend que l'Electeur de Saxe est fait prisonnier, 194. Ordonne au Duc d'Albe de le lui amener, 195. En quelle maniere cela est executé, ibid.
Ordonne con la constant de la lui allemaniere cela est executé, ibid. Ordonne que le prisonnier demeure à cheval & lui dise ce qu'il a à lui dire, ibid. Réponse de l'Empereure la lui dire, ibid. de l'Empereur au discours du prisonnier, 196. 197. Combien cette guerre fut glorieuse Pour Charles 199. Charles, 198. Il va avec l'Armée vers Wittemberg, 199. Il va avec l'Armée vers que Sibylle énouge de l'Armée vers que Sibylle énouge de l'Armée vers que Sibylle épouse de l'Electeur écrivoit à ce Prince, qu'il ordonne de lui faire tenir, 201. qu'on lui remette la ville de Wittemberg,202. En est refusé & s'en fâche, ibid. Fait assembler le Conseil de guerre pour juger le prison nier, 203. On publie sa condannation à la mort, ibid. Lui accorde la vie à la priere de

l'Electeur de Brandebourg, 204.205. A quelles conditions, ibid. La Duchesse Sibylle épouse du prisonnier varendre visite à l'Empereur, 208. Réponse de ce Prince au discours de la Duchesse, 210. Lui rend la visite, & comment il est reçû, 211. Apprend la sedition de Naples au sujet de l'Inquisition, 212. Sa Lettre au Pape sur la victoire qu'il avoit remportée contre les Lutheriens, 216. Est loue du Pape dans le Consistoire, 221. Reçoit la réponse du Pape, 222. Apprend un grand differend survenu dans l'Armée au sujet de l'Electeur prisonnier, 230. Action genereuse & hardie de ce Prince pour appaiser cet-Charles-Quint sollicité d'accorder la grace au Landgrave, 231. La lui accorde & à quelles

conditions, 232. Comment & avec quelles formalitez il lui pardonne, 236. 237. 238, Discours de soumission qu'il lui fait par la bouche de son Chancelier, ibid. Charles lui fait répondre, 239. Grandes mortifications qu'il lui fait, ibid. Le fait retenir prisonnier, 240. Est sollicité de le mettre en liberté & sa réponse, 241. 242. De quoi accusé là-dessus, 242. Honneurs & careffes qu'il fait au Marquis de Brandebourg, 243. Permet à Jean Frederic d'aller à Wittemberg sous bonne escorte, 244. Refuse audience à la femme du Land-Grave, 246. Fait l'ouverture de la Diete, 247. Discours qu'il y fait au sujet du Land-Grave, 247. Donne audience au Legat du Pape, diverses observations, 248. Plusieurs raisons qu'il allegue pour retenir en prison Jean Frederic, 250. 251. Soubçons qu'il con-COLE

TABLE coit contre la maison Farnese, 252. Est fâche de la jalousse du Pape contre lui, 253. mécontent du Pape à l'occasion du Concile, 256. Envoye des Ambassadeurs pour consoler le Pape, 266. Pour faire des protestations de nuilité contre le Concile affemblé à Boulogne, 271. Sa Politique envers le Page, 272, Ses pretentions fur Plaisance avec plusieurs particularitez, 273. Ce qu'il répond aux pretentions du Pape sur cette ville, 274. coit plusieurs Ambassades pour le scliciter de ses victoires, 277. Sa generosité envers Henry II. 278. Refuse de reçevoir en sa protection les rebelles de France, 279 Ce qu'il repond à ceux qui le sollicitoient de le faire 280. Accueil qu'il fait à Muley-Hassen Roy de Thunis, ibid. Prend part à ses disgraces, ibid. Charles Quint fait mauvais accueil aux Envoyez de Naples, 283. Ecoûte le discours de Sangro pour cette ville, 284. Sa réponse, 286. Y envoye un Evêque pour informer du tumulte, 295. Reçoit les Envoyez de Naples 295 Les écoûte & leur répond, 296. blie une Amnistie pour tous les habitans, 297. Combien ennemi de l'oisiveté, 307. brouille avec Paul III. 308, Cherche les moyens de fatisfaire. de satisfaire les mécontens dans d'Ausbourg, 309, Publie l'Interim, 311. Tache d'appaiser les Catholiques qui ne le comprenoient pas bien, 312. Ses ordres & Reglemens pour la Chambre de Spire, 314. Forme l'Entreprise de Constance avec plufigurs particularitez, 318. Perfecute les Lutheriens à Ulme, & pourquoi, 321, Piaintes des Suisses de l'Entreprise de Constance, 322. L'ayant

L'ayant prise par trahison il y va en personne; 327. Etablit ses affaires, ibid. Envoye des Ambassadeurs en Angleterre, 328. Va à Spire pour le rétablissement de la Chambre Imperiale, ivid Son voyage en Flandre, 329. Envoye le Land-Grave prisonnier à la Citadelle d'Audenarde, ibid. Loue de ses actions glorieuses; 331. Ce qu'il a fait pour son frere dans les affaires de Boheme, 332. Contribüe à leur faire accorder la paix, ibid. Quels ses desseins quand il le vit sans ennemis, 334. Fait resolution d'envoyer Maximilien son Neveu en Espagne, 335. L'accompagne à la Cathe raleà une Messe solemnelle, 337. Reçoit quelques nouvelles qui l'affligent, 363. Instructions qu'il donna au Prince Philippe son fils depuis, 371. jusques à, 401. Est fâché de la conduite du Prince de Salerne à Naples, 409. Fait resolution de declarer la guerre à Dragut Rais, 412. Prépare son armée navale, 413. Plaintes de Solyman contre lui, 416. Saréponfe, ibid. Apprend avec joye l'élection de Jules III, 417. Publie un Edit en faveur des Catholiques contre les Lutheriens, 418. Ordonne la convocation d'une Diete à Ausbourg, 419. Reçoit un grand deplaisir de la mort de Granvele son favori, 420. Perplexité de ses pensées, ihid. Il est sollicité de mettre en liberté le Landgrave de Cassel, 421: Réponse au refus, 422. Ses desseins sur les interests de sa maison, 425. Traversez par son Frere Fereinand, ibid. Ordonne le retour de Philippe en Espagne, 427. Tâche de mieux établir les affaires de sa maison en Allemagne & par quels moyens, 430. Fait raser la ville

TABLE d'Afrique jusqu'aux fondemens, 432. Va Inspruck, 433. Sollicité encore d'accorder la liberté au Land-Grave, la refuse, ibid. De Restituer Plaisance, le resuse aussi, 434. Avis qu'il donne au Pape au sujet d'Octave Farnese, & la protection de la France qui lui est promise, 436. Soupçons contre le Pape, 437. Il est éclaire & persuadé de ses bonnes intentions, 437. Les Lutheriens lui declarent la guerre : 453. Envoye pour se rendre Maître du passage de l'Ecluse, 456. vaille à le surprendre, 457. Sa fuite; Donne la liberté à Jean Frederic, 458. coit avec plaisir les offres de la Republique de Venise Venife, 459. Ses précautions, 462. Donne ordre defaire la paix & la conclut, 465. Deine cles de cette paix , 466. Mande à la Reine Marie à Bruxelles de mettre en liberte le Land-Grave, 371. Son ordre mal explique il en donne un autre, 472. Fait offrir le pardon au Marquis de Brandebourg, ibid. éve-fait la guerre avec l'Electeur Maurice, suiv. charles Prince d'Espagne fils du Roy Philippesa Catherineta Galere des Chevaliers de Malte Catholiques mécontens du Decret publié par Charles en faveur des Lutheriens , 95 ant plaignent & puis s'appaisent & comment, Cariatti, pris & faccagé très-cruellement par Barberousse,

Cavalcade. Voyez Entrée.

Chevaliers de Malte appellez de S. Jean

| DES MATIERES.                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leurs glorieus actions au siege d'Alger 3                                                                                                        |
| Leurs glorieures actions ad 23. 24. 25.                                                                                                          |
| Cibos (D. Francesco de los) conseiller principal                                                                                                 |
| Cibos (D. Franceico de 108) contemo 1 58                                                                                                         |
| du Prince Philippe,                                                                                                                              |
| Cleves intimidee envoye                                                                                                                          |
| Quints Complete Property & pour-                                                                                                                 |
| Quint,<br>Concile, combien pressé par l'Empereur & pour-                                                                                         |
|                                                                                                                                                  |
| pour sa convocation,<br>pour sa convocation,<br>Conference du Pape Paul III. avec Charles V.                                                     |
| Conference du Pape Paul III. avec 62.                                                                                                            |
| 60. Fruit de cette 1                                                                                                                             |
| 60. Fruit de cette conference,<br>Conjuration des Espagnols contre Pierre-Louis<br>Conjuration des Espagnols contre Pierre-Louis<br>Pierre-Louis |
| Conjuration des Espagnols contre l'est conjuration des Espagnols contre l'est tramée, Farnese à Florence, 259. Par qui tramée, 330. & suiv.      |
| Suites de la conspi-                                                                                                                             |
| Conspiration à Genes, 171. Suites de la conspi-                                                                                                  |
| ration. Charles Quint ; 218.                                                                                                                     |
| ration, Conftance persecutée par Charles-Quint, 318.                                                                                             |
| Fair resolution de la louisier : Per-                                                                                                            |
| ibid. La fait attaquer par Viviers, 319.                                                                                                         |
| nlevité des l'abitant 2014.                                                                                                                      |
| fe doit rendre,<br>Crainte des Catholiques de la Ligue contre les<br>163                                                                         |
| Crainte des Catholiques de la Ligue 163                                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |
| De Henry II. Roy de France,                                                                                                                      |
| Discontinuity                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                |
| D Ecret publié par Charles V. en faveur des                                                                                                      |
| Ecret publié par Charles 1. Ch. 24                                                                                                               |
| Lutheriens, des Lutheriens contre                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  |
| Charles, avec plusieurs particularitez, 185<br>Charles, avec plusieurs fermens des Princes,                                                      |
| Charles, avec plutieurs particularités.  Défaut blâmable dans les sermens des Princes, 76                                                        |
| PEmpereur                                                                                                                                        |
| Députez de Strasbourg recourent à l'Empereur                                                                                                     |
| pour obtenir leur grace. De-                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ret A D T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Devises des Drapeaux des Lutheriens, 187. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| puro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diete de Spire, ce qu'on y fait contre le Roy de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diete indiquee a wormes, & pourquos 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diete de Ratisboune,<br>Diete d'Ausbourg avec plusieurs particularitez,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diete d'Ausbourg avec plusieurs particulais suiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du Ducide Wittemberg a l'Empere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| les en la demandant parcon, 2/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ples au Vice-Roy contre l'Inquilition, Du Chancelier du Landgrave au sujet du par- don, 227 De l'Empereur à la Diete d'Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du Chancelier du Landgrave au lujet du Ausdon, 237. De l'Empereur à la Diete d'Ausbourg, 247. Des Legats du Pape à Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elgalo da Pilicace 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s |
| Des Ambassadeurs de Charles au Conches De Sangro à l'Empereur, pour sa patrie contre le Vice-Roya 284. Du Prieur Caraffe au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De Sangro à l'Empereur, pour sa patric au tre le Vice-Roy, 284. Du Prieur Caraffe au peuple de Naples irrité contre la Noblesse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| propie de l'apies mile contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The same of the sa |
| The state of the s |
| 1.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7, 11 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| april and the feather and appropriate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| à qui auroit la garde de Jean Frederic de 0230. Entre le Pape Paul III. & l'Empereur fur les affaires de Plaisance, 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 230. Entre le Pape Paul III. & l'Empere le fur les affaires de Plaisance, 267. Entre le Vice-Roy de Naples & le peuple sur l'établif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VICE-INDV UE INADIES ON LE DEIDIE IUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

fement de l'Inquisition, 281. Raisons qu'on allegue pour cét établissement, 282. Établ

Dandino Legat auprès de François I. Dragut Rais Corsaire Turc, 363. Sa naissance, ibid. Sa fortune avec plusieurs particularitez, ibid. Est fait prisonnier par Doria, 364. Mis à la chaîne comme un Forçat, ibid. Discours qu'il fait à la femme de Doria, 365. Est tiré de la chaîne à fa consideration, ibid. Est racheté par Barberousse, avec diverses circonstances, 366. Retourne en Afrique, 367. Dommages qu'il cause aux Chrêtiens, 369. Est chassé par Doria, Dupleix écrivain François blâme François I. de s'être ligué avec le Turc contre Charles-Duren assiegé par Charles, pris, saccagé & brû-

lé,

E.

Chaffes, combat de cent hommes sur des échasses à Namur pour divertir le Prince

Edit publié par Charles V. en faveur des Catho-

liques contre les Lutheriens, Eleodore Plombes, sa naissance, 123. Devient Maîtresse de Charles-Quint & comment, ibid: Discours qu'elle lui fait, qui lui plaît beaucoup, 124. Réponse de l'Empereur, ibid. Va trouver l'Empereur au Camp, & pourquoi, ibid. Plusieurs particularitez de ses couches, 141. Divers discours tenus sur sa conduite,

Eleonor épouse de François I. & sœur de Charles-Quint, negotie la paix entre ces deux Princes, 109. Va à Bruxelles, & pourquoi,

Elec-

Electeur. Voyez Maurice.

Electeur Palatin embrasse le Lutheranisme,

Electeur de Brandebourg s'employe pour obtenir la grace de Jean Frederic de Saxe, 204. Pour la liberté du Landgrave de Hesse, 232. L'accompagne à l'audience de l'Empereur, 236 Le Duc d'Albe lui donne à souper, 240. Déplaisir qu'il reçût de ce qu'on y arrêta le Landgrave, 241. Il sollicité sa liberté, ibid. Reçoit une severe réponse, ibid. Combien on fit de démarches pour la liberté de ce Prince.

Ceremonie de l'Entrée solemnelle du Prince Philippe à Barcellonne, 343. A Milan, 349. A Namur, 352. A Bruxelles, 356. Par qui & comment il est reçû à la portede la ville, ibid. Compliment qu'on lui fait, avec plusieurs particulas ritez, ibid. Il est magnifiquement traité, ibid. Entrée magnifique de ce même Prince à Anvers,

Ernest Duc de Brunswic se défend courageuse ment dans la bataille, 194. Est fait prisonnier,

Espagnols font prisonnier l'Electeur de Saxe;

Evêque d'Amalfi Legat à Latere de Paul III. auprès de Charles-Quint, pour le feliciter de la paix avec la France, 145. De Catanée, ce qu'il fit pour appaiser la sedition de Naples. Autre Evêque envoyé par Charles-Quint à cette même ville, 295. Information qu'il fait du tumulte arrivé contre l'Inquisition; ibid. paroît favorable aux Napolitains, des Est corrompu par le Vice-Roy, & leur de-

vient contraire, ibid. Executions terribles contre les Réformez dans le Comtat d'Avignon, 144
Exemple de moderation de l'Empereur Charles-Quint envers les Dames, 130

F. H'Arnese (Octave) va en Espagne, 52. Retourne en Italie, 59. passe en Allemagne, 434. Demande inutilement Plaisance, ibid. il a recours au Pape, 435. Ses instances auprès de luy, ibid. Implore le secours de François I. 436. Est menacé, Farnese (Pierre Louis) fils de Paul III. 252. Envoyé à Charles V. par son pere, ibid. Accusé d'avoir trempé à la sedition de Naples, ibid. Sa conduite peu fage, 257. On trame une conspiration contre lui, 258. Sa mort avec plusieurs circonstances, Festes préparées pour la solemnité de la paix. Fiesco (Pierre Louis) conspire contre Genes sa patrie, 252. Meurt, & comment, Figuerra (D. Jean) envoyé par Charles-Quint à Paul III. pour le confoler de la mort de son fils Pierre Louis Farnese, François avec les Turcs faccagent Nice, 81. Secourent Landrecy affiegé par l'Empereur, 87. Se retirent glorieusement après y avoir conduit le secours, 89. Font beaucoup de mal à l'Empereur, 90. Tâchent d'allumer la fedition à Naples, 281. par quels moyens, ibid. Veulent attaquer la Flotte qui conduisoit le Prince Philippe, 429. Leur dessein eschoue,

Fran-

François I. envoye le Dauphin assieger Perpignan, 46. Déplaisir qu'il reçoit de la levée du siege, 47. Envoye un Ambassadeur à la Porte pour solliciter la guerre contre Charles, 48. Déclare la guerre à Charles, 57. Est averti de la Ligue de Charles & du Roy d'Angleterre contre lui, 75. Lettre qu'il reçoit de Solyman, 78. Honneurs qu'on fait à Barberousse à Marseille, 80. Joint sa flotte à celle du Turc, 81. Son dessein sur le Château de Nice, 82. Blâmé de s'être ligué avec le Turc, 83. Son Armée nombreuse pour le secours de Landrecy, 87. En fait lever le siege, 88. croit qu'il réfusa la bataille contre Charles-Quint, ibid. Retraite glorieuse de son Armée, 89. Pasquinades contre lui, 90. cedures contre lui dans la Diete de Spire, 93. Accusé generalement, ibid. Est attaqué en même temps par Charles V. & Henry Roy d'Angleterre, 104. Dommages qu'ils lui causent, 105. Crainte que cela lui donne, 107. faire la paix à quelque prix que ce soit, 108. Sa Maîtresse la lui fait faire desavantageusement, 112. Ce qu'il auroit souhaité avant que de la figner, ibid. Envoye l'Amiral à Bruxelles pour y porter le Traité de paix, ibid. Raifons qui l'obligerent de consentir à la paix, 115. Son affliction de la mort du Dauphin, 143. Envoye des Anbassadeurs à Charles pour estre presens à la ratification de la paix, 112. Sa mort, 175. Ses défauts, & ses vertus quelles,

G.

Onzague (D. Ferrante de) Vice-Roy de Sicile dans l'entreprise d'Alger, 22. Son discours aux Chevaliers de Malte, 11. Ses desseins évanouis, ibid.

#### H.

HEsse (Philippe Landgrave de) Chef de l'Armée des Lutheriens, qualitez odieuses qu'il donne à l'Empereur, 186. On travaille à faire sa paix avec lui, 231. A quelles conditions accordée, 232. Combien il les trouve dures, 235. Se presente devant l'Empereur, 236. Accueil qu'il lui fait, ibid. Discours qu'il lui fit par la bouche de son Chancelier, 237. Réponse qu'on lui fait, 239. Combien il est mortifié, ibid. Le Duc d'Albe lui donne à souper avec plusieurs autres, 240. Est arrêté par ordre de l'Empereur, 241. Déplaisir qu'en reçoivent ces Princes, ibid. On sollicite instamment sa liberté, 246. Confeil que lui donnent les Electeurs de Brandebourg & de Saxe, 245. Nouvelles instances pour sa liberté, 247. Raisons alleguées, 250. Tout y est inutile, ibid. On le transfere pour plus grande seureté à Audenarde, 329. Nouvelles sollicitations pour sa liberté, 421. Il tâche de s'évader, & comment, 422. On le tient plus reserré, 424. Il obtient sa liberté, 471

I.

I Nconstance de la fortune, quelle, 459
Inquisition, combien abhorrée des Napolitains, 214. Cause un soulevement dans le Royaume, 215. Plusieurs particularitez de cette affaire,
Instructions données par Charles V. au Prince Philippe son fils, 371
Interim publié par l'Empereur en faveur des Lutheriens, 311. Pourquoi mal pris par les Catholiques, 312

#### L

Landrecy, affiegé par Charles-Quint, 86. Secouru par les François, 87. Qui font lever le fiege.

Legats à Latere envoyez à Trente, 56. à Charles pour le feliciter de sa victoire contre les Lutheriens, 266. Le pressent de restituer Plaisance à la Maison Farnese, 267. 268. Du Concile de Trente, accueïl qu'ils font au Prince Philippe, passant par cette ville-là,

Lettre de Charles V. au Pape sur le mauvais succez de l'entreprise d'Alger, 49. Réponse du Pape, 51, De Solyman à François I. pour l'inciter à la guerre contre Charles-Quint, 78. De la Duchesse Sybille à Jean Frederic son mari dans sa prison, 200. Réponse de ce Prince, 201. De Charles au Pape sur la victoire remportée contre les Lutheriens, 216.

DES MATIERES. Réponse du Pape à cette Lettre, 222. D'un homme de Milan à Pierre Louis Farnese sur la conjuration faite contre lui, 260. Du Roy Henry au Pape touchant le Duc de Parme, 439. De ce Duc au même Pape, Liberté accordée au Land-Graye, comment. Ligue entre le Pape Paul III. & Charles-Quint contre les Lutheriens, 159, Entre les François & les Suisses, Lipari, assiegé & saccagé par les Turcs, Loix de l'Empereur pour le Perou. Lutheriens, se rejouissent d'un decret publié en leur faveur, 94. Ne veulent pas que le Pape ait aucune part au Concile, 138. Leur Réponse au manifeste de l'Empereur, 164. Grande opinion qu'ils ont de leurs forces, 164. Devises de leurs Drapeaux, 189. Laissent passer une occasion favorable de remporter la Victoire, 182. Malheurs où ils tombent, 183. Veulent recourir au pardon de l'Empereur, 184. s'en repentent & lui declarent la guerre, 185. sont entiérement défaits en une bataille, 192. Se retablissent & comment, 452. Se

reur, ibid. Ils commencent, 454. Quelen fut l'évenement, 457, 458. 459. Luther sa mort, ses deffauts, & ses Vertus,

préparent encore à faire la guerre à l'Empe-

#### M

M Adrucci (Cardinal) envoyé par Charles-Quint à Rome, 156. Fait une ligue, entre

| TABLE ihid.                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lui & le Pape contre les Lutheriens,                                                                                                                                     |
| Magnalotti. Voyez Antoine.                                                                                                                                               |
| Magnalotti. Voyez Antoine.  Malte, fortifiée contre les desseins des Turcs,  431.                                                                                        |
| Manifeste de l'Emparaux contre eles Luthe                                                                                                                                |
| Manifelte de l'Empereur contre les De riens, 162. Réponse de ceux-cy, 164. Charles-                                                                                      |
| Maurice Electeur de Saxe contre                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |
| Marquis de Vasto, ou du Guast Gouverneur de                                                                                                                              |
| Marquis de Vasto, ou du Guast Gouverne.  Milan va au secours du Château de Nice,  Marquis de Vasto, ou du Guast Gouverne.  Par Défin parle François en une Bataille dans |
| 02. Detait partes Flangois en une 20                                                                                                                                     |
| Carelles                                                                                                                                                                 |
| Marguerite Duchesse de Parme, 58. Cara Gequ'elle reçoit de son Pere Charles-Quint à Genes du pes 50. Va à Rome pour les affaires du                                      |
| qu'elle reçoit de son Pere Charles-Quint a du nes, 59. Va à Rome pour les affaires du Duc son Epoux, 418 Réponse fayorable qu'el-                                        |
| Aly                                                                                                                                                                      |
| מומים מיומים                                                                                                                                                             |
| Marie Gouvernante des Païs-Bas & tante de Philippe, 354. Accueuil qu'elle fait à ce Prin-                                                                                |
| a milphes 3)4. Mecuculi du che                                                                                                                                           |
| 249                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                          |
| Marie de Portugal se marie avec le Prince à son lippe II. 86. Honne s qu'on lui fait à son entrée, ibid. ses couches & sa mort, 134, Bruits                              |
| 140                                                                                                                                                                      |
| da ou rate court ful cette thoir,                                                                                                                                        |
| qu'on fait courir fur cette mort, Maximilien destiné à gouverner l'Espagne, 336.  A se marier avec Marie fille de Charles, Part pour Espagne, ibid. Arrive à Barcelon-   |
|                                                                                                                                                                          |
| Part pour Espagne, ibid. Arrive à Balco Phine, 343. Accueuil que lui fait le Prince Philippe, 339. Son entrée à Valladolit, 341.                                         |
| 340                                                                                                                                                                      |
| Va voir son épouse dans sa Chambre, 34-                                                                                                                                  |
| Va voir son épouse dans sa Chambre, son Mariage, ibid. S'embarque avec sa fem-                                                                                           |
| The pour servers                                                                                                                                                         |
| Maximilien fils du Comte de Buren envoy 328 Ambassade en Angleterre,                                                                                                     |
| Ambassade en Angleterre, Maurice                                                                                                                                         |

Maurice Duc de Saxe pretend à l'Electorat, 168. l'obtient & comment, ibid. Fait la guerre à l'Electeur Jean Frederic, 170. Entreprend plusieurs autres choses, ibid. Est chasse de ses Etâts par celui-ci, ibid. Se ligue avec l'Empereur contre les Lutheriens, ibid. Obtient la grace du Land-Grave son beaupere, à quelles conditions, 222. Le Duc d'Albe lui donne à souper, 240. Deplaisir qu'il y reçoit de ce qu'on y arrêta le Land-Grave, 241. Sollicite la liberté de son beaupere & est retusé, ibid. Commence ses sollicitations avec plus d'empressement, 246. Protestation qu'il fait sur fa demande, 309. Se prépare à la guerre contre l'Empereur, 446. Pour quelles raisons, 447. 448. Raison contraire', ibid. Encore d'autres plus amples, 449. Ses préparatifs Pour la guerre contre Charles, 452. Invite les autres Princes à se joindre à lui, Son manifeste contre l'Empereur, ibid. Entre en Campagne & prend Ausbourg, 453. Poursuit l'Empereur, 453. Tente de le faire prisonnier, 457. Va à Passau conserer avec Ferdinand, 461. Conclut la paix, 465. Fait savoir à Henry II. qu'il a fait la paix avec l'Empereur, ibid. Exhorte Albert de Brandebourg d'accepter la grace qu'on lui offre, 472. Sur son refus il se ligue avec Charles & lui fait la guerre, 473. Grande victoire qu'il remporte sur lui, 474. Sa mort, 475 Mendozza. Ambassadeur de Charles à Venise destiné pour le Concile de Trente,

Metteren, son sentiment sur la mort de la Princesse Marie, Milan, comment le Prince Philippe y est reçû, 349 Part. III. MoModestie des hommes quelle, Monferrat (nôtre Dame de) lieu d'une grande

devotion pour les Catholiques, Mort de quelques Chevaliers de Malte devant Alger, 25. De Barberousse, 103. Dela semme du Prince Philippe, 139. Du Duc d'Orleans, 143. De Tavera Archevêque de Tolede, 144. De Luther, 150. De Jannetin Do-ria, 172. De Henry VIII. Roy d'Angleterre, 173. De François I. 175. De Pierre Louis Farnese assassine, 335. De Viviez, 320. Du fils du Duc d'Albe, 342. De Paul III. 370. De Granvele De Granvele, 540. Mortsausiege de Carignan,

Muley-Affen Roy de Thunis chaffé va demander du secours à Charles-Quint,

M.

Apolitains, ne veulent pas recevoir l'Inquisition, 212. En font de pressantes instances au Vice-Roy, 214. Se soulevent & prennent les Armes, 214. Se louis des députez à Cherles par 215. Envoyent des députez à Charles pour l'informer de leurs raisons contre l'Inquisition, 281. Sont mal reçûs, 283. Applaudissent Sangro à son retour d'Allemagne, 286. Prennent les Armes contre le Vice-Roy le Vice-Roy , 288. Font leur accommodement & quittent les Armes, Naissance d'un fils du Prince Philippe D'un fils de l'Empereur & de sa Maitresse?

Noces du Prince Philippe avec Donna Marie de Portugal, 86. De l'Infante Marie avec

Bservation sur l'Estât ancien & present des Octave Farnese. Voyez Farnese. Ordre pour une relation de l'Entreprise d'Alger,

PAix entre Charles V. & François I. par qui negotiée, 108. Articles de cette paix & ré-110. 114 jouissances, Paix (Articles de) entre l'Empereur Charles &c le Duc de Cleves, 73. Entre Charles & François, 110. Pour la Ligue de Paul III. avec l'Empereur contre les Lutheriens, 159. De la grace accordée à Jean Frederic, 205. De celle du Land-Grave de Hesse, 232. De la paix avec les Lutheriens, Parme, siege de cette ville avec plusieurs parti-434. 435 cularitez, Paroles remarquables du Grand-Visir sur les guerres de Charles-Quint & de François I. 48. Du Pape sur le pouvoir des Princes, 51. De l'Empereur à Marguerite sa fille sur son mariage, 59. Réponse de cette Princesse, ibid. De

Charles en signant la paix, 113. Des gens de la suite de l'Ambassadeur de France, qui souhaitoient avec passion de voir l'Empereur, ibid. De ce Prince sur les amours des Princes, 126. Sur leur chasteté, ibid. Sur la mort de Tavera, 144. De Paul Soave sur la mort de Luther Y 2

Luther, 151. De Charles en fignant la Ligue contre les Lutheriens, 158. De Henry VIII. un peu avant que de mourir, 173. De Charles sur la mort de François I. Du Duc d'Albe sur la mort de Henry & de François I. 176. De l'Electeur de Saxe sur ce qu'il craignoit, 181. De l'Empereur sur les victoires sans effufion de sang, 193. Sur les railleries des Lutheriens contre lui, 196. De Jean Frederic après qu'on lui eut prononcé la sentence de mort, 203. De Charles-Quint sur la grace du Landgrave, 232. D'un Ministre de celui-ci fur la dureté des conditions de sa grace, 235. De Marie en recevant Maximilien son époux 340. De ce Prince à son épouse, ibid. Du Prince Philippe, ibid. Du Duc d'Albe fur la mort de son fils, 342. Sur la demande de Farnese au sujet de la restitution de Plaisance, 434. De l'Electeur de Saxe à ceux qui l'afsuroient qu'on pourroit faire prisonnier l'Em-

Pasquinade contre Charles-Quint & François I. 90. Autre contre Charles sur l'autorité demesurée du Vice-Roy de Naples,

Paul III. donne ordre de lui faire une relation jour par jour de l'entreprise d'Alger, 9. Recoit une Lettre de l'Empereur sur l'évenement de cette guerre, 49. Réponse du Pape, 51. Fait publier le Concile de Trente, 54. Envoye trois Cardinaux Legats pour en faire l'ouverture, 56. On decouvre sa tromperie fur la revocation du Concile, 57. Envoye Pierre Louis son fils à Genes pour voir de sa part l'Empereur, 58. Lui envoye encore le Cardinal Farnese son neveu en qualité de Legat

gat à Latere, 59. Instances de celui-cy pour un abouchement du Pape avec l'Empereur, ibid. Qui arrive à Busset, 60. Cardinaux qui accompagnent ce Pape, 61. Il propose à l'Empereur la paix avec François I. ibid. Est refusé, 62. S'en plaint, 63. Se radoucit & tâche d'appaiser l'Empereur, 64. S'en retourne à Rome, ibid.

Paul III. abouchement de ce Pape avec Charles-Quint à Buffet, 60. Accorde une dispense pour le mariage du Prince Philippe, 86. Envoye des Legats pour negotier la paix entre Charles V. & François I. 109. 110. N'envoye que de simples Nonces pour feliciter ces Princes de la paix, 114. Forme tout de bon la resolution d'assembler un Concile, 137. Convient avec l'Empereur de la tenuë d'une Diete, pour quelles raisons, ibid. Envoye le Cardinal son neveu pour y assister, 138. Dispofitions qu'on y trouve à se liguer avec Charles contre les Lutheriens, ibid. La Ligue est concluë & signée, 158. Travaille à faire donner l'Electorat de Saxe à son neveu, 166. Sa joye de la victoire contre les Lusheriens, 198. Ordonne des processions pour en remercier Dieu, 199. Ses instances pour établir l'Inquisition à Naples, 212. Reçoit une Lettre de Charles V. sur sa victoire contre les Lutheriens, 216. Assemble le Consistoire pour en faire la lecture, 221. Loue la pieté de Charles, ibid. Nomme un Legat à Latere pour lui en faire compliment de si part, ibid. Fait réponse à la lettre de l'Empereur, 122. Dequoi soupçonné & accusé par l'Empereur, 252. Reçoit une Ambassade de Charles-Quint sur la mort Y 2 de

de Pierre Louis Farnese son fils, 266. Envoye deux Cardinaux Legats pour feliciter l'Empereur de sa victoire contre les Lutheriens, 221. Ses instances à l'Empereur, pour l'obliger à rendre Plaisance à Octave Farnese son petitneveu, 267. Diverses propositions & reponfes fur cette affaire, ibid. Son obstination Vouloir que le Concile se tienne à Boulogne, 269. Sa réponse à l'Empereur au sujet des affaires de sa Maison, 273. Est sollicité par le Roy de France à faire la guerre à Charles V. 275. Ce qu'il refuse, & ses raisons, 276. Sa mort, 370. Peres du Concile s'enfuyent,

Perpignan, est assiegé, 45. Levée du siege, 46. Philippe Landgrave de Hesse. Voyez Hesse.

Philippe Prince d'Espagne part pour Perpignan, 46. En fait lever le siege, ibid. On luy destine le Gouvernement de l'Espagne en l'absence de son peré, 58. Son mariage avec Donna Marie de Portugal, 86. Accueil qu'il fait à Maximilien fon Coufin, 339. Va à Vallado lit, ibid. En Italie, 343. Reception que lui font les Pelerins de Montferrat, 441. Arrive à Barcelonne, honneur qu'on lui fait, ibid. plusieurs particularitez de son embarquement, 346. Est accueilli d'une grande tempête, 347. S'embarque une seconde fois, ibid. Arrive à Genes & comment regu, ibid. Fait plusieurs presens & part, 348. Arrive à Milan, 349. poursuit son voyage, 351. Entre en Allemanne ilid. gne, ibid. Dans les Païs-Bas, & reception qu'on lui fait, 353. à Namur, 352. Rejouitfances de son arrivée, 353. Accueil que lui fait sa Tante, 354. part pour Bruxelles, ibid.

prend congé de sa Tante, ibid. Son entrée magnifique à Bruxelles, habit qu'il y portoit, 356. Reception qu'on lui fait, ibid. Est complimenté par le Pensionnaire, ibid. Arcs de Triomphe pour son entrée, 358. Accueil que lui sit l'Empereur son pere, 359. On l'accompagne dans l'Eglise Cathedrale, une Messe solemnelle, ibid. Va visiter d'autres villes de Flandres, 361. Est reçû magnifiquement par tout, ibid. Son entrée à Anvers avec la Cavalcade qui l'accompagnoit, 362. Instructions que l'Émpereur son pere lui donne, 371. Prend congé de son pere pour retourner en Espagne, 427. Accueil que lui font à Trente les Peres du Concile, 4282 Il arrive à Barcelonne,

Plaifance, raisons & pretentions du Pape & de l'Empereur sur cette ville, 273. 274. 275.

Plaintes de Charles-Quint contre François I. 62.
Contre le Pape, ibid. Du Pape contre l'Empereur, 63. Generales contre les François pour s'être unis avec les Turcs au grand dommage des Chrêtiens, 83. Des François contre Charles, ibid. De l'Empereur contre les Lutheriens, 152. De Solyman contre l'Empereur fur la prise de la ville d'Afrique, 416

Plenipotentiaires pour la paix entre Charles V-& François I.

Policastro, pris & saccagé par les Turcs, 102 Puzzuolo, assiegé par Barberousse, 99. Chasse par les Chrêtiens, 102

Preludes de la paix entre Charles-Quint & Fran-

Y 4 Princes

127 Princes voluptueux, comment, Princes confederez avec l'Electeur Maurice contre Charles-Ouint, Pretentions sur l'Electorat de Saxe, 166.167 Pronostic sur la conjuration & mort de Louis Farnese. Protestation de Charles contre le Concile assemblé à Boulogne, Protestans, mesures qu'ils prennent sur la cruauté exercée contre eux dans le Comtat d'Avignon, 145. 146. Consultent sur le même sujet, 147. Prennent des resolutions, ibid. Commencent à rompre avec l'Empereur,

#### R.

Raifons & pretentions du Pape & de l'Empercur sur Plaisance, 273. 274. De l'Electeur Maurice pour faire la guerre à l'Empereur Reggio en Calabre affiegée par Barberousse, 78 avec plusieurs particularitez, Religion Refformée rétablie dans le Comtat d'Avignon comment, & par qui extirpée Republique de Venise, sa generosité envers Charles dans ses disgraces, Rebellion de Naples. Voyez Naples. Requesenz (Donna Stephana de) veuve se re-Réponse du Pape à Charles sur les affaires de marie à Barcelonne, Genes, 51. De Marguerite à l'Empereur son pere au fujet de son mariage, 59. De Charles au Pape fur la paix avec François I. 61.

même à Muley-Hassen sur ses disgraces, 66. Du Gouverneur de Duren follicité de rendre la place, 68. De Charles au Duc de Cleves sur la grace accordée, 72. Au Cardinal Polus qui lui demandoit la paix, 109. Aux demandes du Roy de France au sujet de la paix, 113. Au Duc de Wittemberg sur sa grace, 179. A ceux qui le follicitoient d'accorder la grace, au Land-Grave, 232. Sur la liberté du même, 471. Aux Legars sur les affaires de Plaisance, 274. A Ursin sur la restitution de cette ville, 280. Au Pape sur ses prétentions sur la même ville, ibid. Sur ce qu'il avoit reffusé la protection aux rebelles de France, 280. A Sangro Envoyé de Naples, 286. A Solyman qui se plaignoit de lui,

Rome, consternée par l'approche des Troupes de Barberousse, 79. Rassurée par Polin Ambassadeur de France, ibid. Tombe dans de nou-

velles craintes & pourquoi, Ruigomez de Sylva envoyé par l'Empereur au Prince Philippe son fils, 336. Son éloge, ibid. Retourne en Espagne avec le Prince Maximilien,

S Alerne, assiegée par Barberousse, 101. Comment delivrée. Salerne (Prince de) Envoyé par la ville de Naples à Charles-Quint, 282. Mal reçû, 283. Demeure auprés de l'Empereur par son ordre, mais fans avoir audience, ibid. Retourne à Naples, 406. Son entrée surperbe dans cette ville, 407. Rend vifite au Vice-

| Roy, avec plusieurs particularitez, 408. Lui donne sujet de mécontentement, ibid. Et puis à l'Empereur lui même, 409. Feint que sa femme est grosse & pourquoi, 410. Malheurs que cette feinte attirent sur ibid.                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangro (Placido de) envoyé par la ville de Naples à Charles V. 282. Mal reçû, 283. Son zele & fa fermeté, 284. Son difcoursà l'Empereur, ibid. S'en retourne à Naples, 286. Court un grand peril, Sanseverino (Don Jean) Voyez Prince de Salerne.                                             |
| Sedition au Perou, 116. Auteurs de la fedi-<br>tion,<br>Sedition à Naples avec plusieurs circonstances,<br>281                                                                                                                                                                                |
| Sentence de mort contre Jean Frederic; de Sentiment des François sur la levée du siege de Perpignan,  Sfondrato (Cardinal) envoyé par le Pape à Charles V. en qualité de Legat à Latere, pour le feliciter de la paix, 114. Une autre fois au sujet de la victoire contre les Lutheriens, 221 |
| Sibylle, femme de Jean Frederic, combien affligée de la prison de son époux, 199. Lui envoye des raffraîchissemens & des habits 200. Luy écrit une lettre, ibid. Réponse à lettre, 201. Est conduite à l'audience de Charles-Quint, comment habillée & par                                    |

qui accompagnée, 208. Discours qu'elle lui fait, 209. Va voir son mari en prison, 211. Est visitée par l'Empereur, avec quelle humilité elle le reçoit, ibid. Conduit Charles quand

| - 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| quand il s'en alla, ibid. Est reconduite par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| quand il s'en alla, ibia. Est la partement, le Duc d'Albe jusques dans son appartement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c ili airó nar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Solyman Empereur des Turcs follicité par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| François I. de faire la guerre à Charles-Quint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| François I. de taire la guerre à Charles 48. Sa lettre à François I. fur ce fujet, 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48. Sa lettre à Flançois puissante Armée,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48. Sa lettre à François I. Idi de Armée, Fait mettre en mer une puissante Armée, ibid. Son ressentiment contre Charles pour ibid. Son ressentia ville d'Afrique, 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ibid. Son relientiment cond' Afrique, 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| avoir pris & laccage la la la Réponie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S'en plaint très-fortement, 1014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S'en plaint très-fortement, ivid.  de Charles, ibid. Solyman fait resolution de Charles, ibid. Ses desseins contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Charles . 421. Ses dellems contro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de Charles, ibid. Solyman land contre de s'en venger, 431. Ses desseins contre ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maite, Tri Con Amballadeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soria (D. Martino) di Concile de Boulo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soria (D. Martino) di Velaico Ambabalo-<br>pour protester contre le Concile de Boulo-<br>271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gne, On 156. On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soupçons contre Charles - Quint, Lutheriens croit qu'il faisoit les forces des Lutheriens croit qu'elles n'étoient pour obliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| croit qu'il faisoit les forces des Editions pour obliger plus grandes qu'elles n'étoient plus grandes qu'elles qu'ell |
| plus grandes que lui , ibia. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| le Pape a le ligue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charles Contre le me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charles contre le Pape Faui III de mê-<br>Fruits des soupçons, ibid. Contre le mê-<br>me Pape sur les affaires du Concile, 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| me Pape sur les affaires du Constant 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colonel qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spinola, Action genereuse de ce Colonel qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spinola, Action generated de de la fauva l'Empereur d'un grand peril, 20 fauva l'Empereur d'un grace avec l'Empereur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strasbourg rentre en grace avec l'Empereur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strasbourg rentre en glace 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des de Suede à se liguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suabe, forcée par le Roy de Suede 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| avec lui, plu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| avec lui, Suisses, se liguent avec le Roy de France, plu- seignes, se liguent avec le Roy de France, plu- seignes circonstances, 301. Ce qu'ils pensent de l'entreprise de l'Empereur sur Constance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sieurs circonstances, 301. Ce qu'ils pomos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fieurs circonstances, 301. Ce qui l'entreprise de l'Empereur sur Constance, de l'entreprise de l'Empereur sur Constance, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222 Lui en font de grandes plaintes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de l'entreprise de l'Empereur iui de de did. 322. Lui en font de grandes plaintes, ibid. Se declarent protecteurs de cette ville, ibid. Let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De declarent protected Let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Lettre & Envoyé des Suisses pour cette afihid. faire,

# TO THE

T Alamon, pris par les Turcs, 98. Dommages reçûs avec plusieurs circonstances de cette action. action,

Tavera Cardinal Archevêque de Tolede, 58. Donné au Prince Philippe par l'Empereur fon pere pour être son principal Conseiller, ibid. Sa mort avec plusieurs particularitez,

Tempeste terrible qui accueillit l'Armée Chretienne devant Alger, 20. Combien grande ibid. Dommages qu'elle causa, avec quelques observations, ibid. Autre tempeste qui accueillit la Flotte qui accompagnoit le Prince Philippe, 347. Evenement de cette tempeste,

ibid. Dommages qu'elle caufa, Titres odieux que les Lutheriens donnent à l'Em-

pereur, Tolede (D. Ferdinand de) Duc d'Albe, Vice-Roy de Naples, chasse les Turcs de Puzzuolo, 99. Veut malgréle peuple établir l'Inquittion à Naples, 212. Violences qu'il met en usage,

Traitez. Voyez Paix.

Trente, Description de cette ville, avec plusieurs particularitez, 55. 56. Destinée pour l'assemblée du Consilo blée du Concile general, 57. Honneurs qu'on y fait à Philippe paffant par cette ville, Tribunal de la Fabrique de S. Pierre à Naples,

ce que c'est, & les desordres qu'il a causez, 480. & Juiv.

Tribu

Tribunal du S. Office, le Pape le veut établir à Naples, qui le refuse, 212. Troubles & soûlevement dans cette ville à cette occasion,

Turcs, affiegent Nice, avec les François sous le commandement de Barberousse, 81. Tentent en vain la prise de la Citadelle, 82. Surprennent Policastro, 102. Ravages qu'ils y font, ibid. Affiegent Puzzuolo, 49. L'attaquent vigoureusement, ibid. Sont obligez de lever le siege, par le secours du Vice-Roy de Naples, ibid. Font des courses sur les côtes Chrêtiennes, 101. Grands dommages causez par cux, & s'en retournent chargez de 102 butin à Constantinople,

Argas (Don Francisco de) Fiscal de Castille; envoyé à Boulogne par Charles-Quint, pour protester contre le Concile,

Vertus de Lucher. Voyez Luther.

Vice-Roy de Naples. Voyez D. Pietro de To-

lede. Vice-Roy du Perou, sa conduite, 116. Ses difgraces & malheurs avec plufieurs particulari-117.118 tez,

Vices des sermens des Princes blâmez, Vices & défauts de Luther. Voycz Luther.

Villamarina Princesse de Salerne, 410. Feint d'être groffe & pourquoi, ibid. Ce qui en ar-

riva. Vittemberg, ville tres-forte, est remise à Charles V. par un Traité,

Viviés Capitaine fort cftimé de l'Empereur, lui

fait fort aisée l'entreprise de Constance, 318, Y va & de quels moyens il se sert, 319. Evenement qu'elle eut, 320. Sa mort,

Ulloa Auteur de l'Histoire de Charles-Quint. Son fentiment particulier touchant les Calvi-

nistes,

Volupté des Princes, ce qu'on en doit penser, 127. En quel cas on la peut soustrit, 128. Diverses observations sur cette matiere,

Voyage du Prince Philippe, 342. Sa Suite, ibid. Essuye une grande tempeste,

Voyage du Prince Philippe de Genes à Milan, 349. De Milan en Allemagne, reception qu'on luy fait, 351. D'Allemagne aux Pais-Bas, avec plusieurs circonstances & observations,

#### Z.

Z Ele de l'Ambaffadeur Polin pour Rome, 79. De Sangro Envoyé de Naples pour sa patrie, 284. Du Prieur Caraffe à défendre la Noblesse contre le peuple, 290. Discours qu'il fit sur ce sujet, 291. De Charles-Quint pour l'instruction de Philippe son fils, 371. Du Pape Jules III. pour l'Empereur, sur la convocation du Concile, Zurich, un des Cantons Suisses, ne veut pas se separer de l'alliance de Charles-Quint, 301

















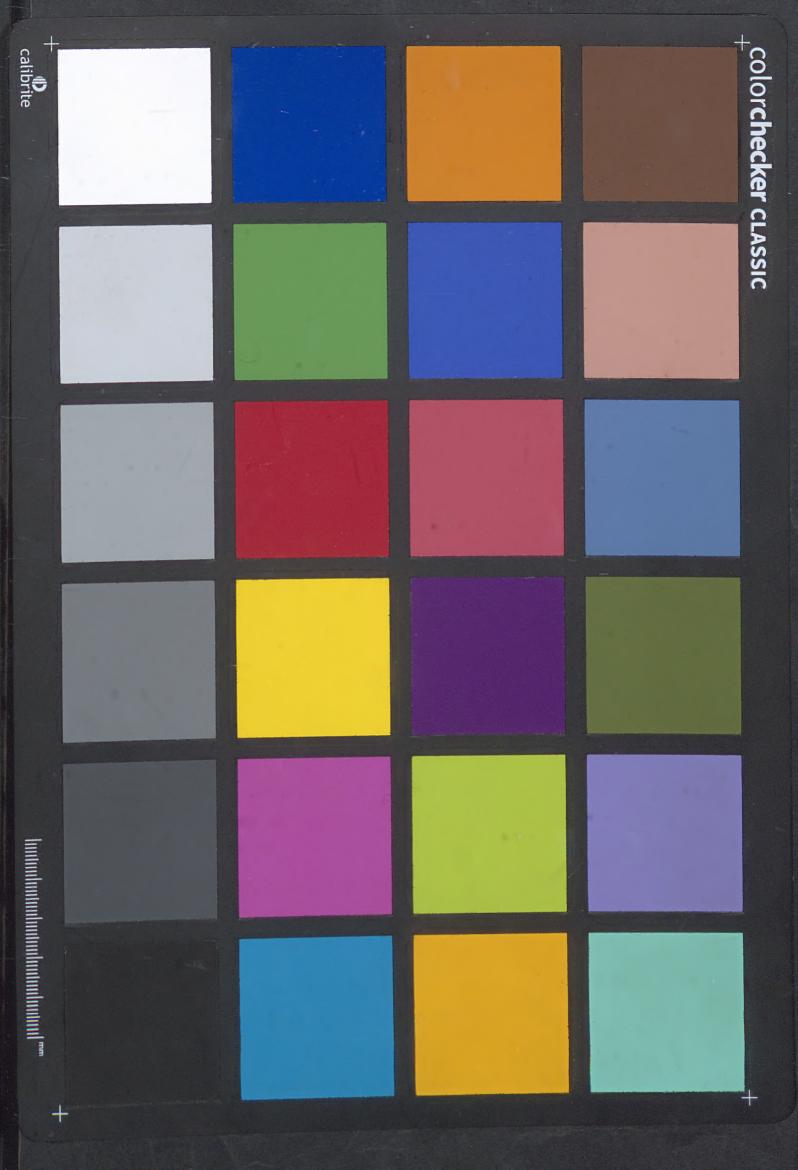